



# **DÉMONSTRATIONS**

ÉLÉMENTAIRES

DE BOTANIQUE.

TOME TROISIEME.

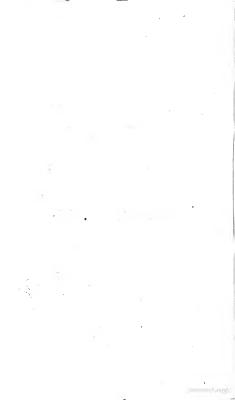

# (108574 **DÉMONSTRATIONS**

# ÉLÉMENTAIRES

# DE BOTANIQUE,

CONTENANT les Principes généraux de cette Science, l'explication des termes, les fondemens des Méthodes, & les élémens de la physique des végétaux.

LA description des Plantes les plus communes, les plus curieuses, les plus utiles, rangées suivant la Méthode de M. DE TOURNEFORT & celle du Chevalier LINNÉ.

LEURS usages & leurs propriétés dans les Arts , l'économie rurale, dans la Médecine humaine & Vétérinaire; ainsi qu'une instruction sur la formation d'un Herbier, sur la dessication, la macération, l'infusion des plantes, &c.

TROISIEME ÉDITION, corrigée & considérablement augmentée.

TOME TROISIEME.

A LYON. Chez BRUYSET

M. DCC. LXXXVII. Avec Approbation & Privilege du Roi.

| quas vellent effe in tutelâ fuâ                 |
|-------------------------------------------------|
| Divi legerunt plantas                           |
| Nifi utile est quod facimus, stulta est gloria. |
| PH.ED. lib. 3. fab. 17                          |

DÉMONSTRATIONS



# ----

# DÉMONSTRATIONS

ELÉMENTAIRES

DE BOTANIQUE.

CLASSEX

Des Herbes et Sous - Arbrisseaux à fleur polypétale, irréguliere, dont la forme imite un papillon, dont le fruit est une gousse ou légume: ce qui la fait appeler Légumineuse ou Papilionacée (\*).

## SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur polypétale, irrégulière, papilionacée, dont le pissil devient une gousse courte & unicapsulaire.

354. LA RÉGLISSE ordinaire.

GLYCYRRHIZA glabra & germanica, radies repente. I. R. H. GLYCYRRHIZA glabra, L. diadelph. 10-dria.

 $F_{\it LEUR}$  Papilionacée , à quatre pétales ; l'étendard ou pavillon ovale , lancéolé , droit , alongé ;

(\*) La Classe des Papilionacles est des plus naturelles; l'irrée gularité de la corolle la rapproche en quelque maniere des Labiées; Tome III. A

CL. X. SECT. I. les ailes oblongues, semblables à la carêne, mais un peu plus grandes; la carêne composée de deux pétales; le calice tubulé, à deux levres, la supérieure fendue en trois, l'inférieure simple & linéaire.

Fruit. Légume ovale; aplati, terminé en pointe,

elle a une analogie marquée avec les Cruciferes, par son fruit; le calice est d'une seule piece, à cinq segmens insgaux; la corolle est le plus souvent formée de quarre pétales, le suprireur s'appelle l'étendard; avant le développement de la fleur il embrasse le autres pétales; après leur épanouissement, on le trouve le plus

fouvent étendu ou renversé & plié vers le milieu.

Les deux pétales latéraux se nomment les ailes , elles sont paralleles au germe » le pétale inférieur s'appelle la caréne , imitant la figure d'une nacelle ; ce pétale enveloppe le germe & les étamines, il est quelquefois formé de deux pieces; dans ce cas, la corolle est pentapétale. Dans quelques especes de Tresles. tous les pétales font réunis par les onglets ; alors on peut nommer ces corolles , monopétales papilionacées. Neuf des étamines zéunies par les filamens, forment une gaine qui enveloppe le germe ; le flyle forme un angle avec le germe ; la dixieme étamine eft libre par son filament, & se détache des neuf autres ; quelquefois elle se réunit avec la colonne. Le fruit de ces plantes se nomme légume, il est formé par deux valves réunies par deux futures; on trouve les femences adhérentes par des pédicules très - courts, à la future inférieure. Le légume dans cette famille offre plufieurs formes curieufes, en corne de belier. contourné en pied d'oifeau, en fer a cheval, en hérisson, en croiffant de lune. Quelques especes, les Astragales, ont des légumes divifés en deux chambres par une cloifon.

Presque toutes ces plantes sont plus ou moins sensibles, dormeuses.

Les fleurs, les feuilles changent souvent de fituation, suivant l'impression de la chaleur, du froid, & à différentes heures du

jour.
La grande reflemblance des corolles & des légumes de pinfeurs de ces plantes, rend les gerres d'ifficiles à décligaires, aufit font de ces plantes, rend les gerres d'ifficiles à décligaires, aufit font de care de care de care care famille, c'eft le faireux furré, foit dans les fements, foit dans les fements de la fariae.

Les Légumineuses fournissent le sonds de la nourriture de l'homme,

des quadrupedes herbivores & des offeaux granivores.

Les Papilionacées offrent peu de médicamers vraiment énergiques, quoique nous devons recennoître que quelques fleurs sont aromatiques ou purgatives.

glabre, uniloculaire, contenant ordinairement une seule semence réniforme,

Feuilles. Ailées, terminées par une foliole im- SECT. L paire & pétiolée ; les folioles au nombre de treize quinze, ovales & pointues, un peu visqueuses,

Racine, Rameule, rampante, traçante, jaune

en dedans, roussatre en dehors.

Port. Les tiges de trois pieds & plus , branchues , ligneuses; les fleurs petites, rougeatres, pédunculces, axillaires, rassemblées en épis grêles, un peu lâches; feuilles alternes, fans stipules.

Lieu, L'Italie, le Languedoc, les jardins. 24 Propriétés. La racine est douce, mucilagineuse, avec un principe résineux & amer; elle est adou-

cissante, diurétique, laxative.

Usages. Onemploie très-souvent la racine, dont on tire un suc & dont on fait une pate, des tablettes, des tisanes, des décoctions, &c. elle entre dans la plupart des tisanes. On peut en donner , la poudre aux animaux, à la dose de 31, mêlée avec du son.

# 355. LA RÉGLISSE de Dioscoride.

GLYCYRRHIZA capite echinato. C. B. P. GLYCYRRHIZA echinata. L. diadelphia. 10-dria.

Fleur. 7 Caracteres de la précédente, mais les

Fruit. } légumes hérissés.

Feuilles. Ailées comme dans la précédente, mais les folioles sont plus alongées, les impaires sessiles. Racine. Semblable à la précédente.

Port. Comme la précédente; on y trouve des stipules & des feuilles florales en forme d'alene les épis arrondis en tête.

A ij

#### PAPILIONACÉES.

Ct. X.

Lieu. I.a Tartarie, l'Italie. 4 Propriétés. On a presque abandonné en Méde-Usages. Cice l'usage de cette espece.

OBSENTATIONS. La racine de Réglisse ordinair rampe fouetrer, quoiqu'elle descende fouvent profondement; elle est quelquesois plus grosse que le pouce; l'écorce est d'un brun roux, elle se ride en dessechant; si on la coupe transfrerâlement, lorsqu'elle est fraiche, on apperçoit des utricules qui contiennent un suc doux, jaune, Ce sinc ofire en grande partie le principe muqueux, doux; mais il récele une tre-petite quantité d'un autre principe un peu âcre, un peu amer, qui se développe par la décostion, ou par une lorgue massication. On retire par les menstrues aprieux, la moitié du poids de la racine du principe sicré muqueux, mais par les menstrues spirinteux, on n'a à peu près que le quart du poids d'un principe résineux, qui est encore plus doux que l'extrait par l'écul.

La racine de Réglisse contient donc 1.º le mucus sucré; 2.º un mucilage fade; 3.º une résine; 4.º un

principe amer, un peu âcre.

Cette mixtion de quatre principes constituans, distincts, est peut-être la cause qui empêche le corps doux de la

Réglisse de fermenter.

Quant aux vertus de cette racine, il paroit que les Anciens fe fevoient de la feconde espece à frui hétifig; mais les Modernes préferent la premiere à légume lisse. Elle croit non-seluement dans nos Provinces méridionales, mais encore dans quelques Provinces de Russe. Nou avons comparé les racines venues Russiles de d'Epagne, il est sur que la Réglisse du Midi offre des uricules plus

pleins, & contenant un fuc plus doux.

La Régliffe est un de ces médicamens d'un usage journalier; mais pour en bien évaluer les effes, il faut avoir égard à sa mixtion des quatre principes énoncés ci-dessis, on ne doit donc pas la regarder simplement comme un corps sucré gommeux; mais, eu égard à son âcreté & à son amertume, elle peut offirir plusseurs qu'on attendroit en vain des corps doux purs. L'expérience a prouvé que la tisane de Réglisse est utile dans le traitement de la coux, de l'enrouement, de la phéhise, de l'exoriation de l'ésophage, dans la colique néphrétique, la dysurie, la frangurie, & autres especes qui reconnossient pour principe une actrimonie des humeurs, ou une rigidité des fibres; mais une maladie dans laquelle elle produit vraiment des miracles, c'ell l'afféction darteruele, soit occulee, foit mantifelle; on ne sauroit trop en vanter l'usge dans ce cas. Voyez un Mémoire à ce sujet imprimé parmi ceux de l'Académie de Petersbourg, année 1777, dans lequel nous avons préfiné le réclibate de nos Observations. Il ne susti pas de boite une grande quamité de tisane de Régissife, il faut encora douvent humedre les d'artres avec le sus noir de Régissife, qui n'est que l'extrait de la racine préparée en grand, en Efpagne & ailleurs. Cet extrait introduit dans le fondement en forme de suppositoite, calme les ardeurs caussées par les hémortoides internes.

La Régisse à légumes hérisses, qui croit naturellement en Russe & en Italie, se propage plus facilement dans le Nord, elle nous a donné des semences mitres, dans le jardin de Grodno; nous lui avons reconnu les mêmes propriées qu'à celle dont le kigume est lisse

## 356. LE POIS CHICHE.

CICER sativum. I. R. H.
CICER arietinum. L. diadelph. 10-dria.

Fleur, Papilionacée; l'étendard plane, arrondi; grand, recourbé à les bords; les ailes obtufes, beaucoup plus courtes que l'étendard; la carêne aiguë, plus caurte que les ailes; le calice hériffé, découpé en cinq, de la longueur à peu près de la corolle.

Fruit. Légume rhomboïdal, renflé, contenant deux semences obrondes, bossues.

Feuilles. Ailées avec une impaire; quinze ou dix-sept folioles ovales, dentées, entieres à leur base, presque sessiles.

A iij

б

Racine. Fibreuse, rameuse.

CL. X.

Port. Tige d'une coudée, herbacée, branchue,
droite, anguleuse, velue; la fleur pourpre,
axillaire, pédunculée; les péduncules de la longueur
des folioles, terminées par un filet; stipules grandes,
peu dentées ; feuilles alternes.

Lieu. Le Languedoc, la Suisse, le Dauphiné,

les champs. ①

Propriétés. La semence est nourrissante, venteuse, extérieurement résolutive, émolliente. Usages. On n'emploie que les semences pilées & appliquées, & leur farine en cataplasme.

OBSENVATIONS. La semence du Pois chiche est arrondie, noueuse, terminée par une pointe recourbée; sa moeile est jaune. Le Pois chiche un peu torréfé, sour lu me farine légere, qui se digere affez promptement, quoique un peu venteuse; l'eau de la décotion des semences fraiches, est un peu àcre; si on les fait torréfier comme le Café, on obitent par l'institut on de la poudre de ces semences, une liqueur agréable, qui imite affez bien le Café, Les Anciens mangeoient fréquemment des Pois chiches légérement rôtis à la poèle. Ils préparoient des bouilles au lait, avec la farine de ces semences. Encore aujourd'hui, en Espane & en Italie, on mange les semences tendres, vertes; comme les petits Pois.

## 357. LA LENTILLE.

LENS major. C. B. P. ERVUM lens. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée; l'étendard plane, un peu recourbé, arrondi, plus grand que les ailes, qui font obtufes; la carêne pointue, plus courte que les ailes; le calice divisé en cinq découpures, étroites, pointues, presque égales, de la longueur à peu près de la corolle.

que, contenant quatre femences comprimées, CL. X. convexes, orbiculaires, roufles ou noirâtres.

Feuilles, Ailées; dix à douze folioles ovales,

feffiles, entieres, obtufes.

Racine, Fibreule, rameule.

Port. Tige herbacée, de huit à neuf pouces, rameuse, velue & angulcuse; les fleurs axillaires; les péduncules de la grandeur des feuilles, portent ordinairement deux ou trois fleurs blanchatres, à étendard rayé de bleu; stipules deux à deux; des vrilles simples; les feuilles alternes,

Lieu. Les champs, les jardins potagers. Lyon-

noife, ()

Propriétés. On fe fert plus fouvent des Len-Ulages. Itilles comme nourriture que comme remede; leur farinc est résolutive.

OBSERVATIONS. Le genre des Lentilles n'est distingué des Vesces que par le stigmate qui est sans poils ; les fleurs & les légumes de la Lentille sont pendans.

La Lentille offre un des légumes les plus communs; de tout temps on l'a regardée comme de difficile digestion. causant des flatuofités aux personnes d'une foible conftitution, qui les rendent souvent très-entieres. Quelques Médecins, & le peuple, aiment encore avjourd'hui à prescrire la décoction de Lentilles , pour faciliter l'éruption de la petite vérole; mais les Philosophes ne, voient dans ce remede Arabe, qu'une conséquence absurde 'de la doctrine des fignatures. Des Lentilles mélées avec de l'Orge fournissent, par la fermentation & la distillation, un esprit ardent , plus fort que celui qu'on retire de l'Orge. Le genre des Lentilles nous présente encore quelques especes affez communes.

1.º L'Ers ou Lentille tétrasperme, Ervum tetraspermum, à quatre semences arrondies; à un ou deux légumes lisses, ovales; à feuilles linaires; à péduncule filisorme, portant une ou deux fleurs couleur de sang ou violette. Dans les Blés. Lyonnoise, Lithuanienne.

SECT. I.

2.º L'Ers velu, Ervum hirfutum, à péduncules portant jusques à quatre fleurs blanches ou bleuâtres; à légumes hériffés, renfermant deux semences; à feuilles

linaires, tronquées au fommet. Lyonnoise, Lithuanienne. 3.º L'Ers ervilier, Ervum ervilia, à feuilles sans vrilles; à folioles, douze ou treize, linaires; à légumes articulés, pendans; à péduncules portant deux fleurs blanchâtres, à étendard rayé de violet. Dans nos Provinces méridionales. Voyez le Tableau 367.

Les semences de cette espece fournissent un aliment dangereux. On a observé qu'il occasionnoit, à la longue, une singuliere foiblesse des jambes aux hommes, & même aux chevaux. Les poules périssent, si elles avalent une trop grande quantité de ces semences. On attribue ces effets à la surabondance d'air qui se dégage pendant la digestion.

## 3 (8. LE SAINFOIN ORDINAIRE, ESPARCETTE en Dauphiné.

ONOBRYCHIS foliis vicia, fruclu echinato major. I. R. H.

HEDYSARUM onobrychis. L. diadelphia, zo-dria.

Fleur. Papilionacée; l'étendard réfléchi, comprimé, ovale, oblong, échancré; les ailes oblongues, droites, de la longueur du calice; la carene droite, comprimée, large à l'extérienr, presque tronquée, divisée en deux, depuis sa base jusqu'à sa convexité; le calice d'une seule piece divifée en cinq découpures droites & pointues.

Fruit. Légume fous-orbiculaire, irrégulier, renflé, hérissé de pointes, ne contenant qu'une se-

mence en forme de rein.

Feuilles. Ailées, dix-huit à vingt folioles ovales, lancéolées, terminées par un style,

SECT. L.

Racine. Très-longue, dure, ligneuse, fibreuse, \_\_\_\_\_\_\_noire en dehors, blanche en dedans. Cr. X.

Port. Tige d'un pied, rameufe, droite ou inclinée, dure; les fleurs purpurines, axillaires, en épis, portées fur de longs péduncules, accompagnées de deux feuilles florales; l'étendard couleur de chair, à lignes pourpres; stipules pointues; feuilles alternes.

Lieu. Les prés semés, les prairies artificielles.

Lyonnoife. 2

Propriétés. Cette plante est résolutive; elle fournit aux bestiaux un très-bon sourrage s'il seroit dangereux de le leur donner sans mélange, en trop grande quantité.

Usages. La Médecine ne l'emploie qu'en décoc-

tion, & rarement.

OBERFATIONS. Le Sainfain mérite peu notre attention comme plante médicinale; quoiqu'on air prétendu que les feuilles defléchées pouvoient rempiir les indications qui déterminent à preferire le Thé. Comme plante de fourrage, il elt rée-précieurs; nous le trouvons abondant dans nos prairies du Lyomois; nous l'avons aufit olséred en Lithuanie, mais nous fouponnons qu'il y a été introduir par la culture. Cette plante s'accommode de tous les terrains, fecs ou humdes; on peut en former de bonnes prairies artificielles; fes branches dures, ligneufes, perdent facilement leurs feuilles, par la deflicacion. Si on veut en tirer meilleur partis il faut le faucher avant le développement des épis; cette herbe eff très-nourriffante; il feroit même dangereux d'en laiffer gorger les befliaux | les graines nourrifient très-bien la volaille.

On cultive encore dans nos jardins une autre espece

de Sainfoin, originaire d'Italie.

1. • Le Sainfoin à bouquers, Hedyfurum coronarium, à tige à branches éparfes; à feuilles pinnées; à folioles ovales, un peu velues; à légumes articulés, droits, hériffés de piquans; à fieurs d'un beau rouge, affez grandes, en épis cours portés fur des péduncules plus longs que les feuilles. On la cultive fous le nom de Sainfoin d'Elpagne.

Company (in Cales)

#### O PAPILIONACÉES.

2.\* Le petit Sainfoin à bouquers, Hedyfarum humile L.,
reffemble beaucoup au précédent, mais fa tige s'éleve
\$5ct. L. beaucoup moins ; sesfleurs sont plus petites, moins colorées;
& ses épis sont plus pointus, un peu velus.

On la trouve près de Narbonne.

3.º Le Sainfoin des Alpes, Hedyfarum alpinum, a ses fleurs pendantes sur l'axe de leurs épis, elles sont d'un bleu pourpre, ou d'un blanc jaunatre; ses légumes sont très-lisses. Sur les montagnes du Dauphiné.

# 359. LA VULNÉRAIRE rustique.

VULNERARIA ruftica. 1. R. H.
ANTHYLLIS vulneraria. L. diadelphia,
10-dria.

Flux. Papilionacée; l'étendard alongé, ses côtés recourbés, l'onglet de la longueur du calice; deux ailes oblongues, plus courtes que l'étendard; la carène aplatie, de la longueur des ailes, & leur ressemblant; le calice d'une seule piece, un peu rensié, velu, ses bords découpés en cinq dents inégales.

Fruit. Petit légume sous-orbiculaire, couvert par le calice; bivalve, contenant une ou deux

femences.

Feuilles. Ailées avec une impaire; les folioles inégales, quelquefois au nombre de sept, l'impaire plus grande que les autres, & lancéolée.

Racine, Simple, Jongue, rameuse, noiràtre, Port. Les tiges hautes de sept à huit pouces, herbacées, grêles, rondes, velues, rameuses; deuxbouquets de sleurs en tête, adolsés au fommet, avec des feuilles slorales palmées; les corolles d'un jaune plus ou moins soncé; les seuilles alternes.

Lieu. Les pâturages montagneux, le bord des bois. Lyonnoise, Lithuanienne. 4

Propriétés. L'herbe est vulnéraire.

SECT. L. Usages. On emploie uniquement l'herbe pilée & appliquée, ou bien en décoction,

I." OBSERVATION.Le calice renflé enveloppant le légume: des feuilles palmées au-dessous des fleurs ramassées en tête. fournissent le caractere essentiel du genre des Anthyllis ou Vulnéraires. On trouve l'espece officinale parmi les Vulnéraires de Suisse; on la croit un peu astringente, &, quoique d'une famille alimenteuse, les bestiaux la négligent. Quelquefois les feuilles radicales sont trèsentieres; les fleurs font ou blanches, ou' jaunes, ou de couleur de Safran. Ajoutons à cette espece principale :

1.º La Vulnéraire des Montagnes, Anthyllis montana, à tige herbacée, penchée; à feuilles pinnées; à folioles foyeuses, ovales, lancéolées, presque toutes égales; à fleurs en tête ; à corolles d'un pourpre foncé, dont l'étendard est tourné obliquement. Sur les montagnes du

Dauphiné, en Bourgogne.

2.º La Vulnéraire argentée, Anthyllis barba Jovis, arbrisseau de quatre pieds; à feuilles pinnées, soyeuses; à folioles ovales, oblongues, affez petites, égales; à fleurs

jaunes, en tête. En Provence.

3.º La Vulnéraire à vessies, Anthyllis tetraphylla, à tige herbacée, couchée, velue ; à feuilles composées de trois ou quatre folioles très-petites, terminées par une foliole impaire, ovoide, fort grande; à calice trèsrenflé, comme des vessies, renfermant presque entiérement la corolle qui est d'un jaune pale; à fleurs en tête, affifes aux aiffelles des feuilles.

En Languedoc, dans la Vulnéraire rustique les étamines font toutes réunies par les filamens; mais dans celle-ci elles sont véritablement diadelphies; savoir,

une étamine se sépare des neuf autres réunies.

II. OBSERVATION. Tournefort a ramené dans cette Section le Dorycnium monfpelienfium, qui eft le Lotus dorycnium de Linné, le Lotier digité; sa tige, d'un pied, of grele, ligneuse; ses feuilles sont digitées, à cinq

#### 12 PAPILIONACÉES

folioles étroites; ses fleurs portées sur de longs pédun-CL.X. cules axillaires, sont en têtes menues, très-petites; les Sict.L legumes sont courts, à une ou deux semences. En Dauphiné, en Languedoc.

Il est sur que son port & sa fructification l'éloignent trop des Lotiers; aussi Scopoli en a-t-il formé, d'après Tournefort, un genre; il la dénommé Dorycnium Pen-

taphyllum.

## SECTION II.

Des Herbes à fleur polypétale, irréguliere, Papilionacée, dont le piftil devient une gousse longue & unicapsulaire.

360. LA FEVE DE MARAIS.

FABA rotunda oblonga. I. R. H. VICIA faba. L. diadelph. 10-dria.

FLEUR. Papilionacée; l'étendard ovale, son onglet élargi, son sommet échancré, avec une petite pointe; ses côtés recourbés; les ailes oblongues, presque cordiformes, plus courtes que les ailes; son onglet eth divisé ent deux; un nectar en forme de glande, placé sur le téceptacle, entre le germe & le filet des étamines. Fuit. Légume long, coriace, terminé en pointe,

renfermant plusieurs semences ovales, oblongues

& aplaties.

Feuilles. Ailées, les folioles entieres, presque fessiles, ovales, oblongues, un peu épaisses,

blanchâtres, & veinées, trois ou cinq sur chaque pétiole.

SECT. IL

Racine, Droite ou rampante, fibreuse. Port. Les tiges d'un ou deux pieds, droites,

quadrangulaires, creuses; les fleurs axillaires. presque sessiles, plusieurs attachées au même péduncule; feuilles alternes; les pétioles n'one point de vrilles.

Lieu. Les champs & les potagers. Originaire de Perse. ()

Propriétés. Cette feve est venteuse; sa farine est une des quatre farines résolutives.

Usages. On emploie la farine en cataplasme; on tire des fleurs une eau aromatique; des gousses, une eau distillée, diurétique; on obtient par la lixiviation des tiges & des gousses brûlées, un sel également diurétique; on le donne aux hommes, à la dose de 3 j; & aux animaux, à la dose de 3 ij.

OBSERVATIONS. Les fleurs sont grandes, blanches. On trouve sur chaque aile une tache noire, veloutée; dans le Syftême de Linné, la Feye n'est qu'une espece de Vicia, à tige droite; à feuilles pinnées, sans vrilles. La semence de ce légume est la plus grosse de celles que nous posscidons en Europe. Son écorce, lorsqu'elle est mûre, est coriacée. On mange les Feves avant leur maturité; alors elles se digerent affez facilement; celles qui sont mures, quoique très-cuites, sont très-venteuses, de dure digeftion. Il est bien fur que cette Feve n'est point celle des Pythagoriciens; ils mangeoient la semence du Nymphea nelumbo, que le peuple mangeoit en Egypte. La Feve en fleur exhale une odeur agréable, analogue à celle du Lis blanc, mais si fugitive, qu'elle se perd par la deffication.

Les feuilles répandent une odeur affez désagréable : elles fournissent cependant un assez bon fourrage. Le Faba minor seu Equina de C. Bauhin , n'est qu'une

variété dont le légume est plus petit.

# 361. LE LUPIN blanc.

LUPINUS fativus flore albo. C. B. P. LUPINUS albus. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée; l'étendard cordiforme, échancé; ses côtés recourbés & aplatis, les ailes ovales, à-peu-près de la longueur de l'étendard, unies à leur base, détachées de la carêne qui est divissée à sa base, courbée au sommet en maniere de faux, pointue, plus étroite & aussil longue que les ailes; le calice monophille, divisé en deux levres, la supérieure entière, l'insérieure à trois dentelures.

Fruit. Légume grand, oblong, coriage, pointu, aplati, uniloculaire; plusieurs semences sous-orbi-

culaires & aplaties.

Feuilles. Velues en dessous, cotonneuses en dessus; pétiolées, digitées, composées de sept folioles étroites, oblongues.

Racine. Rameuse, ligneuse, fibreuse.

Pon. Tige haute, au plus, de deux pieds, droite, cylindrique, un peu velue, communément à trois rameaux; les fleurs blanches au fommet; les calices alternes, ainfi que les feuilles; les foliolés fe replient sur elles-mêmes au coucher du soleil.

Lieu. On ignore son pays natal; on le seme dans les champs, il y sert d'engrais. O

Propriétés. La femence est amere & désagréable,

résolutive, détersive,

Usages. La farine de la semence est une des quatre farines résolutives.

OBSERVATIONS. Linnæus donne au Lupin, pour caractere essentiei, un calice à deux levres; cinq antheres oblongues, & cinq autres arrondies; le légume coriace. t.º Dans le Lupin blanc, les calices sont alternes, es sappendices; la levre supérieure entiere, l'inférieure à trois dents.

CL. X. SECT. IL

3.º Dans le Lupin fauvage, Lupinus varius, les calices font demi-verticillés, à appendices, à levre fupérieure, fendue en deux; l'inférieure à trois dents peu marquées; les folioles font étroites; les fleurs rouges ou bleues. En Languedoc.

3.º Le Lupin jaune, Lupinus luteus, offre les folioles très étroites; les fleurs jaunes, petites, odorantes,

ramassées en épis très-courts. En Languedoc.

Le Lupin blanc est cultivé dans nos Provinces comme engrais; la farine des semences est jaune, amere; ce principe amer lui est érranger, il disparois par de fréquentes lotions avec de l'eau chaude. Les Anciens mangeoient cette farine ains préparée, elle faisit à base de la nourriture des esclaves. En Espagne & en Italie, cette farine ser là engraisse les bœuss; c'est une erreux de la croite vécinéeuss.

# 362. L'OROBE printanier.

OROBUS Sylvaticus purpureus vernus.
C. B. P.

OROBUS vernus. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée; l'étendard cordiforme, terminé en demi-cylindre, plus long que le calice; les ailes oblongues, droites, unies ensemble, à-peu-près de la longueur de l'étendard; la carêne inférieurement divisée en deux, aigué, relevée, rensée dans son milieu; le calice monophille, tubulé, objus à sa base, à cinq dentelures.

Fruit. Legume cylindrique, long, pointu à son sommet, uniloculaire, bivalve, plusieurs semences

orbiculaires.

Feuilles. Ailées, à quatre ou fix folioles oyales, lancéolés.

Racine. Ligneuse, noire.

CL. X.

Port. Les tiges simples, hautes d'un pied, foibles, SECT. II. anguleuses, lisses, les fleurs terminant la tige; pédunculées, rassemblées en espece de grappe, de quatre, huit à dix; l'étendard pourpre; les ailes bleues; deux grandes stipules en forme de fleche; les feuilles alternes.

Lieu. Les terrains froids & secs, sur les montagnes du Dauphiné, du Bugey. Lithuanienne. 34 Propriétés. La semence est résolutive, détersive

& apéritive.

Usages. On n'emploie que la semence, dont la farine est une des quatre farines résolutives.

OBSERVATIONS. Dans les Orobes, le siyle est linaire, arrondi, velu en-dessus; le calice obtus à sa base; les segmens supérieurs plus courts, quoique les laciniures en foient plus profondes. Les principales especes d'Orobes que nous devons connoître, font :

1.º L'Orobe tubereux, Orobus tuberosus; sa racine est succulente, garnie de beaucoup de filamens; sa tige est simple; ses seuilles ailées, à six solioles lancéolées; les fleurs d'un rose pourpre. Lyonnoise, Lithuanienne.

2.º L'Orobe noirâtre, Orobus niger, à tige rameuse; à feuilles ailées , à douze folioles petites , ovales , pointues; fleurs axillaires, purpurines ou bleuâtres, de quatre à huit , fur de longs péduncules. Lyonnoise, Lithuanienne. Toute la plante se noircit en desséchant.

3.º L'Orobe filiforme, Orobus angustifolius, à tige filiforme, fimple, de demi-pied; à feuilles aigues ; quatre folioles linaires ; à stipules en alene ; à fleurs

jaunes, en grappe peu fournie. Lyonnoise.

4.º L'Orobe des bois, Orobus fylvaticus, à tiges couchées, rameuses, très-velues; à feuilles ailées, de quatorze à vingt folioles ovales, oblongues, un peu velues; à fleurs en grappe, purpurines ou bleuâtres.

Les Orobes fournissent en général une bonne nourriture aux bestiaux; dans le tubereux, le principe nutritif est ailez abondant pour présenter, en cas de disette, une excellente farine.

3631

# 363. LE POIS cultivé. CL.X.

Pisum horiense majus. 1. R. H. Pisum sativum. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée, à quatre pétales; l'étendard très-large, en cœur recourbé, échancré avec une pointe; les ailes orbiculaires, réunies, plus courtes que l'étendard; la carêne aplatie en demi-lune, plus courte que les ailes; le calice d'une seule piece, à cinq découpures, dont les deux supérieures sont les plus larges.

Fruit. Légume grand, long, presque cylindrique, avec une pointe recourbée à son extrémité, uniloculaire, bivalve, renfermant pluseurs semences presque rondes, marquées au point par où elles s'attachent au légume, d'une cicatrice

arrondie.

Feuilles. Ailées ; les folioles très-entieres & fessiles.

Racins, Gréle & fibreuse.

Port. Tiges longues, fistulauses, rameuses, couchées par terre si on ne les soutients, & qui s'entortillent; péduncules axillaires qui portent pluseurs steurs; stipules crénelées, arrondies à leur base; feuilles alternes, les pétioles cylindriques; viilles rameuses à l'extrémité des seuilles.

Lieu. Les jardins potagers. 

Propriétés. Les Pois sont émolliens, laxatifs & venteux.

Usages. Ils sont plus employés comme nourriture, que comme remede.

OBSERVATIONS. Le flyle triangulaire, caréné, & un peu velu en dessus; les deux segmens supérieurs du calice plus courts, donnent le caractère essentiel des Pois, dont les plus connus sont;

Tome III,

r.º Le Pois cultivé, Pifum sativum, à pétioles arrondis; à flipules insérieurement arrondies, crénelées; SECT.II. à péduncules portant plusieurs sleurs. Voyez le Tableau

ci-dessitis 363.

Les Pois verts fournissent une nourrintre agréable; mais lorsqu'ils sont secs, ils deviennent lourds & plus venteux pour les estomates fobiles, car les gens robustes e'en accommodent trè-bien. On conseille aux scorbusques les Pois verts; mangés crus, ils ont un gour sucré; les feuilles & les tiges contiennent aussi le principe saccharin muritif; aussi nourissent plus trè-bien les bestiaux.

2.º Le Pois des champs, Pisum arvense, à pétioles portant quatre folioles; à flipules crénelées; à péduncule

uniflore.

3.º Le Pois ocre, Pisum ochrus, à pétioles membraneux, prolongés sur la tige, portant deux feuilles; à péduncule à une sleur. Voyez le Tableau 365.

# 364. LA GESSE.

LATHYRUS sylvestris major. C. B. P. LATHYRUS sativus. L. diadelph. 10-dria.

Flur. Papilionacée; l'étendard cordiforme, grand, recourbé au fommet & des côtés, rouge ou violet; les ailes oblongues, enforme de croiflant, courtes, obtufes, blanches ou brunes au fommet; la carêne orbiculée, de la grandeur des ailes, mais plus large; le calice divifé en cinq découpures lancéolées, aiguës, l'inférieure eft la plus longue.

Fruit. L'égume très-long, cylindrique, un peu aplati, avec un double rebord fur le dos; les femences arrondies, presque cylindriques, angu-

leuses.

Feuilles. Ailées, conjuguées, terminées par des vrilles, portées sur des pétioles qui se prolongent & courent sur la tige.

Racine. Fibreuse , rameuse.

Port. Tige herbacée, pliante, anguleuse, aplatie, avec des especes d'ailes feuillées; les péduncules axillaires ne portent qu'une fleur; deux stipules Sect. IL en forme de fleche; feuilles alternes portées fur des pétioles ordinairement divifés en deux, ainfi que les vrilles.

Lieu. Les jardins potagers, les champs, () Propriétés. La semence est nourrissante & laxative.

Usages. On ne se sert que de la semence.

OBSERVATIONS. Dans les Gesses, le style est aplatis velu en dessus, élargi par le haut. Les segmens de la levre supérieure du calice sont plus courts ; ce genre de Linné ainsi défini , renferme quatre genres de Tourneforte 1.º Le Lathyrus, 2.º Le Clymenum, 3.º La Niffolia, 4.º L'Aphaca. La Geffe qui présente plus de vingt especes, doit être subdivisée.

Les GESSES à péduncules , ne portant qu'une fleur,

1.º La Gesse sans seuilles, Lathyrus aphaca; on la reconnoît facilement par ses deux grandes stipules en fer de fleche qui accompagnent la vrille nue, ou fans feuilles.

Ses fleurs font petites, jaunes; ses fausses feuilles comme celles du petit Liseron. Aussi la phrase de C. Bauhin estelle très-ingénieuse; il l'appelle Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. Cette Gesse est très-commune dans les terres à blé du

Lyonnois, elle s'éleve jusques en Allemagne. Quelques individus présentent , outre les stipules , deux feuilles lancéolées. La tige est rampante.

Cette plante fournit un bon pâturage aux bestiaux. 2.º La Gesse de Nissole , Lathyrus nissolia , à tige

droite; à feuilles simples, étroites, sans vrilles; à stipules rrès-perites, en alene ; à fleurs pourpres. Lyonnoile. Nutritive pour les moutons.

3.º La Gesse cultivée, Lathyrus sativus, à sevilles deux à deux, graminées ; à stipules de la longueur des feuilles , à vrilles ; à légumes ailés ; à fleur bleue ou blanche. Lyonnoife. Nutritive pour les bestiaux. Voyez le Tableau 364.

B ii

4.º La Gesse, anguleuse Lathyrus angulatus, à seuilles CL.X. deux à deux, linaires; à péduncule à arête; à sieur Sect. II. rouge; à semences anguleuses. Lyonnoise.

#### A péduncules portant deux fleurs.

5.º La Gesse odorante, Lathyrus odoratus, à vrille chargée de deux solioles ovales, oblongues; à légumes velus; à grandes sleurs blanches & rouges.

La beauté de ses fleurs, leur odeur très-suave, l'a fait introduire dans les jardins; elle est originaire de Sicile. 6.º La Gesse Climene, Lathyrus clymenum, à vrilles

Ontant plusieurs folioles; à slipules dentées.

Cultivée dans les jardins, originaire d'Espagne; l'étendard est rouge; les ailes blanches; le légume aplati.

### A péduncules portant plusieurs fleurs.

7.º La Gesse hérissée, Lathyrus hirsutus, à vrilles portant deux folioles lancéolées; à semences rudes; à légunes hérissés.

Sa station s'étend de la mer Méditerrance en Allemagne. Lyonnoise. Le péduncule porte une, deux, ou trois sieurs pourpres.

8. La Gesse tubereuse, Lathyrus taberosus, à vrilles portant deux solioles ovales, les entre-nœuds nus, à péduncules portant plusieurs sleurs rouges. Lyonnoise, Lithuanienne.

La racine fucculente, farineufe, a le goût de la châraigne. Elle contient de l'amidon, du fucre, & une fubltance muqueufe, glutineufe, extractive; on en a fait du pain trè-agréable. On peur manger fes racines cuties au beurre, comme les Pommes-de-terre. La plante fournit un bon paurage; l'eau distillée des steurs est odorante.

9.º La Gesse des prés, Lathyrus pratensis, à vrilles très simples, portant deux folioles lancéolées; à péduncules portant pludeurs seurs jannes. Lyonolic, Lithunienne. C'est un excellent pâturage pour les chevres, les moutoms

& les chevaux.

10.º La Gesse sauvage, Lathyrus sylvestris, à vrilles porrant deux seuilles en lames d'épée, les entre-nœuds nembraneux; à péduncules produifant fix fleurs rouges.

Lyonnoife, Lithuanienne.

CLIX.

L'herbe fournieur hon fournage pour les reches les Collins.

L'herbe fournit un bon fourrage pour les vaches, les Sacr. II.

11.º La grande Gesse, Lathyrus latifolius, à vrilles portant deux larges seuilles ovales, lancéolées, roides; les entre-nœuds membraneux; à péduncules produisant plusieurs grandes seurs pourpres. Lyonnosse, Lithuanienne.

C'est un des meilleurs fourrages; les semences asses grosses, fournissent une très-bonne farine.

12.º La Gesse hétérophille, Lathyrus heterophyllus, à vrilles portant deux ou quatre seuilles lancéolées, étroites, nerveuses, les entre-nœuds membraneux. Lyonnoise.

Sa station s'étend de la Méditerrance en Suede.

13.º La Gesse des marais, Lathyrus palustris, à villes portant six feuilles, les entre-nœuds membraneux; à péduncules produisant de quarre à huit sleurs en grappes bleues, rouges, blanches. En Bourgogne, en Lithuanie.

Quoique plante des marais, les chevaux la mangent avec plaifir.

# 365. L'OCRE.

OCHRUS folio integro, capreolos emittente. C. B. P.

PISUM ochrus. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée; caractere du Pois n.º 363.
Fruit. La cicatrice de la femence plus alongée que celle du Pois; fa couleur brune noirâtre.

Feuilles. Ailées, à périoles courans, membraneux, divisés en deux, quelquesois en quarre; les folioles entieres, armées de vrilles.

Racine. Rameuse.

Port. De la Gesse; tige herbacée, ailée, rameuse, qui s'entortille; les péduncules ne portent qu'une steur; les feuilles alternes.

B iii

### 22 PAPILIONACÉES.

CL. X. SECT. II. Lieu. L'Italie, le Languedoc. ①
Propriétés. } Peu employée en Médecine,
Usages. } comme la Gesse.

# 366. LA VESCE.

VICIA vulgaris semine nigro. C. B. P. VICIA sativa. L. diadelph. 10-dria.

Flur. Caracteres de la Feve des marais, n.º 360. Fruit. Deux légumes fessiles, presque réunis à leur base, d'une forme semblable au légume de la Feve des marais, mais les semences plus perites & obrondes.

Feuilles. Ailées, sans impaire, terminées par une vrille; les folioles très-entieres, presque sessibles, velues, linéaires, lancéolées, avec un

stylet à leur sommet.

Port. Les tiges s'élevent à un pied, droites, herbacées, rameuses, presque quadrangulaires; deux fleurs bleues & blanches, axillaires, de la grandeur des solioles; stipules dentelées, marquées d'une tache noire; seuilles alternes.

Lieu. Les champs. Lyonnoife, Lithuanienne. O Propriétés. La femence est nourrillante, ventuels; sa farine est une des quatre farines réfolutives ; intérieurement, elle est astringente. La nécessité a quelquesois forcé d'en faire du pain, el curriture aux pigeons; les poules & les canards la rebutent souvent, on la croit muisible à ces derniers.

Usages. On emploie la farine en cataplasmes.

OBSERVATIONS. Les Vesces, Vicia, ressemblent beaucoup aux Gesses, Lathyrus, par les parties de la fructification. Le Chevaller Linné leur donne pour

caractere essentiel, un stigmate barbu, transversalement, sur le côté insérieur.

#### VESCES à péduncules alongés.

1. La Vesce des buissons, Vicia dumesorum, à tige très-haure; à vrilles portant pinsieurs feuilles ovales, oblongues, pointues; à dipules dentées; à péduncules produsant pluseurs fleurs violettes, pourpres. Lyonnosie, Lithuanieme. Les légumes noirs, en grappe, pendans. Les vaches, les chevres, les moutons, les chevaux, mangent cette plante.

2.8 La Vefce des forêts, Vicia fylvatica, à tige anguleuse, de trois pieds; à feuilles pinnées, de douze foliolesovales; à fijules dentelées; à pédancules axillaires, produifant douze fleurs pendantes, blanches, à lignes

bleues. En Dauphiné, en Lithuanie.

Elle répand une odeur défagréable.
3° La Véce multiflore, Vicia craca, à tige foible, de deux pieds; à feuilles pinnées, de douze foioles lancéolées, érroites, un peu velues; à flipules ennieres; à péduneules produifant judjurs à trenne fleurs tuilées, petites, rangées für un seul côté, pourpres, violettes, ou toutes blanches. Lyonnoife, Lithuamienne.

C'est un des meilleurs fourrages.

#### A fleurs presque assisses aux aisselles des feuilles.

4.º La Vesce cultivée, Vicia sativa, à folioles échancrées; à stipules marquées d'une tache noire; à deux seurs presque assises; à deux légumes droits. Lyonnoise, Lithua-

nienne. Voyez le Tableau 366.

On a fait du mauvais pain avec les fémences, elles ne peuvent que nourir les moutons & les pigeons. Cetto herbe fert comme les Lupins à fertillér les terres; on la renverse avec la charrue lorqu'elle est en fleur. On peut semer la Vesce avec l'Avoine & les couper en vert, le produit en est très-avantageux.

5.º La Vesce Gesse, Vicia lathyroides, à seuilles pinnées; à six solioles, les insérieures comme en cœur; une seule sleur d'un bleu pourpre, aux aisselles des

feuilles, Lyonnoise, Lithuanienne,

B. iv.

#### 24 PAPILIONACÉES.

Les tiges couchées, longues au plus de six pouces;

Ct. X. les légumes solitaires, lisses, droits.

Sect. II. 6.º La Vesce jaune, Vicia lucea, à solioles ovales.

6.º La Vesce jaune, Vicia lucea, à folioles ovales, échancrées; à fleurs solitaires, assises, d'un jaune pale; à légumes assis, velus, recourbés. Lyonnoise & Allemande,

à légumes affis, velus, recourbés. Lyonnoife & Allemande.

7º La Velce des haies, Vicia lépium, à tige de cinq
pieds; à feuilles pinnées, de quinze folioles ovales,
oblongues, un peu velues; à peties fliquels finnenne
dentées; à péduncules très-courts, portant quatre fleurs
d'un bleu veiné, ou blanches. Lyonnoife, Lichuanienne.
Quarre légumes courts, droits, redefféle. Excellen

fourrage.

8.º La Vesce Feve, Vicia faba, à sige droite; à pétiole sans vrille. Voyez le Tableau 360.

# 367. L'ERS ou LES ERS.

ERVUM verum. I. R. H.
ERVUM ervilia. L. diadelphia, 10-dria.

Fleur. Papilionacée; caractere de la Lentille, n.º 357; le germe plissé, ondé.

Fruit. Légumes pendans, plus grands que celui de la Lentille; trois ou quatre femences fous-orbiculaires.

Feuilles. Ailées, à dix ou seize petites folioles de chaque côté, ovales, échancrées au sommet.

Racine. Fibreuse, rameuse.

Port. Tige herbacée, foible, pliante, rameule, anguleuse: les péduncules portent deux ou quarre fleurs axillaires, éloignées les unes des autres; petites stipules sagittées; les feuilles alternes.

Lieu. Les haies, les champs. ①
Propriétés.
Ufages.

De la Vesce.

75-56

# 368. LE GALEGA,

CL. X. SECT. II.

ou la Rue de Chevre.

GALEGA vulgaris floribus exriuleis. C. B. P. GALEGA officinalis. L. diadelph. 20-dria.

Fluur. Papilionacée; l'étendard grand, ovale, recousbé au fommer & des côtés; les ailes oblongues avec un appendice, de la grandeur à-peu-près de l'étendard; la caréne oblongue, aplatie, droite, aigué au fommer, convexe en deflous; le calice d'une feule piece, court, tubulé; à cinq dente-lures égales, en forme d'alêne.

Fruit. Légume droit, cylindrique, très-long, aigu, à stries obliques, plusieurs semences réni-

formes, oblongues.

Feuilles. Ailées; les folioles ovales ou lancéolées, avec une échancrure au fommet, au nombre de fept, quelquefois de neuf sur chaque côté, terminées par une impaire.

Racine. Rameuse, ligneuse, fibreuse.

Port. Les tiges s'élevent quelquefois à la hauteur d'un homme, presque ligneuses, cannelées, creuses, très-branchues; les fleurs axillaires, bleure ou blanches, pendantes; les feuilles alternes. On trouve quelquefois une petite épine à la base de la foiloie impaire.

Lieu. L'Italie, l'Espagne, la Suisse; cultivé dans les jardins. 4

Propriétés. L'herbe a un goût un peu aromatique; elle est sudorifique, alexitere.

Ulages, On n'emploie que l'herbe; on la prescrit dans les tisanes & apozemes alextieres, à la dose de poig, j pour l'homme; on distille une eau avec toute la plante pilée & macérée dans du vin

#### 26 PAPILIONACÉES.

que l'on donne dans les mêmes circonstances, c.c. x. depuis 3 j jusqu'à 3 iv. Malgré l'usage qu'on es secri. Lait, ses vertus paroillent douteuses. On peut preferire pour les animaux, la plante en boisson insuée, à la dosc de poig, ij, dans bij d'eau.

OBSERVATIONS. L'odeur & la faveur des feuilles & desurs du Galega, font trop foibles pour qu'on puisse leur affigner de grandes verrus; cependant quelques observaions prouvent que des malades attaqués de fievres malignes, miliarres, de peste, ont été guéris après l'usage seul du Galega. Ces faits feroient decisifs en faveur, si nous n'avions pas d'autres observations qui prouvent que de semblables maladies ont été surmontes fans remedes, par les seuls esforts de la nature. Nous croyons encore moins que cette plante air, seule, pur disserve de convulsons appelées la dande de Saint-Vit; & la colique avec vomissement, appelée cholera morbus.

On a austi cru que l'infuson des seurs de Galega, étoit anthelminthique, bonne contre les vers; souvent la seule irritaion des intessins chasse les vers. On aura donné à un malade cette infusion, lorsque les intessins en travail se contractoient, vi infitá, par une force innée, pour expulser les vers qui les irritoient.



### SECTION III.

Des Herbes à fleur polypétale, irréguliere, papilionacée, dont le pistil devient une gousse articulée.

## 369. LE PIED D'OISEAU.

ORNITHOPODIUM majus. 1. R. H. ORNITHOPUS perpusillus. B L. diadelphia, 20-dria.

 $m{F}_{EUR}$ . Papilionacée , très - petite ; l'étendard entier, cordiforme; les ailes ovales, droites, à peine de la grandeur de l'étendard; la caréne très-petite & aplatie; le calice tubulé, d'une seule piece, avec cinq dentelures presque égales.

Fruit. Légume alongé en forme d'alene, cylindrique, arqué, à plusieurs articulations; les semences sous-orbiculaires & solitaires.

Feuilles. Ailées; petites folioles opposées, presque fessiles, très-entières, au nombre de cinq ou six de chaque côté.

Racine. Petite, blanche, chevelue; la racine noueule constitue une variété.

Port. Les tiges ont à peine quelques pouces de haut, menues, foibles, rameuses, couchées par terre; les péduncules axillaires, plus longs que les feuilles, portent plusieurs fleurs; feuilles alternes. La plante varie en grandeur.

Lieu. Les champs , les collines: Lyonnoise , Lithuanienne. (3)

## 8 PAPILIONACÉES.

Propriétés. La plante est apéritive & diurétique.

U/ages. On emploie l'herbe en décoction, ou sucr. III. bie no la donne réduite en poudre, & infusée dans du vin blanc, à la dose de 31, dans 3 vi vin, pour l'homme; & à celle de 3 s dans s bj vin, pour les animaux.

OBSERVATIONS. Le caractere essentiel du Pied d'oiseau, Omithopus, réside dans le légume qui est articulé, artondi, arqué. La veru apéritire & d'urétique du Pied d'oiseau, n'est sondée sur aucune observation. Cette plante n'est que nutritive pour les bessitaux; les trois especse les plus connues, sont :

1.º Le petit Pied d'oiseau, Ornithopus perpufillus,

à tige couchée; à feuilles pinnées; à légumes un peu
recourbés en dessus. Elle s'étend de la Méditerranée en

Danemarck. Voyez le Tableau 369.

2.º Le Pied d'oifeau à légumes comprimés, Ornithopus compressurs, toute la plane est velue; les feuilles pinnées; les foiloies affilés; les légumes font comprimés, ridés, recouroés en-deflous; les brackées sont pinnées; les péduncules plus courts que les feuilles, portent deux fleurs jaunes. En Languedoc, en Italie.

3.º Le Pied d'oifeau scorpione, Ornithopus scorpioides, à fauilles ternées; la foliole impaire, très-grande. En Dauphiné, en Languedoc. La tige el florite; les péduncules portent quatre fleurs. Si on regarde les deux folioles inférieures qui sont arrondies comme des flipules, alors le périole ne porte qu'une feuille.

## 370. LE FER-A-CHEVAL vivace.

FERRUM equinum Germanicum, filiquis in fummitate. C. B. P.

HIPPOCREPIS comosa. L. diadelphia,

Fleur. Papilionacée; l'étendard cordiforme; porté par un onglet de la longueur du calice;

les ailes ovales, oblongues, obtufes; la carêne en forme de croiflant & aplatie; le calice d'une CL. X. feule piece, à cinq dentelures, dont les deux Sacr. III. fupérieures fe réunillent.

Fruit. Légume aplati, long, recourbé en ferà-cheval, composé d'articulations formées par de profondes échancrures; dans chaque articulation une semence solitaire, oblongue, recourbée.

Feuilles. Ailées, terminées par une impaire; les folioles petites, étroites, presque sessiles.

très-entieres.

Racine. Menue, ligneuse.

Port. Les tiges d'un pied, herbacées, anguleuses, rameuses, rampantes; les légumes ramailés au sommet, comme en ombelle; les seuilles alternes.

Lieu. Les terrains secs & sablonneux. 4.

est vulnéraire, astringente.

Usages. On s'en sert en décoction, extérieurement, pilée & appliquée.

# 371. LE FER-A-CHEVAL annuel.

FERRUM equinum, siliqua singulari. C. B. P. HIPPOCREPIS unisiliquosa. L. diadelphia, 10-dria.

Fleur. Comme dans la précédente; les arti-Fruit. Culations du légume plus marquées, les échancrures plus profondes, intérieurement arrondies.

Feuilles. Ailées, à sept ou à neuf folioles échan-

crées, presque ovales.

Racine. La même que la précédente,

Port. Les tiges couchées par terre, longues

d'un pied & plus; cette espece differe de la premiere, en ce que ses légumes sont solitaires, 5 ser. III. ser égaux aux seuilles en longueur; seuilles alternes.

Lieu. L'Italie, le Languedoc. ①
Propriétés.
Ulages.

Du précédent.

OBSERVATIONS. Le caractere effentiel du Fer-àcheval, se trouve sur le légume qui est comprimé, courbé, échancré plusieurs sois sur une des surures.

Les vertus attribuées au Fer-à-cheval ne sont point confirmées par l'observation. Nous allons donner les caracteres essentiels spécifiques des trois especes les plus connues.

1.º Le Fer-à-cheval à une filique, Hippocrepis unifiliquosa, ne porte qu'un légume asses, solitaire, redressés Voyez le Tableau 371. On le trouve en Languedoc & en Suisse.

2.º Le Fer-à-cheval à plusieurs siliques, Hippocrepis multissitiquosa, à légumes pédunculés, entassés, circulaires, lobés sur une des deux marges. En Languedoc & près de Lyon.

3.º Le Fer-à-cheval en tête, Hippocrepis comosa, à légumes pédunculés, entassés, tournés en arc ondulé sur la suture extérieure. Voyez le Tableau 370.

Il s'étend de la Méditerranée en Autriche. Les moutons mangent avec avidité ces trois especes de plantes.

# 372. LE SAINFOIN d'Espagne.

HEDYSARUM clypeatum, flore suaviter rubente. EYST.

HEDYSARUM coronarium. L. diadelphia, 10-dria.

Fleur, Papilionacée; caractere du Sainfoin ordinaire, n.º 358. corolle d'un beau rouge.

Fruit. Légume long, aplati, nu , droit , hérissé de pointes, qui differe de celui du Sainfoin ordinaire, par les articulations marquées comme celles SECT. III. d'une chaîne.

Feuilles. Ailées , terminées par une impaire , plus grande que les autres ; les folioles ovales, épaisses, charnues.

Racine. Rameufe.

Port. Les tiges herbacées, cannelées, rameuses, diffuses, hautes de deux pieds; les péduncules plus longs que les feuilles; feuilles alternes.

Lieu. Les prairies d'Espagne ; cultivé à Malte fous le nom de Scilla. 24

Propriétés. Intérieurement incisif & apéritif; extérieurement vulnéraire, déterfif,

Usages. On se sert de toute la plante en décoction, & des fleurs en infusion; c'est une excellente nourriture pour les chevaux, mais trop succulente pour être donnée sans mélange.

## 373. LA CHENILLE.

Scorpioides repens buplevri folio. 1. R. H. Scorpiurus sulcata. L. diadelphia, 10-dria.

Fleur. Papilionacée; l'étendard obrond, échancré, le limbe réfléchi, ouvert; les ailes lâches, presque ovales, avec des appendices obtus; la carêne en croissant, renslée dans le milieu, aigue, droite, divisée en deux à sa base; le calice d'une scule piece, droit, rensé, un peu aplati, divisé en cinq petites dentelures à peu près égales.

Fruit. Légume oblong, presque cylindrique, cannelé, dur , raboteux , épineux dans cette espece , replié presque en spirale, imitant une Chenille;

les semences obrondes & solitaires.

Feuilles. Oblongues, entieres, arrondies au CL.X. fommet, se terminant insensiblement à leur base secr. IIL en pétioles.

Racine. Ligneuse, branchue.

Pont. Tiges d'un pied au plus, rampantes, herbacées, rameuses, presque anguleuses; fleurs axillaires, portées trois à trois, sur de longs péduncules qui ont quatre angles; quelques stipules en forme d'alène; les feuilles alternes, imitant celles de l'Oreille-de-lievre: arbrissea.

Lieu. Provinces méridionales, dans les terrains

fablonneux, pierreux. O

Propriétés. Quelques Auteurs la regardent comme vulnéraire & apéritive. Usages. On ne s'en sert presque plus.

OBSERVATIONS. Un légume arrondi, roulé, entrecoupé, fournit le caractere essentiel des Chenilles; les principales especes que nous devons caractériser, sont:

1.º La Chenille vermiculaire, Scorpiurus vermiculata, à péduncules ne portant qu'une fleur; à légume couvert de tous côtés d'écailles obtufes, formant comme des cornes spongieuses. En Dauphiné.

2.º La Chenille hérissée, Scorpiurus muricata, à pé-

2. La Chemine nernice, scorpiurus maricaux, a peduncules produifant deux fleurs; à légumes firiés, chargés exérieurement de tubercules durs, un peu pointus. En Languedoc. 3. La Chemille fillonnée, Scorpiurus fulcata, à

péduncules produssant souvent trois sleurs ; à légumes chargés extérieurement d'épines distinctes, aigues.

4. La Chenille velue, Scorpiurus subvillosa, à péduncules produisant jusques à quarre sleurs; à péduncules extérieurement chargés d'épines entassées, aigues. En Languedoc.

On peur raifonnablement présumer que ces quatre especes doivent leur origine au climat, au terrain, ou à d'autres accidens. Dans toutes, le port, les feuilles semblables paroissent l'annoncer. Voyez, pour le port, les feuilles, le Tableau 373.

SECTION IV.

CL. X.

### SECTION IV.

Des Herbes à fleur polypétale, irréguliere, papilionacée, qui portent trois feuilles fur une même queue.

# 374. LE LOTIER, ou Trefle jaune.

Lotus corniculata & hirfuta minor. 1. R. H. Lotus corniculata. L. diadelphia, 10-dria.

FLEUR. Papilionacce, corolle jaune; l'étendard voûté, recourbé en dehors, son onglet oblong & concave; les ailes sous -orbiculaires, larges, unies par le haut, & plus courres que l'étendard; la carêne rensiée à sa base, pointue, droite, courre; le calice d'une seule piece, cylindrique, divisé en cinq petites dentelures, aiguës, égales & droites.

Fruit. Légume cylindrique, étroit, uniloculaire, quoique au dehors il paroille divifé, bivalve, renfermant plusieurs semences sous-orbiculaires. Feuilles. Ternées sur un pétiole; les solioles

Feuilles. Ternées sur un pétiole; les folioles égales, entieres, sessions

Racine. Ligneuse, longue, noire, branchue, à fibres rampantes.

Port. Les tiges menues, couchées, feuillées; péduncules axillaires qui portent plusieurs fleurs disposées en maniere de têtes; deux stipules de la grandeur des solioles; seuilles alternes.
Lieu. Les prés, les pâturages. Y

Tome III.

Propriétés. La racine a un goût douceatre, astringent.

Ct. X. astringent.

Sect. IV. Usages. Cette herbe est très-nourrissante pour les bestiaux, & de peu d'usage en Médecine.

# 375. LE LOTIER,

Lotus hemorroidalis, humilior & candidior. I. R. H.

Lorus hirfuta. L. diadelphia, 10-dria.

Fleur, Papilionacée; caracteres du précédent; l'étendard d'un rouge clair; les ailes blanchaires, la carêne brune au sommet; le calice rouge audessus, sa dentelure insérieure plus longue que les autres.

Fruit. Légume gros, court, ovale; les semences rondes, jaunâtres en dedans.

Feuilles. Lanugineuses, blanchâtres, arrondies, trois à trois.

Racine. Longue, dure, ligneuse.

Port. Tiges hautes de deux ou trois pieds, droites, velues, ligneufes, rameufes; les fleurs au fommet, ramafées en têtes velues, au nombre de fept ou neuf; deux stipules à la base des pétioles; feuilles alternes.

Lieu Les Provinces méridionales de la France. 26 Propriétés. Toute la plante est, dit-on, anti-hémorroridale, d'où lui est venu son mais la Philosophie médicinale est trop éclairée pour adopter de semblables propriétés qui ne sont fondées ni sur une expérience contradictoire, ni sur une analogie raisonnable.

Ujages. On la donne aux hommes, réduite en poudre, à la dose de gr. j ou gr. ij dans du bouillon ou dans un peu de vin; extérieurement on s'en fert en cataplasme.

OBSERVATIONS. Le calice tubulé, les ailes de la corolle

CL. X. SECT. IV

OBSERVATIONS. Le calice tubulé, les ailes de la corolle s'adossant longitudinalement par le haut, le légume cylindrique, fournissent le caractère essentiel des Lotiers.

#### Les LOTIERS à légumes en petit nombre, ne formant point, réunis, une tête.

1.º Le Lotier maritime, Lotus maritimus, à légume folitaire, à quatre angles membraneux; à feuilles liffes; à bractées lancéolées; à fleurs jaunes. Sur les bords de la mer Baltique & Méditerranée.

2.º Le Louer à filiques, Lotus filiquosus, à légumes folitaires, membraneux, quadrangulaires, à tiges couchées à feuilles un pau velues en-dessous ; les sleurs jaunes, calices

velus. Lyonnoise, Allemande.

3.º Le Lotier très - étroit, Lotus angustissimus, à légumes deux à deux, linaires, droits, resservés; à tige droite; à péduncules alternes. Lyonnoise.

#### Les LOTIERS à péduncules portant plusieurs sleurs ; formant une tête.

4.º Le Lotier hérissé, Louis hirsuus, à tige droire, hérissée, ligneuse; à sleurs en tête arrondie; à calices produisant un duvet; à légumes ovales, courts. En Dauphiné. Voyet le Tableau 375.

5.º Le Lotier en corne, Lotus corniculatus, à fleurs en tête aplatie; à tige un peu couchée; à légumes cylindriques, très-droits, arrondis. Lyonnoise, Lithua-

nienne.

Il varie par la grandeur des fleurs & des feuilles; les corolles sont d'une odeur suxe. Poyez le Tableau 373.

6.º Le Louire dorienie, Louis dorycnium, à feuilles digitées, cinq ou sept folioles étroites; à fleurs en tête fans feuilles florales; à légumes très-courts. En Dauphiné, en Languedon.

Scopoli l'a auffi trouvé en Carniole, il en a formé un genre sous le nom de Dorycnium pentaphyllum, Voy. ci-devant la II. « Observation après le Tableau 359.» pas possible de reconnoître cette espece pour un Lotier;
CL. X. elle n'ossre point le caractère essentiel de ce genre, &
SECT. IV. son port est trop différent.

## 376. LE TREFLE, ou Triolet des prés.

# TRIFOLIUM pratense purpureum. C. B. P. TRIFOLIUM pratense. L. diadelph. 10-dria.

Fluv. Papilionacée; quoique la corolle soit récllement monopétale, on y diffigue un étendard résléchi, des ailes plus courtes que l'étendard, une caréne plus courte que les ailes; le calice est d'une seule piece, tubulé, à cinq dentelures; & ne combe pas avec la fleur dont la couleur est ordinairement pourprée.

Fruit. Légume court, guere plus long que le calice, univalve, contenant un petit nombre de

femences obrondes.

Feuilles. Trois à trois, sur de courts pétioles, ovales, entieres, finement dentelées, quelquesois terminées par un stylet, souvent marquées d'une tache blanche ou noire, placée dans le milieu de la foliole en demi-cercle.

Racine. Longue, ligneuse, rampante, fibreuse. Port. Tiges d'un pied environ, grêles, cannelées, quelquefois velues; les fleurs au sommet, en épis obtus, qui paroissent velus, & qui sont entourés de seulles florales, membraneuses, nerveuse; s'euilles alternes.

Lieu. Tous les prés. 4 Trisannuel.

Propriétés. Les fleurs ont une odeur assez agréable, un goût légérement astringent; la plante est yulnéraire, détersive.

Usages. On l'emploie intérieurement, en décoc-

tion ; pour l'extérieur, on la fait bouillir dans de l'eau ou du vin , & on l'applique en cataplasme; on en tire aussi une eau distillée, ophtal- Sect. IV. mique.

## 377. LE PIED-DE-LIEVRE.

TRIFOLIUM arvense humile spicatum sive Lagopus. c. B. P.

TRIFOLIUM arvense. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée; caracteres du précédent, mais la corolle polypétale; le calice velu, de la longueur de la corolle; ses dentelures égales & fétacées,

Fruit. Légume enveloppé du calice, semences réniformes & rougeatres.

Feuilles. Trois à trois ; les folioles presque

ovales, longues, échancrées, sessiles, Racine. Menue, ligneuse, fibreuse, tortueuse,

blanche. Port. Les tiges d'un demi-pied, droites, couvertes d'un duvet blanchâtre; les fleurs en épis

velus & ovales; feuilles alternes.

Lieu. Les champs. () Propriétés. Plante d'une faveur astringente; Usages. Plante d'une faveur astringente;

# 378. LE MÉLILOT.

MELILOTUS officinarum Germania. C. B. P. TRIFOLIUM Melilotus officinalis, L. diadelphia, 10-dria.

Fleur. Caractere des précédens; corolle jaune blanche dans une variété.

#### 28 PAPILIONACÉES.

Fruit. Légume plus long que le calice, en quoi cal. X. il differe des précédens; deux femences arrondies secr. IV. & jaunâtres.

Feuilles. Trois à trois, ovales, légérement

dentées, la foliole impaire pétiolée.

Racine, Blanche, pliante, garnie de quelques fibres capillaires & fort courtes.

Port. Tiges droites, quelquefois de la hauteur d'un homme; les fleurs en grappe, pendantes & axillaires; feuilles florales, à peine vitibles; les feuilles alternes.

Lieu. Les haies , les buissons. &

Propriétés. Les feuilles du Mélilot font odorantes, & ont un goût âcre, amer, nauséeux; elles sont légérement résolutives, émollientes, carminatives.

Usages. On l'emploie rarement à l'intérieur, mais on s'en fert dans les lavemens émolliens, carminails & adoucillans; & dons les cataplames, fomentations, bains, &c.

# 379. LE MÉLILOT,

MELILOTUS major odorata violacea, I. R. H.
TRIFOLIUM Melilotus cærulea, L. diadelph,
20-dria.

Flèur. Caracteres des précédens ; corolle d'un bleu violet.

Fruit. Légume court, pointu, plus long que le calice; semences jaunes, arrondies & odorantes. Feuilles. Trois à trois, sur un long pétiole, lisses, dentelées.

Racine. Menue, simple, blanche, ligneuse, peu sibreuse.

Port. Tige de deux ou trois pieds, grêle, canne-

lée, un peu anguleuse, lisse, creuse, branchue; les fleurs en grappes axillaires, de la longueur des CL. X. feuilles & peu garnies de fleurs; sans feuilles flo- SECT. IV. rales; feuilles alternes.

Lieu. La Boheme; cultivé dans les jardins. 24 Propriétés. Cette plante a un goût aromatique, & une odeur agréable; les mêmes vertus que la précédente, mais elle est plus résolutive.

Usages, Avec l'herbe on fait des décoctions ;

avec les fleurs, des infusions.

OBSERVATIONS. Le Chevalier Linné, en avouant qu'il est très-difficile de saisir le caractere essentiel des Trelles, regarde comme tel les fleurs ramassées le plus souvent en zétes, le légume à peine plus long que le calice, se séparant du calice sans s'ouvrir.

Les MELILOTS à légumes nus, renfermant plusieurs semences.

1.º Le Trefle Mélilot bleu, Trifolium Melilotus cæru-Lea, à tige droite; à sleurs en épis oblongs; à légumes à demi nus, terminés par une pointe, Originaire de Boheme. Voyez le Tableau 379.

2.º Le Treffe Mélilot des boutiques, Trifolium Melilotus officinalis, à tiges droites; à légumes en grappes, nus, ridés, aigus, renfermant deux semences. Lyonnoise,

Lithuanienne.

On le trouve à fleurs blanches, & à fleurs jaunes.

Voyez le Tableau 278.

3.º Le Trefle Mélilot d'Italie, Trifolium Melilotus italica, à tige droite; à folioles entieres; à légumes obtus, ridés, en grappes, nus, renfermant deux semences.

Les TREFLES Lotiers à légumes couverts, renfermant plusicurs Jemences.

4.º Le Trefle hybride, Trifolium hybridum, à tige ascendante, fissuleuse; à folioles en ovale renverse, à dents de scie ; à seurs en têtes imitant une ombelle ; à légumes renfermant quatre semences. Lyonnoise , Suédoile.

SECT. IV.

5.º Le Trefle rampant , Trifolium repens , à tige couchée; à fleurs portées par des péduncules distincts, raffemblées comme en ombelle, blanches; à légumes contenant quatre semences. Lyonnoise, Lithuanienne.

6.º Le Trefle des Alpes, Trifolium alpinum, à tige comme en hampe, sortant de la racine ; à feuilles linaires, entieres, lancéolées, nerveuses; à fleurs grandes, comme en ombelle; à légumes pendans, renfermant deux semences. Sur les montagnes du Forez & du Dauphiné.

Sa racine a un goût doux comme la Réglisse. Nous l'avons trouvé très-abondamment sur les Pyrénées, autour de Mont-Louis; les fleurs purpurines, quelquefois blanches.

## Les TREFLES Pied-de-lievre, à calices velus.

7.º Le Trefle semeur, Trifolium subterraneum, à riges rameuses, velues; à folioles affez petites, velues, à fleurs blanches en têtes petites, velues. Lyonnoise,

Les fleurs développées, sont redressées; lorsqu'elles se fanent, elles se cachent en terre; dès-lors ces têtes sont enveloppées dans des filets jaunâtres & rameux , qui forment une espece de grillage autour d'elles. La phrase de Tournefort nous paroît caractéristique, Trifolium Jemen sub terram condens.

8.º Le Tresle lapacé, Trifolium lappaceum, à tiges menues, diffuses, un peu velues; à folioles petites, cunéiformes, velues; à têtes des fleurs fort petites, ovales ; les dents du calice aigues & ciliées. En Dauphiné, en Languedoc, les dents du calice deviennent roides après la fleuraison.

o.º Le Trefle rougeatre, Trifolium rubens, à tige droite, d'un pied & demi; à folioles dentelées; à fleurs en épis longs de deux pouces; à calices velus ; à corolles rougeatres, monopétales. Lyonnoise, Lithuanienne.

Dans cette espece, les stipules sont longues, membra-

neuses, fendues à leurs extrémités.

10.º Le Trefle des prés, Trifolium pratenfe, à tiges rameules, un peu couchées; à folioles ovales, trèsentieres, velues; à épis arrondis, un peu velus, environnés par deux feuilles affises; à stipules opposées, membraneules, très-dilatées, qui forment comme un calice commun. Lyonnoise, Lithuanienne. Voyez le Tableau : 37.6.

11.º Le Trefle alpin , Trifolium alpeftre , etrès- SECT. IV. ressemblant au précédent; il dissere par les folioles plus étroites, lancéolées, par ses stipules plus longues & plus vertes, & par ses fleurs d'un beau pourpre. Lyonnoise, Lithuanienne.

12.º Le Trefle incarnat, Trifolium incarnatum , à rige velue, d'un pied; à folioles arrondies, crénelées; à épis longs, velus, obtus, sans feuilles florales, Lyonnoise,

Lithuanienne.

13.º Le Trefle ocreux, Trifolium ocroleucrum, à tige droite, un peu velue; à feuilles inférieures, un peu en cœur; les autres ovales, toutes velues; les florales oppofées; à épis oblongs, velus. Lyonnoise, Lithuanienne. Les fleurs de couleur d'ocre.

14.º Le Trefle à feuilles étroites, Trifolium anguflifolium, à feuilles linaires; à épis velus, coniques, oblongs, de deux ou trois pouces; à dents du calice sétacées, presque égales. En Dauphiné, en Languedoc,

en Allemagne.

15.º Le Trefle des champs, Trifolium arvense, à épis velus, ovales; à dents du calice féracées, égales, velues. Lyonnoise, Lithuanienne. V. le Tableau 377.

16.º Le Trefle étoilé, Trifolium stellatum, à épis ovales, chargés de poils; à calices fort grands, dont les fegmens extérieurement velus sont ouverts en étoile. En Dauphiné, en Carniole.

17.º Le Trefle rude, Trifolium fcabrum, à tiges couchées; à têtes ovales, affiles aux aiffelles des feuilles; à calices à dents recourbées, inégales; à corolles blanches. Il s'étend du Languedoc en Allemagne.

18.º Le Trefle glomerulé, Trifolium glomeratum, à tiges penchées; à têtes hémisphériques, arrondies, affiles aux aiffelles des feuilles ; à fegmens du calice

égaux, ouverts. Lyonnoise.

19.º Le Trefle ffrie , Trifolium firiatum , à têtes affifes, ovales; à calices arrondis, firiés, velus; à fleurs petites, d'un pourpre clair. En Allemagne, en France, en Suede.

#### CL. X. SECT. IV.

#### Les TREFLES à calices enflés, à vessies.

20. Le Trefle écumeux , Trifolium spumosum, à tiges nombreuses, diffuses; à épis ovales; à fleurs rouges, à calices enflés, liffes; à cinq dents terminées par des foies. Lyonnoise.

21.º Le Trefle fraisier, Trifolium fragiferum, à tige rampante; à tétes arrondies; à calices enflés, foyeux; à deux dents renversées. Lyonnoile, dans toute l'Europe,

#### Les TREFLES à étendards renverlés.

22.º Le Trefle des montagnes, Trifolium montanum, à tige d'un pied, droite; à folioles lancéolées, dentelées, nerveuses, un peu velues en-dessous; à têtes arrondies, terminales, peu nombreuses; à calices nus; l'étendard de la fleur est en alene. Lyonnoise, Lithuanienne.

23.º Le Trese houblonné, Trifolium agrarium, à tiges droites, diffuses; à épis ovales, denses; à étendards persistans, renverses; à calices très-peu velus. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les corolles jaunes se flétrissent sans tomber, & acquierent alors une couleur ferrugineuse, qui donne aux épis une couleur de Houblon. 24.º Le Trefle paille, Trifolium spadiceum, très-

reffemblant au précédent ; il ne differe que par ses calices plus velus. Lyonnoife, Lithuanienne. 25.º Le Trefle jaune, Trifolium procumbens, à tige

couchée; à épis ovales; à étendards durables, renverlés. Lyonnoise, Lithuanienne.

On compte dix à douze petites fleurs jaunes dans l'épi.

16.º Le Trefle filiforme, Trifolium filiforme: il ne differe du précédent que par ses tiges plus menues, par ses épis moins garnis de fleurs, quatre à cinq, très-petites.

OBSERVATION CÉNÉRALE. Tous les Trefles contiennent abondamment le principe muqueux nutritif; le Trefle des prés, celui des montagnes, sont ceux qui conviennent le mieux pour les prairies artificielles ; mais il faut prendre garde que les bestiaux n'en mangent trop : s'ils s'en rassafient souvent, cette herbe, en occasionnant la plétore, leur procure des maladies graves, le vertige aux chevaux, CL. X. la tympanite aux bœufs. On peut retirer du Trefle des Seer. IV. prés une teinture verte.

Quant au Melilot qui , à, une odeur agréable, réunit un principe muqueux & un peu amer , on s'est peu accordé fur ses propriétés; les Anciens l'ont regardé comme émollient ; quelques Modernes conduits par l'analogie , n'ayant égard qu'à ses principes astifs, à l'esprit recteur qu'il contient, ont cru qu'il pouvoit plutôt irriter la fibre fenfible, qu'adoucir & relacher; l'infusion de fleurs de Mélilot étoit recommandée contre la colique, l'inflammation des intestins, la recention d'urine, la tympanite, les fleurs blanches : mais on ne peut compter sur de femblables affertions, elles ne sont point le fruit d'une observation éclairée.

# 380. L'ARRÊTE-BŒUF.

ANONIS spinosa, flore purpureo. C. B. P. ONONIS Spinofa. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée; l'étendard en cœur, aplati par ses côtes; les ailes ovales, plus courtes de moitié que l'étendard ; la carêne pointue , un peu plus longue que les ailes; la calice presque austi long que la corolle, divisé en cinq découpures lineaires, pointues, légérement arquées en-dessus; corolle purpurine.

Fruit. Légume renslé, vela, uniloculaire, bivalve; femences réniformes.

Feuilles. Trois à treis, pétiolées, ovales, entieres, un peu gluantes.

Racine Longue, rampante, brune en dehors, & blanche en dedans.

Port. Espece de sous-arbrisseau, tige d'un pied environ, velue, rameuse; les rameaux épineux;

les fleurs en grappes, ou latérales, deux à deux & feffiles; les feuilles alternes. SECT. IV.

Lieu, Les terrains incultes, les champs, aux

labours desquels elle est nuisible. 24

Propriétés. La racine est d'une saveur désagréable apéritive diurétique l'odeur des feuilles

elt puante.

Usages. La racine est une des cinq racines apéritives mineures ; son écorce seule , réduite en poudre, se donne pour l'homme, à la dose de 31, & à celle de 3 B en décoction; on s'en sert dans les tisanes aperitives. On donne aux animaux la poudre de la racine, à la dose de 3j; en décoction, à la dose de 3 ij, sur th j d'eau.

OBSERVATIONS. La racine de l'Arrête-bœuf est indiquée dans les obstructions, l'engorgement des glandes, la cachexie, les pâleurs; elle a quelquefois guéri seule l'hydrocele; on l'a recommandée, d'après l'observation, pour prévenir le retour des coliques néphrétiques ; l'herbe verte est alimenteuse pour les bestiaux.

## 381. L'ARRÊTE-BŒUF à fleur jaune.

ANONIS viscosa, spinis carens, lutea major. C. B. P. Ononis natrix. L. diadelphia, 10-dria.

Fleur. Racine.

Caracteres du précédent ; corolle jaune, & le légume moins velu.

Port. Tige comme le précédent, un peu plus forte; les péduncules ne portent qu'une fleur, & sont terminés par un filet; point d'épines; stipules très-entieres.

Lieu. Lyonnoise, aux Brotteaux.

Propriétés. L'Odeur de toute la plante, qui est ball'amique, annonce des propriétés médicinales, sœr. IV. avantageuses dans plusieurs maladies. On lui a accorde les vertus de l'Arrête-beut'; nous avons vu réufir la tisane des feuilles dans les ardeurs d'urine causées par les graviers. Nos bestiaux négligent cette plante.

OBSERVATIONS. Dans les Bugranes ou Ononis, le ealice est divisé en cinq segmens linaires; l'étendard est firié; le légume rensé; assis, ou sans péduncule; les filamens réunis sans fissures. La révnion de ces attributs constitue, suivant Linné, le caractere essentiel générique.

### Les BUGRANES à fleurs presque sans péduncule.

1.º La Bugrane des Anciens, Ononis antiquorum, à tige ramassée, très-épineuse; à sleurs solitaires; à péduncule plus grand que la soliole. Lyonnoise.

2.° La Bugrane des champs, l'Arréte-boxuf, Ononis arvensis, à tige penchée, dont les rameaux en vieilissant deviennent épineux; les fœulles des branches ternées; les forales simples; fleurs en grappes, sortant deux à deux des aisselles, ayant chacune son péduncule. Lyonnoise Lithuanienne.

Ses fleurs sont pourpres, quelquesois blanches.

3.º La Bugrane rampante , Ononis repèris , trèsressemblante à la précédente ; elle en distere par ses tiges couchées, éparses çλ & là ; elle est plus petite, ses seuilles plus velues; ses sieurs solitaires aux aisselles. Lyonnoise.

4.º La Bugrane très-peite , Ononis minutiffima , à tiges filiformes, un peu ligneufes ; à fleurs axillaires , folitaires; les corolles jaunes , plus courtes que les calices; à légumes ovales, plus courts que le calice. En Suifle , en Autriche , Lyonnoife.

# Les BUGRANES à fleurs portées par des péduncules fans arête.

5.º La Bugrane réfléchie, Ononis reclinata, à tiges petites, velues, un peu visqueuses; à feuilles ternées; à

Costs

folioles arrondics, crénclées; à péduncules ne portant qu'une ct. X. fleur blanchâtre, & un peu purpurine; à légumes réfléchis Sect. IV. contre les péduncules. En Dauphiré.

#### Les BUGRANES à péduncules à arête.

6.º La Bugrane visqueuse, Ononis visquosa, à feuilles ternses & simples; à pédeucules unifores, terminés par un sil; à sieurs d'un jaune pale. En Dauphiné, en Provence. Tiges droites, chargées de poils qui donnent une

humeur gluante.

7.º La Eugrane gluante, Ononis natrix, à feuilles ternées, vifqueufes, dentelées au fommet; à fitpules trèsencieres à tigse ligneufes; à fleurs jaunes, grandes, portées für un péduncule chargé d'un filet particulier. Lyonnolfe, Languedocienne. Toute la plante répand une odeur forte de thériaque. Voye; le Tableau 181.

8.º La Bugrane gluante, Ononis pinguis, trèsressemblante à la précédente; mais sa tige est moins ligneuse, plus anguleuse; les feuilles sont plus longues, lancéolées; les filets des péduncules de la longueur de la

fleur. Lyonnoise, en Provence.

## 382. LE FENU-GREC.

Fænum Græcum fativum. c. B. P.
TRIGONELLA Fænum Græcum. L. diadelph.
10-driå.

Flui. Papilionacée; l'étendard presque ovale, obtus, ouvert & réfécht; les ailes ovales, oblongues, ouvertes & réfléchies extérieurement; la caréne très-courte, obtuse, placée dans le centre de la fleur.

Fruit. Légume alongé, étroit, courbé en forme de faux, & terminé en pointe; les semences

rhomboidales, fillonnées.

Feuilles. Ternées, ovales, en forme de coin, dentées en maniere de seie à leur sommer.

Racine. Menue, blanche, fimple, ligneuse. Port. La tige droite, d'un pied, grêle, creuse, rameuse; les fleurs jaunâtres, axillaires & sessiles; Sect. IV.

les légumes plus longs que les folioles ; deux stipules rapprochées; feuilles alternes.

Lieu. Le Languedoc; cultivé dans les jardins. 24 Propriétés. Cette plante est odorante, mucilagineule, émolliente, maturative, laxative.

Ulages. On se sert souvent de la semence, que l'on réduit en farine; elle entre dans presque tous les cataplasmes émolliens, maturatifs & discussifs; on l'emploie auffi dans les lavemens émolliens. carminatifs & anodins; le mucilage des graines est ophtalmique.

OBSERVATIONS. Les semences d'un brun jaune, sont ameres, & répandent une odeur de Mélilot; elles contiennent une si grande quantité de mucilage, qu'une once donne la lenteur de l'huile, à seize onces d'eau; l'extrait aqueux qui est amer & odorant, constitue les trois quarts de tout le poids des semences; mais l'extrait réfineux conserve mieux l'odeur & la saveur des semences. L'eau mucilagineuse des semences de Fenu-grec, est un des meilleurs adoucissans, & comme elle récele un principe un peu amer & balfamique, on peut croire qu'elle réunit d'autres propriétés; nons l'avons vu réuffir dans les dattres; elle est au moins aussi esticace dans ce genre de maiadie, que la Réglisse.

Le genre des Trigonelles offre pour caractere effentiel d'avoir l'étendard & les ailes de même longueur, ouverts; ce qui donne à la corolle , vu la briéveté de la carêne , le coup-d'œil d'une fleur à trois pétales. Nous devons

connoître de ce genre les especes suivantes.

1.º La Trigonelle corniculée, Trigonella corniculata, à tiges droites; à fleurs en bouquets; à péduncules épineux; à légumes pendans, recourbés en dehors, en faucille. raffemblés en tête. En Dauphiné, en Languedoc. Les fleurs petites, d'un jaune pale, très-odorantes; elles sont succédanées du Mélilot; toute la plante fournit un bon fourrage pour les chevres & les moutons.

CL. X. liaca; à tiges un peu velues , couchées par terre; à Sacr. V. iaca; à tiges un peu velues , couchées par terre; à sacr. V. aiffeans prefique affis, fans péduncules , entaffés aux aiffelles , huir à dix , arqués , divergens , & plus courts que les feuillies; les fleurs petices & jaunes; à péduncules en arcie molle. En Dauphiné, en Bourgogne, à Paris.

3.º La Trigonelle Fenu-grec, Trigonella fanumgracum, à légumes fort longs, un peu courbés, presque sessibles & solitaires, ou deux à deux, dans les aisselles des

feuilles. Voyez le Tableau 382.

# 383. LA LUSERNE.

MEDICA major, erectior, floribus purpureis.

1. R. H.

MEDICAGO Sativa. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée; l'étendard ovale, entier, réfléchi, recourbé par fes bords; les ailes ovales, oblongues, attachées par un appendice à la carêne, réunies en deflous par leurs côtés, la carêne oblongue, divifée en deux, obtufe, réfléchie, le calice d'une piece, droit, campanulé, cylindrique, à cinq petites découpures aigués & égales.

Fruit. L'égume aplati, long, contourné; les

femences réniformes.

Feuilles. Ternées, pétiolées; les folioles ovales

ou lancéolées, dentées à leur fommet. Racine. Blanche, ligneuse.

Port. Tige d'un pied au moins, sans poils, lisse & droite; les seurs violettes ou purpurines, péduncules, disposées en grappes, deux fois plus longues que les feuilles; les péduncules terminés par un filet; seuilles alternes, avec des stipules au bas des pétioles.

Lieu. Les prés; la Luserne en prairie artificielle, prend dans les bons fonds, la consistance d'un

arbuste. Lyonnoise, Lithuanienne. 4

Propriétés.

Propriétés. Rafraîchillante, légérement apéritive. Ulages. On s'en sert en décoction, mais elle est plus utilement employée à nourrir les bestiaux, SECT. IV. auxquels cependant il n'en faut donner que modérément.

OBSERVATIONS. Dans les Lusernes, les légumes font contournés, faifant une ou plufieurs circonvolutions sur eux-mêmes. Les principales especes sont :

1.º La Luserne cultivée, Medicago fativa, à tige droite, liffe; à fleurs en grappes; à légumes plats, con-

sournes. Voyez le Tableau 383.

2.º La Luserne à faucille , Medicago falcata , à tige couchée; à légumes en croissans ; à fleurs en grappes, d'un jaune rougeatre, ou pales, melées de bleu & de violet. Lyonnoise, Lithuanienne.

3.º La Luserne lupuline , Medicago lupulina , à tiges couchées ; à fleurs très-petites , jaunes , en tête ; à légumes réniformes, fort petits, noirâtres, monospermes, ramassés

en tête. Lyonnoise, Lithuanienne.

4.º La Luferne polymorphe, Medicago polymorpha, à tige diffuse; à stipules dentées; à légume très-consourné, faisant plusieurs circonvolutions sur lui-même.

Ces légumes sont nus , ou hérisses d'épines ; leur figure offre plusieurs variétés; les lisses sont ou orbiculaires & comprimés, ou alongés en tire-bourre ; les hérissés sont plus ou moins nombreux. Toutes ces variétés ont fait donner à cette espece le nom de polymorphe, ou à plusieurs figures. Suivez les détails dans le texte latin. Systema Linnaanum, tom. I. num. gen. 990. espece 9.

## 384. LE HARICOT.

PHASEOLUS vulparis, Lob. Icon. PHASEOLUS vulgaris. L. diadelph. 10-dria.

Fleur, Papilionacée; l'étendard cordiforme, obtus, échancré, penché & ses côtés réfléchis; les ailes ovales, de la longueur de l'étendard, portées par Tome III.

de longs onglets; la carêne étroite, roulée en Ct. X. fpirale; le calice d'une seule piece, à deux levres, Sect. Iv la supérieure échancrée, l'inférieure à trois denrelures.

Fruit. Légume long, droit, coriace, obtus, mais terminé par une pointe; la femence réniforme.

oblongue, comprimée.

Feuilles. Pétiolées, ternées; les folioles trèsentieres.

Racine. Grêle, fibreuse.

Pon. Tige longue, rameule, qui s'entortille; les fleurs axillaires, disposées en grappes, deux à deux; légumes pendans; feuilles florales, plus grandes que les calices; feuilles alternes, avec de petites slipules.

Lieu. L'Inde; cultivé dans les potagers. O

Propriétés. Les semences sont nourrissantes, ven-

teuses, émollientes, résolutives.

Usages. La semence réduite en farine, s'emploie des siges & des gousses, est apéritive; on donne cette cendre bouillie dans une pinte d'eau, à la dose de 3 j pour l'homme; & pour les animaux, à la dose de 3 i v dans lb iv d'eau.

OBSERVATIONS. Dans les Haricots, le caractere effentiel générique se trouve sur la caréne qui, réunie avec les étamines & le pissil, est roulé en spirale. Nous avons à connotre.

1.º Le Haricot commun, Phaseolus vulgaris, à tiges grimpantes, se roulant autour des fulcres; à fleurs en grappes, deux à deux; à brackées plus petites que le calice; à légumes pendans. Voyet le Tableau 384. Le Haricot à fleurs poutpres, Phaseolus coccineus, n'est qu'une variété du commun.

Le Haricor est nourrissant, mais difficile à digérer pour plusieurs sujets; l'écorce de ces semences résiste aux forces digestives de l'échomac; voilà pourquoi les personnes délicates doivent présèrer les purées. Les tiges battues

fournissent une bonne nourriture aux moutons.

2.º Le Haricot nain, Phaseolus nanus, à tiges courtes, droites, lisses; à bractées plus longues que le calice; à légumes pendans, comprimés, ridés. Originaire des Indes. SECT. Ve Cultivé dans les jardins.

## SECTION V.

Des Herbes à fleur polypétale, irréguliere, papilionacée, dont le pistil devient une gousse bicapsulaire ou divisée en deux loges selon sa longueur.

## 385. L'ASTRAGALE, ou Réglisse sauvage.

ASTRAGALUS luteus, perennis procumbens, vulgaris sive sylvestris. Mor. Hist. ASTRAGALUS glycyphyllos. L. diadelph. 10-dria.

FLEUR. Papilionacée; l'étendard plus grand que les autres parties, échancré, obtus, droit, ses côtés réfléchis; ailes oblongues, plus courtes que l'étendard; carêne de la longueur des ailes, échancrée; le calice tubulé, d'une seule piece, à cinq dentelures, les inférieures graduellement plus petites.

Fruit. Légume biloculaire, à trois angles, recourbé, renfermant des semences réniformes.

Feuilles. Ailées, avec une impaire; les folioles ovales, plus longues que les péduncules.

Racine, Rameufe.

Port. Tiges feuillées, diffuses, couchées; les fleurs pédunculées, avec des fleurs florales; feuilles SECT. V. alternes, avec des stipules.

Lieu. Les bois, les prés & pâturages humides. 34 Propriétés. ¿ Quelques Auteurs la croient apé-

Usages. fitive.

### 386. L'ADRAGANT, ou Barbe de Renard.

TRAGACANTHA Massiliensis. J. B. ASTRAGALUS tragacantha. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. ¿ Caracteres du précédent ; le légume Fruit. I moins grand, terminé par une pointe. Feuilles, Ailées, sur un long pétiole, souvent terminé par un filet; les folioles petites, blanchâtres & un peu soyeuses.

Racine. Rameuse.

Port, Cette espece differe de la précédente, par sa tige velue qui monte en arbrisseau. & par ses pétioles qui sont comme épineux; toute la plante est velue; les fleurs purpurines.

Lieu, En Provence, en Languedoc, en Suisse. 24 Propriétés, \ Les Auteurs ne sont pas d'accord fur ses vertus; ils se réunissent à Ulages.

la regarder comme rafraîchislante.

I." OBSERVATION. Dans les Aftragales, le légume à deux loges, à battans convexes, fournit le caractere effentiel du genre qui est très-nombreux. Parmi plus de quarante especes indiquées par les Auteurs, contentonsnous de faire connottre les plus curieuses & les plus communes en Europe.

#### Les ASTRAGALES à tiges droites, feuillées,

1.º L'Afiragale alopécurier, Afiragalus alopecuroides, à tiges de deux pieds, velues; à feuilles fort longues, composées d'un grand nombre de folioles, velues en leur bord; à tleurs en épis affis, denses, ovales; à calices & légumes laineux. En Espagne, en Languedoc.

z.º L'Astragale sillonné, Astragalus sulcatus, à tige lisse, à cinq angles; à solioles presque linaires; à grappes des fleurs, droites; à légumes amincis par les deux extrémités; à péduncules axillaires, trois sois plus longs que

les feuilles. Dauphinoise, Lithuanienne. Les seurs petites, d'un bleu pale.

3.º L'Astragale velu, Astragalus pilosus, à tige chargée de poils; à sieurs jaunaires, en épis; à légumes en alène, velus, ronds. Lyonnoise, Lithuanienne.

4.º L'Aftragale esparcette, Astragalus omobychis, à tige rameuse, chargée de poils soyeux; à solioles linaires, un peu soyeuses; à fleurs en épis longs, d'un poure bleuâtre; à érendardstrès-longs; à légumes courts, hérislés, enflés, Dauphinoise, Lithuanienne.

#### Les ASTRAGALES à tiges feuillées, diffuses.

5.° L'Astragale à vessies, Astragalus cicer, à tiges couchées, presque lisses; à légumes enslés, globuleux, velus, terminés par une pointe. En Dauphiné, en Allemagne.

6.º L'Astragale réglissier, Astragalus glycyphyllos, à tige couchée, lisse, rameus à folioles astez grandes, ovales, d'un vert clair; à légumes un peu courbés en faucille. Lyonnoise, Lithuanienne. Voyez le Tableau 184,

Les fleurs sont d'un jaune pâle; la racine est douce, analogue à la Régissifie. On peut la regarder comme ayant les memes vertus; en esset, nous l'avoiss employée avec succès contre les darretes, les frangquires, colques de autres maladies qui exigent les corps doux. Le savant M. Durande cite une observation bien précieuse s, avoir, d'un enfang guéri, de l'épilepse, en ne prénant d'autre remede que la racine-Dii

\_\_\_\_

CL. X. SECT. V.

de cet Altragale. Nous pensons avec ce Professeur judicieux, que cette guérison est due aux seuls essorts de la nature, car nous connoissons pusseurs signes guéris fonné de cette singuliere maladie. D'ailleurs, toute la plante est rrès-nutritive; elle plait aux bestiaux, & pourroit former d'excellentes prairies artificielles.

7.º L'Aftragale à hameçons, Aftragalux hamofus à tiges couchées, de fix pouces, un peu velues; à folioles petites, velues en-deflous, comme en cœur; à péduncules axillaires, portant quatre ou cing fleurs jaunâtres; à led de la comme en cœur se prics fur eux-mêmes, très-crochus, comme des hameçons. En Languedoc, en Bourgogne.

8.º L'Astragale sesamier, Astragalus sesameus, à tiges rameuses, dissuses; à seurs presque assies, ou à péduncules très-coures, produisant quatre à cinq sleurs bleues; à légumes droits, hérisses, en aléne, repliés à leur sommet.

En Languedoc.

On ne trouve le plus souvent que deux à trois légumes

aux aisselles.

9.º L'Astragale des Alpes, Astragalus alpinus, à tiges un peu couchées; à seurs pendantes, en grappes; à folioles ovales; à légumes pendans, ensiés, héristés, pointus par les deux extrémités.

#### Les ASTRAGALES à tiges nues, ou à hampes.

10.º L'Aftragale des montagnes, Aftragalus montanus, à tiges prefque en hampes, plus longues que les feuilles; à l'eurs pourpres, droites, en epis laches; à légumes enflés, droits, un peu hériflés, dont le sommet est replié. Sur les Alpes du Dauphiné, de Suisse,

11.º L'Alfragale foyeux, Aftragalus uralenfis, à hames droites, plus longues que les feuilles qui font ovales, lancéolées, foyeufes à légumes en aléne, enflés, droits, hériflés. Sur les Alpes du Dauphiné, des Pyrénées.

Les fleurs pourpres, violettes.

12.º L'Astragale de Montpelier, Astragalus monspeliensis, à hampes inclinées, de la longueur des feuilles qui sont ovales, un peu velues; à fleurs dont l'étendard est très-long; à légumes en aléne, arrondis, lisses, un peu arqués. En Suisse, en Languedoc.

CL. X. SECT. V.

13. L'Altragale blanchaire, Aftragalus incanus, à hampes penchées; à folioles blanchaires, cotonneufes, à fleurs en épis courts, denfés; à légumes en alène, un peu arqués, blancs, courbés à la pointe. En Provence, en Dauphiné, dans le Lyonnois.

14.º L'Adragale champétre, Aftragalus campestris, à hampes couchées, à calices & légumes velus; à folioles lancéolées, aigues; à fleurs jaunes. En Dauphiné, en

Allemagne.

#### Les ASTRAGALES à tiges ligneuses.

15.º L'Astragale adraganthe, Astragalus tragacantha, est caractérisé par les pétioles qui deviennent épineux.

Voyez le Tableau 386.

Je hai trouvé trèccommun fur la côte de Narbonne, dans l'Ille Sainte-Lucie; c'est de cette espece, sin-tout dans les Illes de l'Archipel, que finine la Gomme Adraganthe, qui a cela de singulier, qu'elle sé dissui difficilement dans l'eau. On la preserit en poudre dans les diarrhées bilieuses, ou causs'est par une saburre âcre, canthique, dans les ardeurs d'urine, & à la situie des dyssenteness. Mais tout bien combiné, il est aujourd'hui certain, & nous nous en sommes assurés par des observations nombreuses, que toutes les gommes ont les mêmes proprictés; ains, que l'ou adopte l'Adraganthe, l'Arabique, ou celle de Cérisser, c'est à peu près la même chose.

II: OBSERFATION. On peut ramener aux Aftragales, deux autres genres très-voifins, favoir le Phaca, & le Bifferrula; dans le Phaca, le légume n'el divilé en deux loges qu'en partie; dans le Bifferrula, le légume a deux loges, mais fes panneaux font aplatis, à angles dentelés, & la cloifon eft opposée aux valves.

1.º Dans la double Scie Pélicine, Bifferrula pelicinus, la tige est menue, striée; les folioles nombreuses, comme en cœur; les péduncules axillaires, portant quatre ou

cinq fleurs affifes. En Languedoc.

D iv

## Papilionacées.

2.º La Phaque des Alpes , Phaca alpina , à tige droite, très-rameuse, liffe; à folioles elliptiques, hérissées, SECT. V. à légumes pendans, entlés, en vessie. Sur les Alpes du Dauphine, en Suisse. Les fleurs sont jaunes.

Suivant Haller & le Chevalier la Marck, les Phaca font de vrais Astragales , & ils ont raison ; car nous avons vu plusieurs Astragales de Linné, dans lesquels la cloison des légumes étoit imparfaite,





# CLASSEXI.

Des Herbes et Sous - Arbrisseaux à fleur polypétale proprement dite , irréguliere , nommée *Anomale*.

#### SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur polypétale, irréguliere, anomale, dont le pistil devient un fruit unicapsulaire.

# 387. LA BALSAMINE.

BALSAMINA fæmina. C. B. P. IMPATIENS balsamina. L. syng. monogam.

FLEUR. Anomale, à cinq pétales inégaux, à l'infertion desquels on apperçoit une forte de calice composé de deux folioles vertes, arrondies, terminées en pointe; la corolle divisée en deux levres, la lupérieure formée par un pétale obrond, plane, confine divisé en trois, finissant en pointe à fon sommet; la levre inférieure composée de deux pétales grands, irréguliers, réséchis, accompagnés de deux autres pétales dont la grandeur varie. Au-déslous de la corolle on voir un nectar en forme de capuchon, qui se prolonge en maniere de corne.

CL. XI. SECT. I. Fruit. Capsule uniloculaire, à cinq valvules, qui dans la maturité, s'ouvrent avec élasticité, en se pliant en spirale; semences obrondes, attachées à un réceptacle en forme de colonne.

Feuilles. Simples , entieres , presque sessiles ,

lancéolées, dentées en maniere de scie.

Racine, Menne, imitant un fuscau, très-fibreuse. Port. Tige haute d'un pied & demi, rameuse, les péduncules axillaires, rassemblés, quelquesois solitaires, ne portant qu'une seur ; seuilles alternes; le necktar plus court que la seur qui cst grande, & offre plusieurs couleurs blanches, pourpres.

Lieu. Les Indes, nos jardins. O

Propriétés. On la cultive dans les jardins pour Usages. Pagrément de ses steurs, plus que pour ses vertus médicinales; cependant elle est vulnéraire, détersive.

OBERRUATIONS. Dans les Balfamines, le calice eft de deux feuillets; la corolle irréguliere, de cinq pétales, avec un neclaire en capuchon; le fruit eft une capfule développée dans la fleur, à cinq valves. Les deux especes qui méritent d'être caractérisses, fon;

1.º La Balsamine cultivée, impatiens Balsamina, à péduncules agrégés, portant une seule sleur; à seuilles lancéolées, les supérieures alternes; à nectaires plus courts

que la fleur. Voyez le Tableau 387.

a.º La Balfamine jaune, Impatiens noli me tangere, à tige de deux pieds, rameufe, un peu fucculente, renflée à l'origine des rameaux; à feuilles pétiolées; ovaler, dentées; à péduncules porrant quare ou cinq flents pendantes; jaunes, aflær garandes; à cinq étamines; à fallament très-courts, réunis par les antheres qui fons grandes; à capfules étroites, noueufes, qui dans leur maturité partent à reffort, fe roulent & lancent au loin les femences. Lyonnoife, Lithuanienne.

L'herbe est âcre; froissée entre les doigts, elle répand une odeur nauséabonde; nous la croyons vénéneuse, car ayant ayalé six grains des seuilles fraiches, elle nous causa des nausées, des envies de vomir. D'après ce fait, ne = pourroit-on pas, en suivant la méthode de M. Storck, CL. XI. en tirer parti pour la guérison des maladies pour lesquelles SECT. L. les plantes nauscabondes ont réussi ?

# 388. LA VIOLETTE.

VIOLA martia purpurea, flore simplici odoro.

VIOLA odorata. L. fyng. monogam.

Fleur. Anomale, à cinq pétales inégaux, dont l'arrangement a quelque ressemblance avec celui des Papilionacées; le supérieur droit, grand, échancré, terminé à sa base par un nectar obtus & recourbé; les deux latéraux opposés, obtus, droits; les inférieurs grands, réfléchis en dessus; le calice petit & divifé en cinq pieces; la corolle ordinairement violette, quelquefois blanche.

Fruit. Capsule ovale, à trois côtés, uniloculaire, trivalve; contenant plusieurs semences ovoïdes.

Feuilles. Cordiformes, dentées en leurs bords, les radicales pétiolées; les caulinaires pétiolées ou feffiles.

Racine. Fibreuse, sarmenteuse, stolonifere, rampante.

Port. Tige de quelques pouces, quelquefois en espece de hampe, quelquetois rameuse, cylindrique, anguleuse; les péduncules des fleurs partent de la tige ou de la racine; petites stipules qui naissent deux à deux.

Lieu. Les bois, les prés. Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. Fleurs acres, piquantes au gout, d'une odeur agréable; les feuilles, l'herbe & les SECT. I.

racines sont insipides; la fleur est rafraîchissante, béchique; la feuille émolliente, relâchante, ainsi CL. XI. que la racine ; la semence diurétique, émétique, hydragogue.

Usages. On emploie toute la plante; la fleur est une des quatre fleurs cordiales; on en fait un firop, une conserve, un miel qui se donne à la dose de 3 j ou 3 ij , dans les lavemens rafraîchissans.

OBSERVATIONS. Les Violettes ont un calice de cinque feuillets, une corolle irréguliere de cinq pétales, avec un nectaire en corne ; le fruit est une capsule supérieure, à trois valves, à une loge. Le genre est assez nombreux pour être subdivisé.

Les VIOLETTES à hampe, ou sans tige.

1.º La Violette hérissée , Viola hirsuta, à feuilles en cœur, velues, hérissées; à pétioles velus. Lyonnoise, en Suede; fleurs fans odeur.

2.º La Violette des marais, Viola palustris, à feuilles en rein, liffes; à fleurs petites, d'un bleu clair. Lyon-

noise, Lithuanienne.

3.º La Violette odorante, Viola odorata, à feuilles en cœur, à drageons rampans. Voyez le Tableau 388. Le suc exprimé des fleurs fraiches, est certainement aussi purgatif que la Manne; une grande quantité de fleurs fraiches, renfermées dans une chambre fermée, peuvent être funestes pour ceux qui y respirent long-temps. Nos expériences confirment la vertu émétique & purgative des racines; le suc des feuilles purge bien à deux onces.

Toutes les teintures alkalines verdissent le sirop de Violettes qui, de même que la conserve, est indiqué dans

les rhumes, les péripneumonies catarrales,

#### Les VIOLETTES à tiges.

4.º La Violette fauvage, Viola canina, à tige couchéequi se releve lorsqu'elle produit ses fleurs ; à feuilles oblongues, en cœur, liffes; à stipules dentées, & à cils; à sleurs fans odeur, bleues, à nectaire blanc. Lyonnoise, Lithuanienne.

5.º La Violette des montagnes, Viola montana, à tiges droites; à feuilles en cœur, alongées; à stipules à demi ailées; à fleurs axillaires, bleues ou blanches. Lyonn. Lithuan-6.º La Violette jaune, Viola biflora, à tige foible, de CL. XI. frois pouces, portant une ou deux fleurs jaunes ; à feuilles SECT. L. pétiolées, en rein; à dents obtuses. Sur les montagnes du Dauphiné.

Les VIOLETTES à stipules comme ailées.

7.º La Violette pensce, Viola tricolor, à tige diffuse, lisse; à trois angles; à seuilles oblongues, découpées; à fleurs axillaires, blanches, jaunes & violet foncé.

On la trouve à grande & à petite corolle, à tige droite

ou couchée. Lyonnoise, Lithuanienne.

8.º La Violette éperonnée, Viola calcarata, à tiges hautes, rameuses; à seuilles oblongues; à sleurs très-grandes, dont l'éperon est deux fois plus long que le calice. Sur les montagnes du Dauphiné.

# 389. LA FUMETERRE.

FUMARIA officinarum. I. R. H. FUMARIA officinalis. L. diadelph. 6-dria.

Fleur. Anomale, imitant les Papilionacées; corolle purpurine, oblongue, tubulée, divifée en deux especes de levres; la supérieure plane. obtule, échancrée, réfléchie; l'inférieure semblable. mais, à sa base, imitant une carêne qui forme un nectar ; l'ouverture des levres est tétragone , obtuse & perpendiculairement divisée en deux.

Fruit. Petite filicule uniloculaire, contenant des

femences obrondes.

Feuilles. Pétiolées, ailées, terminées par une impaire; les folioles pareillement ailées & plusieurs fois découpées, obtuses.

Racine, Menue, peu fibreuse, perpendiculaire,

blanchâtre.

Port. Une tige creuse, lisse, avec plusieurs rameaux anguleux, opposés aux feuilles, ainsi que les fleurs qui naissent en grappes; les feuilles alternes.

Lieu. Les champs, les jardins. O SECT. L.

Propriétés. Très-amere & défagréable au goût fans odeur ; l'herbe est détersive , apéritive , diurétique, antiscorbutique.

Usages. On ne se fert plus pour les hommes, que de l'herbe; on en tire un suc qui se donne au moins depuis Zij julqu'à Z iv; on en fait une eau distillée, un extrait, dont la dose est depuis 3 B, jusqu'à 3 j; l'herbe entre encore dans les apozemes antiscorbutiques, antiscrofuleux, & contre les maladies cutanées. On donne aux animaux le suc de la plante, à la dose de 3 vj; on en fait des infusions à poig, ij, dans ib ij d'eau,

OBSERVATIONS. Dans les Fumeterres le calice est de deux feuillets; la corolle personnée; les filamens sont au nombre de deux, membraneux, portant chacun au sommet trois antheres; ce qui place ce genre dans la Diadelphie hexandrie de la Méthode de Linné. Les especes qui sont les plus connues, sont :

1.º La Fumererre bulbeufe, Fumaria bulbofa, à racines bulbeuses, charnues; à riges très-simples, portant deux feuilles ailées, d'un vert de mer; à bractées ovales, lancéolées : à fleurs fans calice, en grappes, terminant la zige, affez grandes; à filiques oblongues, terminées par

un bec. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les fleurs sont bleues, purpurines, quelquefois roses ou blanches; la racine est pleine ou cave; les antheres sont très-petites, le sligmate grand & velu. Quelquesois la grappe n'offre que trois ou quatre fleurs; l'herbe est très-amere, elle est succédanée de l'Officinale; nous l'avons vu réussir dans les sievres tierces, dans la suppression des regles; nous donnions une once du suc exprimé, délayé dans du vin.

2.º La Fumeterre vivace. Fumaria caproides, à tiges rameules, diffules; à angles aigus; à filiques courtes, linaires, à quatre angles; à fleurs blanches. En France,

en Suisse, en Allemagne.

2.º La Fumeterre des Boutiques, Fumaria officinalis, à capsules renfermant une seule semence, ramassées en grappes. Lyonnoife, Lithuanienne. Voyez le Tableau, 389.

On preferir l'hetbe contre le fcorbut, la cachexie,
les maladies curanées, comme gale, dartres, l'affection Sacr. L
hypocondriaque, l'anorexie, la diarrhée. Nos propres
obfervations sont favorables à ces prétentions. Les vaches
& les moutons mangent cette plante, que les chevans régigent.

4.º La Fumeterre grimpante, Fumaria capreolata, à feuilles se roulant par l'extrémité des folioles autour des fulcres voisins. En Danemarck, en Dauphiné.

Elle ressemble tellement à l'Officinale, que plusieurs Auteurs, Gerard & le Chevalier la Marck, ne la regar-

dent que comme une variété.

5.º La Fumeterre à épis, Fumaria spicata, à tiges droites; à solioles silisormes; à sleurs en épis. En Dauphine. Elle disser à poine de l'Ossicinale.

#### 390. LE RÉSÉDA, ou Herbe Maure.

RESEDA vulgaris. C. B. P. RESEDA lutea. L. 12-dria, 3-gyn.

Fleur. Anomale; plusieurs pétales inégaux, dont un est chargé de miel, quelques-uns divités en trois; un nectar composé d'une glande produire par le réceptacle, & placée entre les étamines & le pétale supérieur; calice monophille, divité en découpures étroites, aigués.

Fruit. Capsule bossue, anguleuse, uniloculaire, terminée par trois pointes, au milieu desquelles elle est ouverte; les semences rénformes, attachées aux angles de la capsule.

Feuilles. Seffiles, découpées; les supérieures divisées en trois; les inférieures ailées.

Racine. Longue, grêle & blanche.

Port. Tiges d'un pied & plus, cannelées, creuses, velues, foibles, courbées; les sleurs au

fommet, jaunes, disposées en grappes; feuilles CL. XI. alternes; une feuille florale, linéaire, au-dessous Sect. L. de chaque fleur.

Lieu. Les terres crétacées ou fablonneuses. 

Propriétés. Toute la plante est amere au goût,

adoucissante & résolutive.

Usages. On ne s'en sert que pour l'extérieur, ou en décoction.

### 391. LA GAUDE, ou Herbe à jaunir.

LUTEOLA herba salicis folio. C. B. P. RESEDA luteola. L. 12-dria, 3-gynia.

Fleur. ? Caracteres de la précédente; trois petits Fruit. } pétales jaunes; le supérieur chargé de miel, les deux latéraux opposés, divisés en trois; le calice en quatre.

Feuilles. Lisses, lancéolées, très-entieres, imi-

tant celles du Sanle.

Racine. Blanche, droite, longue, pivotante. Port. Tige de deux ou trois pieds, & de quatre ou cinq lorfqu'elle est cultivée; les sseurs difposées le long de la tige, en espece d'épis; feuilles alternes.

Lieu. Le bord des chemins; cultivée dans les

champs. 🗿

Propriétés. La racine est apéritive; le suc de la plante est diaphorétique; cette plante est plante

Usages. On se sert de la racine en décoction.

OBSERVATIONS. Dans les Réféda le calice est d'une feule piece découpée en lanieres; les pétales sont inégaux, frangés ou découpés; la capsule est une loge ouverte à son

fon fommet. Parmi les especes de ce genre, nous devons connostre : CL. XL 1.° Le Réséda jaunissant ou la Gaude, Reseda Luceola, SECT. L

1.º Le Réseda jaunissant ou la Gaude, Reseda luceola, à seulles lancéolées, entieres, offrait de chaque côté une dent à leur base; à calice à quatre lanieres. Lyonnoise, Suédoise. Voyet le Tableau 391.

notie, Suegoie. V oyer le labetau 391.

2.º Le Réféda jaune, Refeda lutea, dont toutes les feuilles font fendues en trois; les inférieures ailées; à calice de fix lanieres; à fix pétales. Lyonnoife, en

Allemagne. Voyez le Tableau 390.

Les moutons mangent les Réféda, les autres bestiaux les négligent.

3.º Le Réséda calicinier, Reseda phyteuma, à seuilles entieres, & à trois lobes; à calice de six lanieres, plus grand que la sieur. Lyonnoise, Languedocienne.

Elle offre plusieurs variétés à tige plus ou moins haute ; à feuilles plus ou moins fendues ; les antheres sont jaunes

ou rougeatres; les péduncules hérissés.

4.º Le Réca odorant, Refeda odorata, très-ressemblant au précédent par le port & les feuilles, il en disfere par son calice plus court, ses péduncules lisses, ses antheres d'un rouge de brique. Originaire d'Egypte, cultivé dans nos jardins.



CL. XI.

### SECTION II.

Des Herbes à fleur polypétale, irréguliere, anomale, dont le pistil devient un fruit multicapsulaire.

# 392. L'ACONIT,

Aconitum salutiferum, sive Anthora.
Barr. Ic.

Aconitum anthora. L. polyand. 3-gynia.

FLEUR. Anomale; cinq pétales inégaux; le supérieur tubulé, en forme de casque renversé; les deux laréraux larges, obronds, opposés; les deux inférieurs alongés, regardant en arrière; deux nectars rensermés dans le pétale supérieur, situleux, portés sur des péduncules longs, en sorme d'alène; beaucoup d'étannines; cinq pistils dans cette espece.

Fruit. Cinq capfules ovales & en forme d'alêne, rassemblées en maniere de rête, univalves, ressemblant à des cornes, rensermant des semences angu-

leuses, ridées & noirâtres.

Feuilles. Pétiolées, simples, digitées, décou-

pées & blanchatres en dessous.

Racine. Tubéreuse, en faisceau composé de deux ou trois tubercules bruns en dehors, blancs en dedans.

Port. Tige unique, d'un pied environ, ferme,

anguleuse, un peu velue; les fleurs pourpres au fommet, disposées en grappe; les feuilles alternes.

CL. XI. Lieu, Les Alpes & les montages du Dauphiné, 24 Propriétés. Les racines ont un goût amer & âcre.

Usages. On emploie la racine pour l'homme, depuis 91 jusqu'à 31; pour les animaux, à la dose de 3 j.

OBSERVATIONS. Les Aconits sont sans calice : ils offrent cinq pétales inégaux, dont le supérieur est en voûte; deux nectaires pédunculés, recourbés; trois oucinq filiques. Dans tous , les feuilles sont palmées ; les fleurs en grappe. Les principales especes sont :

1.º L'Aconit-Tue-loup, Aconitum lycoctonum feuilles à découpures, élargies, velues; à fleurs d'un jaune pâle, à trois siliques. Sur les montagnes du Lyonnois.

2.º L'Aconit napel , Aconitum napellus , à tige fimple ; à feuilles à découpures linaires , s'élargiffant par le haut, & chargées d'une cannelure courante ; à fleurs bleues, à trois siliques. Commune sur les montaones de Pilat. Allemande.

3.º L'Aconit anthore , Aconitum anthora . à feuilles hérissées; à découpures linàires; à cinq styles. Sur les

montagnes du Bugey. 4.º L'Aconit paniculé, Aconitum cammarum, à tige rameule, paniculée; à péduncules portant plusieurs fleurs; à fenilles à découpures, cunciformes, lisses. Sur les montagnes du Dauphiné.

5.º L'Aconit bigarré, Aconitum variegatum, à tige petite : à feuilles à découpures fendues à moitié, s'élargiffant par le haut , à cinq styles. Sur les montagnes du Lyonnois.

Tous les Aconits sont très-âcres, amers; appliqués sur la peau, ils l'enflamment, causent des phlyctenes; gouttez les feuilles, elles laissent sur la langue une sensation âcre, brûlante, qui dure plufieurs heures, Si on en mâche, même une très-petite quantité, l'œsophage s'échausse & on fent long-temps une sensation d'ardeur; la salive. coule abondamment, & l'estomac éprouve des nausces, une anxiété. La racine & les feuilles, prifes à haute dose ,

excitent tous les symptomes des poisons; comme vomissement, coliques, cardialgies, sueurs froides, convulsions, SECT. II. délire, & la mort. Dans ces malheureuses circonstances. fi vous arrivez à temps , faites vomir le malade , & donnez, immédiatement après, les huileux à grandes doses. Mais quelque vénéneux que soient les Aconits, il ne faut pas croire qu'en les touchant, ou en les transportant par poignées, ils puissent causer de grands accidens; nous en ayons tenu des poignées dans les mains, pendant plusieurs heures, sans en éprouver la moindre incommodité.

Avant les expériences de M. Storck, on ignoroit presque entiérement l'usage médicinal des Aconits : on s'en étoit servi, il est vrai , comme seton , & même intérieurement, contre les fievres intermittentes. Mais ces données avoient été négligées; il étoit réservé au savant Médecin de Vienne, de faire connoître combien le Napel, pris intérieurement, peut être avantageux dans le traitement de plusieurs maledies très-rébelles. Ce Savant, sagement hardi, s'est servi de l'extrait de Napel mêlé avec du sucre; il l'ordonnoit d'abord à très-petite dose, à un grain ; & augmentant insensiblement, il l'a pouffé jusques à dix grains; mais plusieurs autres Praticiens l'ont ordonné en augmentant insensiblement les doses jusqu'à deux scrupules chaque jour. Il faut cependant observer que plus l'extrait est récent, plus il a d'énergie. Cet extrait a réuffi contre les douleurs rhumatifmales chroniques, contre la goutte, les squirrhes, la paralyfie, l'afthme, la goutte sereine, les ulceres vénériens & scrofuleux. Nous l'avons souvent prescrit dans tous des cas, & souvent nous nous sommes félicités d'avoir eu recours à ce puissant remede qui produit très-promptement son effet; il augmente évidemment la transpiration, & fouvent excite la sueur ; il occasionne dans plusieurs sujets une fievre très-précieuse, qui se manifeste par l'accélération du pouls, la chaleur de la peau, une légere douleur de tête.

En parlant des vertus des Aconits, nous avons à peine distingué l'Aconisum napellus, qui a été le plus souvent effayé; mais comme nous nous fommes affurés que le Tue-loup & le Cammarum sont aussi énergiques, nous ne croyons pas devoir attribuer des propriétés isolées au

Napel; l'Anthore est certainement aussi vénéneux que le Napel; non-seulement les seuilles & les racines sont ameres & acres, mais encore elles excitent des naufces; SECT. IL ainfi, c'est une erreur dangereuse de croire que c'est le contre-poison des autres plantes vénéneuses. Enfin , pour donner le résultat de nos expériences & de celles de nos amis, quoique nous affurions que l'extrait de Napel a réussi dans le traitement de plusieurs maladies chroniques nous avouons que dans les mêmes especes, il a été souvent donné à haute dose, & très-long-temps sans avoir produit aucun effet salutaire. Dans quelques sujets, il occasionne de si grandes nausces , meme à très-petite dose , qu'on es obligé de l'abandonner dès les premiers jours. Quant à l'assertion de M. de Haller, qui a prétendu que M. Storck a deffiné & prescrit l'Aconitum cammarum & non le Napellus, elle n'est pas fondée; nous avons certainement vu que les Apothicaires de Vienne préparoient l'extrait d'Aconit avec le Napel; & si on le préparoit avec le Cammarum, comme nous l'avons fait, on obtiendroit les memes effets; on peut même croire, lorsqu'on a sous les yeux tous les Aconits , qu'il est très-possible que ce ne foient que des variétés d'une même espece primitive, car nous avons vu dans le Napel le nombre des pistils varier, de trois à cinq; nous avons vu les péduncules porter dans le même, deux & trois fleurs ; les laciniures des feuilles plus ou moins larges; la couleur des fleurs n'est pas plus constante; le Tue-loup a quelquefois des fleurs bleues.

L'acre du Napel a beaucoup d'analogie avec l'acre du Pied-de-veau, Arum, & des Renoncules; ne peut-on pas dire que toutes ces plantes agissent intérieurement comme véficatoires, que, vu les sympathies nerveuses, cet âcre réveille la nature qui , réagissant par un mouvement spasmodique général, excite la fievre, la sueur, & en travaillant à expulser le poison, déniche, décantonne la matiere morbifique du rhumatiline, de la vérole, de la paralyfie, &c. &c.

Les chevres mangent l'Aconit-Tue-loup, & les chevaux le Napel; on trouve dans le nectaire des Napels, un miet auffi doux & auffi agréable que celui de l'Œillet; auffi les. fleurs ne sont point vénépeules.

E iii

CL. XI. SECT. II.

# 393. LE PIED-D'ALOUETTE.

DELPHINIUM segetum. I. R. H.
DELPHINIUM consolida. L. polyand.
3-gynia.

Flur. Anomale, à cinq pérales inégaüx, difpofés en rond; le supérieur échancré, anyérieurement plus obtus que les autres , poitérieurement tubulé , finifant en une corne longue; les autres pérales ovales, lancéolés , ouverts , presque égaux, un nechar monophille , divisé en deux , placé au milieu des pétales à & prolongé en arriere dans le tube du pétale supérieur ; point de calice.

Fruit. Unicapsulaire dans cette espece; long, droit, recourbé à la pointe, univalve; contenant plusiteurs sentences rudes, angulcuses, noires. Fauitas. Sessiles, divisées en folioles étroites,

Fetillas, Sefilles, divides en folioles étroites, affez semblebles à celles de l'Aurone mâle, n.º 429, Racine. Droite, ramense, fibreuse, blanchâtre. Port. Tige d'un pied, herbacée, cylindrique,

Port. lige d'un pied, herbasee, cylindrique, rameule; les fleurs blenes an fommet, disposées en grappes, avec des feuilles florales à la base de chaque péduncule; seuilles alternes.

Lieu. Les champs, nos jardins. (3)

Propriétés. } Vulnéraire & astringente, peu Usages. } employée.



# 394. LA STAPHISAIGRE, ou l'herbe aux poux.

Cr. XI.

DELPHINIUM platani folio, Staphifagria dictum. 1. R. H.

DELPHINIUM staphisagria. L. polyand.

3-gynia.

Fleur. Caracteres de la précédente; mais le Fruit. nectar de quatre pieces, & le fruit tricapsulaire, à lobes obtus.

Feuilles. Palmées, velues, portées sur de longs

pétioles.

Racine. Longue, ligneufe, fibreufe.

Port. Tige d'un pied ou deux, droite, ronde, velue, rameufe; les fleurs bleues & velues au fommet, plus grandes que celles du Pied-d'Alouette; feuilles alternes.

Lieu. La Provence, le Languedoc, dans les terrains ombrageux.

Propriétés. Cette plante est d'une saveur trèsâcre, & d'une odeur nauséeuse; la semence est un purgatif violent; elle est massicatoire, sternutatoire, détersive; vénéneuse, prise intérienrement.

Usages. On s'en sert extérieurement comme d'un vulnéraire déters, pour consommer les chairs baveuses des ulceres; on s'en sert aussi pour détruire les poux.

Onservations. Les Dauphins, Delphinium, ont de fleurs sars calice, à cinq pétales, à nectaire sendu, possérieurement cornu, une ou trois sissiques succedent à chaque sleur. Les principales especes sont les suivantes.

Les DAUPHINS à une capsule.

1.º Le Dauphin des blés, ou Pied-d'Alouette, Delphinium confolida, à tige rameule; à nectaire de deux pieces. Lyonnoise, Lithuanienne.

2.º Le Dauphin cultivé, Delphinium ajacis, à tige fimple; à nectaire d'une seule piece.

CL. XI. SECT. II,

#### Les DAUPHINS à trois capsules.

3.º Le Dauphin étranger, Delphinium peregrinum, à nectaire de deux pieces; à coroile de neuf pétales; à feuilles découpées en folioles obtuses. Originaire d'Italie.

4.º Le Dauphin élevé, Delphinium elaium, à nectaire de deux pieces fendres & barbues au semmet; à tige-droite; à feuilles palmées; à folioles découpées. En

Dauphiné.

5.º Le Dauphin Staphisaigre, Delphinium staphisagria, à nectaire de quatre pieces, plus courres que le pétale; à seuilles palmées; à lobes obtus. En Provence,

en Languedoc.

Les propriétés bien reconnues de la Staphifaigre, rapprochent ce gent eds Aconits; les sémences sinc àcres, naufabondes; elles contiennent principalement le principe âcre dans leur écorce; l'intérieur farineux sournit une huile graffie. Ces sémences ont empoilônné des chiens, & ont caulé l'inflammation de l'élomac, suivie de gangrene; prifes intérieurement, même à portie dole, à lix grains, c'elt un émétique puissent est president priori l'employer avantageusement en réduisant la dosé à un grain, dans ouues les maladies des premieres voies, causées par l'atonie, comme diarrhées, anorexies.

Les feurs du Pied-d'Alouette, de même que les feuilles, quoique du même genre, sont à peine âcres, & un peu ameres, aussi a-t-on négligé cette espece dans la pratique. Les chevres, les moutons mangent cette herbe que les vaches négligent; le suc de la corolle, six par l'alun,

donne une couleur bleue.



# 395. L'ANCOLIE.

AQUILEGIA fylvestris. C. B. P. AQUILEGIA vulgaris. L. polyand. 5-gynia.

Fleur Anomale; cinq pétales lancéolés, ovales, planes, ouverts & égaux; cinq nectars égaux, alternes avec les pétales, prolongés en dessous, en forme de cornes recourbées, imitant les grifies de l'Aigle, d'où lui vient fon nom; point de calice.

Fruit. Cinq capsules cylindriques & paralleles, droites, pointues, à une seule loge; les semences

nombreuses, ovales, en carene.

Feuilles. Pétiolées, trois fois ternées; les folioles entieres & assez larges.

Racine. Pivotante, branchue, blanche, fibreuse.

Port. Tige de deux pieds, grêle, rameule, un peu velue, rougeâtre; les fleurs au fommet, difposées en espece de corymbe, tournées contre terre; les seuilles alternes.

Lieu. Les bords des bois, les jardins. 4

Propriétés. La racine a une saveur douceatre, la plante a un goût d'herbe; elle est apéritive, rafraîchissante.

Ulages. La racine réduite en poudre, se donne pour l'homme, à la dose de 3 j dans du vin; on s'en sert avantageusement pour faciliter les éruptions, dans la rougeole & la petite vérole; on donne aux animaux la poudre de la racine, à \$ j.

OBBERTATIONS. Cinq nectaires en corne, interpolésentre les pétales, fournillent le caractere effentiel des Ancolies qui offrent, après chaque sieur, cinq capsules; dans toutes, les feuilles sont composées. Nous devons diffingure les trois especes suivantes.

1.º L'Ancolie vulgaire, Aquilegia vulgaris, à nectaires courbés en dedans, à riges rameules, portant plusieurs

fleurs. Lyonnoise, Lithuanienne,

CL. XI. SECT. IL

2.º L'Ancolie visqueuse, Aquilegia viscosa; elle no differe de la précédente que par sa tige presque nue, visqueuse, un peu velue, portant peu de sleurs, ce qui est l'esset du climat. En Languedoc.

3.º L'Ancolte des Alpes, Aquilegia alpina, à neGaires droits; à folioles étroites; à fleurs très-grandes. Sur les

montagnes du Dauphiné.

L'Ancolte vulgaire offre une foule de variétés à fleurs blanches, rouges, pleines, petites, grandes; elle répand une odeur & une faveur d'aligrétable, ce qui, yu los analogie avec les Napels, la rend suspecte. Le strop préparé avec les fleurs, est d'un beau bleu; il peut setvir, comme celui de Violettes, pour déterminer la nature des sels. Les chevres mangent cette plante que les autres bestiaux négligient.

Plinfieurs Auteurs recommandent les semences pour faciliter l'éropion de la petite verole; amis ceux qui favent que toutes les périodes de cette maladie dépendent abfolument de l'énergie de la nature qui retarde & accelere ses opérations, suivant le tempérament, ou la qualité du virus à dompter, ajouteront peu de foi aux affertions de ces Auteurs, d'ailleurs trêv-répéchables.

# 395 \*. LA FRAXINELLE.

FRAXINELLA Clusii. T. I. R. H. DICTAMNUS albus. L. 10-dria. 2-gynia.

Fleur. A calice de cinq feuillets; à corolle de cinq pétales inégaux, dont deuv renverfés en dessus, & le cinquieme renversé en-dessous; sur les filamens on voit des points glanduleux.

Fruit. Cinq capsules r'unies en dedans par la

base, les sommets étant séparés.

Feuilles. Alternes, ailées, avec une impaire, ressemblant à peu près à celles de Frêne; à folioles ovales, dentesées, luisantes.

Racine. Menue, blanche.

Port. Tige d'un pied & demi, velue, droite, rameuse; les sleurs en grappe, droite, terminale.

Lieu. En Languedoc. 24

CL. XI.

Propriétés. La racine récente estamere, & répand

une odeur forte. Ufages. La racine est vermifuge & succédance de l'Aristoloche pour procurer les menstrues. Sa dose est de 3 i, Dans les temps chauds la Fraxinelle répand une vapeur inflammable.

# 396. LA GRANDE CAPUCINE.

CARDAMINDUM ampliori folio & majori flore. 1. R. H.

TROPÆOLUM majus. L. 8-dria, 1-gynia.

Flur. Anomale; cinq pétales obus, attachés aux divisions du calice, les deux supérieurs sefilles, les inférieurs terminés par des onglets barbus; le calice d'une seule piece, coloré, jaune, divisé en cinq découpures, se prolongeant en arriere, & formant un nectar en forme d'alène, plus long que le calice.

Fruit. Trois baies solides, convexes d'un côté, fillonnées & anguleuses de l'autre; chaque baie renserme une semence d'une forme à-peu-près semblable.

Feuilles. Pétiolées, en rondache, planes, lisses, divisées comme en cinq lobes peu marqués.

Racine, Fibreuse.

Port. Les tiges herbacées, pliantes, s'élevent contre les supports qu'on leur présente, à la hauteur de cinq ou six pieds; la sleur jaune, solitaire, pédunculée, une des trois semences avorte; les feuilles alternes.

Lieu. Originaire du Mexique, d'où elle fut

CL. XI. SECT. IL.

= apportée en 1684; elle y est ¾, & dans nos

Propriétés. Toute la plante est âcre & piquante; la sleur est odorisérante; on regarde la Capucine comme un excellent détersif; elle est résolutive, diurétique, antiscorbutique.

Usages. L'herbe se prend en décoction; on confit dans le Vinaigre les boutons & les fleurs.

OBSERVATIONS. Dans le Tropæolum, le calice est d'une seule piece, à éperon, rensermant cinq pétales inégaux; le fruit, trois baies seches. On cultive deux especes de ce genre.

1.º La petite Capucine, Tropæolum minus, à feuilles entieres; à pétales rétrécis au fommet, & terminés par des foies. Originaire du Pérou. Elle a été introduite dans les jardins d'Europe en 1980, par Dodoens.

2.º La grande Capucine, Tropæolum majus, à feuilles en bouclier, offrant cinq lobes peu marqués; à pétales

obtus. Voyez le Tableau 396.

La fille du Chevalier Linné obferva la premiere qu'avant le crépucule, les fleurs de Capucine produifent comme une explosion électrique. Les sleurs ont exactement le goût & l'odeur du Cresson, aussi les mange-ton en salade; cette plante qui cache le principe piquant & volatil des Cruciseres, a été peu suive par les Praticiens; copendant son énergie est flessible : on peur l'employer avantageusement dant toures les maladies contre lesquelles les Cruciseres ont réussi, comme scorbut, maladies cutanées, &c. &c.

# 397. LE MÉLIANTHE.

MELIANTHUS Africanus. H. L. Bal. MELIANTHUS minor. L. didyn. angiosp.

Fleur. Anomale; quatre pétales lancéolés, linéaires, recourbés au sommet, parallélement ouverts; un nectar d'une seule piece, très-court, aplati des

SECT. II.

tacle. Fruit. Capsule quadrangulaire, les angles aigus & distans les uns des autres; divisée en quatre loges renflées en maniere de vessies; contenant quatre semences globuleuses, attachées au centre

de la capsule.

Feuilles. Ailées, terminées par une impaire; les folioles au nombre de sept ou neuf, sessiles, entieres, lancéolées, dentées, imitant celles de la Pimprenelle.

Racine. Ligneuse, branchue, diffuse.

Port. La tige monte en arbre; les fleurs axillaires, pédunculées, folitaires; chaque fleur accompagnée d'une feuille florale, concave; les feuilles alternes ; deux stipules sétacées.

Lieu. L'Afrique. 2

Propriétés, La fleur est agréable & remplie de miel; son odeur fétide; sa liqueur stomachique. nourrissante.

Usages, On ne se fert que de la liqueur qui découle du calice de la fleur.

OBSERVATIONS, On ne connoît que deux especes de Mélianthe qui sont cultivées dans les jardins; le caractere essentiel de ce genre est d'avoir un calice de cinq feuillets, dont l'inférieur est bossu; quatre pétales avec un nectaire placé au-dessus des pétales inférieurs; une capsule à quatre

loges. Nous avons, 1.º Le grand Mélianthe, Melianthus major, à fiivule solitaire, collée au pétiole. Originaire d'Ethiopie, il a été introduit dans les jardins d'Europe par Thomas Bartholin . en 1673. Si on sécoue la plante en fleur, il en tombe comme une pluie qui est formée par les gouttelettes du miellier.

2. Le petit Mélianthe, Melianthus minor , à deux dipules distinctes sur chaque pétiole. Originaire d'Ethiopie, Ct. XI.

398. LE POIS DE MERVEILLE.

CORINDUM ampliore folio, frudu majore.

1. R. H.

CARDIOS PERMUM halicacabum. L. 8-dria, 3-gynia.

Flur. Anomale; quatre pétales obtus, terminés en pointe, rangés alternativement avec les folioles du calice, qui font au nombre de trois, obtufes, concaves; un petit nectar compofé de quatre feuilles, entourant le germe.

Frui. Capfule fous-orbiculaire, renfée en forme de veffie, à trois lobes obtus, divifée en trois loges qui s'ouvrent à leur fommer, & contiennent chacune une femence globuleufe, marquée à fa bafe d'une cicatrice cordiforme.

Feuilles, Pétiolées, deux fois ternées; les folioles simples, découpées & ovales.

Racine, Menue, affez simple.

Port. Tige herbacée, canneleée, anguleule, quis disposes en corymbe, les péduncules cylindriques, de la longueur des seuilles; les feuilles alternes, de la longueur des seuilles; les feuilles alternes. Il y a une variée de la même plante, dont les feuilles & les fruits sont beaucoup plus petits, Corindum folio & fruitu min. 1. B. H.

Lieu. Les Indes. O

Propriétés. Toute la plante a un goût vilqueux;
elle est tempérante & adoucissante.

Usages, Peu usitée en Médecine.

Observations. Dans le Cardiospermum, le calice est de quatre feuillets; la corolle de quatre pérales, rensermant un nectaire de quatre pieces inégales; le fruit est formé par trois capsules ensées, réunies.

Les trois especes de Tournefort ne forment qu'une seule espece chez Linné, savoir, Le Pois de Merveille à feuilles lisses, Cardiospermum Sact. His halicacabum, pour le distinguer de l'autre espece Car-

diospermum corindum, à feuilles velues en dessous. Cette

# SECTION III.

seconde espece a été trouvée au Brésil.

Des Herbes à fleur polypétale, irréguliere. anomale, dont le calice devient le fruit (\*).

399. LE SATIRION MALE.

ORCHIS MORIO mas. C. B. P. ORCHIS mascula. L. gynand. 2-dria.

FLEUR. Anomale, foutenue par le germe; quelques spathes épars; cinq pétales, trois extérieurs, deux intérieurs réunis en forme de casque;

(\*) La famille des Orchidées est des plus naturelles ; dans toutes les especes la racine est tubéreuse, à bulbes solides, arrondies, le plus fouvent didymes, deux réunies ou alongées, aplaties, palmées ou raffemblées en faisceaux; les feuilles très-entieres nerveuses, embrassant la tige par leurs pétioles en gaine ; la tige est très-fimple ; les fleurs font supérieures aux germes , ramaffées au fommet de la tige, en épi plus ou moins làche, plus ou moins arrondi. Le fruit est une capsule à une loge, à trois valves, à trois angles mousses; il est contourné, rempli de semences innombrables, ressemblantes à de la fine sciure de bois, adhérentes aux valves de la capsule. La fleur au premier coup est composée de fix pétales, trois extérieurs qui , quoique le plus fouvent colorés . pourroient être regardés comme trois feuilles du calice. Les pétales vrais ou intérieurs sont au nombre de trois ; deux supérieurs formant le casque, ou la levre supérieure; un inférieur, dont la partie étendue en acriere s'appelle le neclaire, qui est, ou comme

CL. XI. SECT. III.

un nechar d'une feule piece, coloré, attaché au réceptacle entre la division des pétales, composé d'une levre supérieure, droite, très-courte; d'une inférieure, grande, ouverte, large, avec un tube alongé en dessous, en maniere de corne; dans cette espece, la levre inférieure est divisée en quarre lobes, & crénelée; le tube en forme de corne, est court & obtus, les pétales du dos sont recourbés.

Fruit. Capsule oblongue, uniloculaire; à trois sillons, à trois valvules, & s'ouvrent en trois; les semences nombreuses, petites, en forme de

sciure de bois.

Feuilles. Très-entieres, alongées, embrassant la tige en maniere de gaîne, lisses, quelquesois marquées des taches d'un rouge brun.

Racine. Bulbes, ordinairement deux, arrondies

en

un éperon, une corne, ou qui forme un petit fac, ou qui n'offre qu'une fossette; sur le devant s'étend ce qu'on appelle le tablier, qui affecte différentes figures, comme, sabot, corps humain, laniere, &c.

Renverlez les pétales supérieurs, vous trouverez un corps calleux, d'une figure affec bizarre, dans les fossettes dequel sont nichées deux antheres à filamens très-courts. Ce corps calleux est regardé comme le pifili sur lequel reposent les étamines, ce qui a déterminé Linnavus à placer ces plantes dans la Gynandrie, ou milles sur femelles.

Les racines de toutes les especes d'Orchis contiennent un principe farineux, amilieé, plus ou moins faturé d'un éprit recleur, atomatique, dont l'odeur est affez analogue à celle du [perme; ce principe volaili pénetre dans quelques efpeces les fieurs, ce qui les rend plus ou moins aromatiques, agréables ou fésides. Tous ces principes réunis confidement un aliment reflaurart, fortifiant, & étendant, par sympathie, fon énergie sur rout le fystème nerveux; sufic ses plantes font-elles aphrodifiaques.

Le port des Orchiédes les rapproche de la famille des Liliacées; dans cette Claffe, les genres font affez arbitraires; nous préferons ceux de Linné, parce qu'ils font plus faciles à faifr, quoique nous trouvons la méthode de Haller plus conforme à la marche de

la nature.

en forme de testicules, d'où vient le nom d'Orchis, , & de plantes Orchidées,

CL. XI.

Port. Tige haute d'environ un demi-pied, hersacée, ronde, droite, cannelée; les fleurs au fommer, disposées en longs épis; les feuilles alternes; la présence ou l'absence des taches sur les feuilles, ne forment que des variétés.

Lieu. Les près, les terrains humides. 34

Propriétés. La racine est visqueuse au goût & d'une odeur forte; elle est aphrodisiaque, incrassante.

Usages. De la racine, on fait une poudre qui se donne à la dose de gr. xxiv pour l'homme, & de 3 ij pour les animaux.

## 400. LE SATIRION FEMELLE.

ORCHIS MORIO famina. C. B. P. ORCHIS morio. L. gynand. 2-dria.

Flur. Caractere du précédent, dont il diffère Fruit. en ce que les pétales font tous réunis. Fauilles. Plus étroites, légèrement veinées, cannelées, refiemblant à celles du Plantain à feuilles étroites.

Racine. Comme le précédent.

Port. La tige de même; l'épi des fleurs alongé, rempli de feuilles florales de la longueur du germe; les fleurs quelquefois panachées.

Lieu. Les champs, les terrains secs. 24

Propriétés. Du précédent.

I." OBSERVATION. Le caractere effentiel des Orchis, est d'offrir l'éperon de leur corolle gréle, en forme de corne.

Tome III.

#### CL. XL SECT. III.

#### Les ORCHIS à bulbes arrondies.

1.º L'Orchis blanc, Orchis bifolia: le tablier de la corolle est très-entier, linaire; la corne est menue, trèslongue; les pétales extérieurs ouverts; les fleurs blanches. ou un peu verdatres. Lyonnoise, Lithuanienne.

Deux ou trois feuilles radicales; les fleurs répandent au

loin une odeur très-agréable.

2.º L'Orchis pyramidal, Orchis pyramidalis, à fleurs en épi dense, resserré; à corne très-alongée; le tablier à deux cornes, divisé en trois parties égales, très-entieres. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les fleurs pourpres, les pétales lancéolés, Nous l'avons grouvé près de Vilna, à fleurs blanches.

2.º L'Orchis punais, Orchis coriophora, à corne courte; à pétales rapprochés, en casque; à tablier replié; à trois segmens crénelés. Lyonnoise, Lithuanienne.

Fleurs en épi un peu serre, d'un rouge sale, mêlé de vert: elles répandent une odeur forte de punaise.

A. L'Orchis bouffon, Orchis morio, à corne obtufe.

ascendante, à tablier à trois segmens crénelés, l'intermédiaire échancré; à pétales ramasses en casque. Lyonnoise, Lithuanienne.

L'épi présente peu de fleurs, qui sont pourpres.

5.º L'Orchis male, Orchis mascula, à fleurs nombreuses, grandes, pourpres; les pétales extérieurs, aigus, renversés; la corne mousse, un peu échancrée; le tablier crénelé, à trois segmens, dont l'intermédiaire est plus long & divisé en deux pieces. Lyonnoise, Lithuanienne.

6.º L'Orchis ponctué, Orchis ustulata, à tablier divisé en quatre segmens, blanchâtre, & chargé de points rouges. rudes; la corne très-courte. Lyonnoise, Lithuanienne.

L'épi des fleurs est blanc, rouge, pourpre vers le sommet ; les pétales rapprochés , sont cependant distincts.

7.º L'Orchis militaire, Orchis militaris; le tablier est à cinq segmens, chargé de points rudes; à corne obtuse, courte; à pétales réunis. Lyonnoise, Lithuanienne.

Le tablier est proprement divisé en trois pieces, l'intermédiaire plus alongée, & subdivisée en deux branches plus larges, une petite intermédiaire.

#### Les ORCHIS à bulbes palmées.

CL. XI.

8.º L'Orchis à larges feuilles, Orchis latifolia à tige Sect. Illa filluleuse à bracées plus grandes que les sleurs; à corne conique; à tablier divisi en trois ségmens, dont les latéraux sont renversés, l'intermédiaire obtus. Lyonnoisé, Lithuanienne.

Les feuilles, dans cette espece, n'ont point de tache;

les doigts des racines sont droits.

9.º L'Orchis à feuilles tachetées, Orchis maculata, à tige pleine; à tablier de trois segmens, dentelés, l'intermédiaire aigu; à corne du nectaire plus courte que le germe. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les trois pétales extérieurs droits, les deux extérieurs comme réunis; fleurs panachées de blanc & de pourpre; feuilles étroites & presque toujours tachées; les digitations des racines divergentes.

10.º L'Orchis odorant, Orchis odoratissima, à feuilles linaires à corne du nectaire recourbée, plus courte que le germe; le tablier à trois segmens. En Dauphine, en Allemagne.

Les fleurs pourpres, odoriférantes.

11.º L'Orchis conopfe, Orchis conopfea, à corne très-menue, sétacée, plus longue que les germes; à table à trois segmens crénelés, l'intermédiaire très-entier; à pétales extérieurs très-ouverts. Lyonnoise, Lithuanienne.

Cette espece ressemble beaucoup à l'Orchis odorant &

au pyramidal.

#### Les ORCHIS à bulbes en faisceaux.

12.º L'Orchis avorté, Orchis abortiva, à racines filiformes; à tige sans seuilles; à tablier ovale, trèsentier. En Dauphiné, en Bourgogne.

Tige violette, ornée d'écailles violettes; fleurs de la

même couleur.

II. OBERTATION. C'est sur-tout avec les racines des Orchis que l'on prépar le Salep. On ramasse les racines lorsque la plante a donné ses semences, & que les tiges commencent à se schere; on les dépouille de leurs sides de l'aunée; & de leur enveloppe, & des bulbes desschéchées de l'année;

CL, XI, SECT. III.

on les lave dans l'eau froide, ensuite on les fait bouillir un moment dans de nouvelle eau, après quoi on les égoutte. On les enfile en maniere de chapelet, pour les faire fécher au foleil, où elles acquierent la dureté de la gomme arabique; ces racines ainsi préparées, mises en poudre, & bouillies dans l'eau, en prenant soin de remuer beaucoup, se réduisent en gelée, & fournitsent aux malades une nourriture légere, très-convenable dans la pulmonie, la dyffenterie, la foiblesse d'estomac, l'épuifement. La gelée d'Orchis a, comme tous les mucilagineux, la propriété de rendre les huiles folubles dans l'cau; c'est pourquoi , le Salep cuit avec le Chocolat . fait que cette boisson devient plus légere pour les estomacs délicats. Toutes les bulbes des Satirions, des Ophris, peuvent fournir le Salep. En général , quoique les bestiaux mangent quelquefois les Orchis, ces plantes fournissent un mauvais pâturage; aussi doit-on les regarder comme inutiles dans les prairies.

# 401. L'ELLÉBORINE.

HELLEBORINE latifolia montana. C. B. P. SERAPIAS helleborine. L. gynand. 2-dria.

Fleur, Anomale, foutenue par le germe; cinq pétales ovales, oblongs, droits, étendus, réunis; un nectar chargé de miel, de la longueur des pétales, creusé à sa base, bossu en dessous, découpé en trois parties aiguës, celle du milieu cordiforme.

Fruir. Capfule ovoïde, à trois côtés, à trois fillons; uniloculaire, composée de trois battans qui s'ouvent sous les fillons, pour laisfer échapper un grand nombre de semences qui imitent la feiure de bois.

Feuilles. Embrassant la tige par leur base, en maniere de gasse, simples, très-entieres, pointues, quelquesois élargies, quelquesois étroites, selon les variétés. Racine. Bulbeuse, charnue, fibreuse.

Port. Tige garnie de plulieurs feuilles; les Ct. XI. fleurs au Commet, disposées en épis làches, avec Sect. III. des feuilles florales, longues & Larges; les feuilles alternes.

Lieu.. Les bois, les bords des fossés. 24.

Propriétés. } Elle patle pour apéritive; mais Usages. } elle est peu d'usage.

Osservations. Dans les Elléborines, Scrapias, les fix pétales sont presque égaux; mais l'inscrieur, un peu en macelle vers la base, a ordinairement son sommet plus ouvert, ou réjeté en dehors, en forme d'appendice particuliere. Cellé-dire que le nectaire est ovale, bossin, le tablier ovale. Les principales especes que nous devons connoitre, sont:

#### Les ElleBorines à bulbes sièreuses.

1.º L'Elléborine à feuilles larges, Serapias Latifolia, à feuilles oyales, embrassant la tige; à sleurs pendantes; à tablier lancéolé. Lyonnoise, Lithuanienne.

L'épi est long; les fleurs & les capsules sont en pen-

deloques; les pétioles longs.

2.º L'Elléborine des marais, Serapias longifolia, à feuilles en lames d'épée, sans périoles; à fleurs trèsgrandes, pendantes; à tablier obtus. Lyonnoise, Lithuanienne.

3.º L'Elléborine à grandes fleurs, Serapias grandissora, à feuilles en lames d'épée; à fleurs redresses; à tablier obtus, plus court que les pétales. En Danemarck, Lyonnoise.

Fleurs grandes, blanches; on voit des lignes saillantes fur le tablier.

4.º L'Elléborine rouge, Serapias rubra, très-reffemblante à la précédente, mais le tablier est aigu; à lignes,

formant des ondes. Danoise, Lyonnoise. Les fleurs grandes, pourpres. Cr. XI, Sect. Iil.

## 402. LE SATIRION bouquin.

ORCHIS barbata, odore hirci, breviore latioreque folio. T.

SATYRIUM hircinum. L. gynand. 2-dria.

Fleur. Cinq pétales ovales, oblongs, trois extérieurs, deux intérieurs formant le cafque; le nectaire eft une bourfe; le tablier aplati, pendant, fort grand, de deux ou trois pouces, linaire, & comme rongé à fon extrémité; cette laniere eft roulée fur elle, même avant l'épanouissement de la fleur.

Fruit. Capsule oblongue, à trois valves.

Racine. Deux bulbes oblongues, très-grosses. Feuilles. Larges, lancéolées, lisses; les radicales

longues de six pouces.

Pon. Tige de deux pieds, ferme, feuillée, & terminée par un long épi de fleurs blanchaires; le tablier a des taches pourpres à la base; ses fleurs sont nombreuses, & naissent chacune de l'aisselle d'une bractée presque linaire.

Lieu. Les prairies en Allemagne. Lyonnoise. Propriétés. Les fleurs répandent au loin une

odeur de bouc très-défagréable.

Usages. L'infusion des steurs récentes est regardée comme antispassion dique. Les racines sournissent une bonne nourriture aux vaches; on croit même qu'elles augmentent sensiblement leur lait.

OBSERVATIONS. Le caractere essentiel des Satirions so trouve, suivant Linné, sur le nectaire qui est en bourse. Les principales especes de ce genre, sont:

Les SATIRIONS à bulbes arrondies.

r.º Le Satirion bouquin, Satyrium hircinum, qui se reconnoît aisement par son tablier; à trois segmens, dont

les latéraux font courts, en alene, & l'intermédiaire en laniere, obliquement mordue. Voyez le Tableau présédent.

SECT. LIL

#### Les SATIRIONS à bulbes palmées,

2.º Le Satirion verdatre, Satyrion viride, à feuilles oblongues, obtuses; le tablier à trois segmens linaires, l'intermédiaire plus court. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les fleurs sont vertes , pales , les pétales supérieurs en casque.

2.º Le Satirion noir , Satyrium nigrum, à feuilles linaires; à tablier entier ou sans division; à fleurs renversées, ramassées en épis denses, très-odorantes, d'un pourpre noir , à éperon très-court. Lithuanienne , sur les Alpes du Dauphiné, on le trouve à fleurs roses.

### Les SATIRIONS à bulbes en faisceaux.

4.º Le Satirion blanchatre , Satyrium albidum, à feuilles lancéolées; à éperons très-courts; à tablier à trois fegmens, les latéraux aigus, l'intermédiaire obtus. Lyonnoise, Suédoise.

La fleur est d'un vert blanchatre, quelquefois un peu purpurine.

Dans tous les Satirions, les racines succulentes présentent une assez grande quantité de gelée végétale, · zrès-nourrissante.

# 402 \*. LA DOUBLE-FEUILLE.

OPHRIS bifolia. C. B. P. OPHRIS ovata. L. gynand. 2-dria.

Fleur. Anomale, cinq pétales oblongs, réunis en desfus, égaux, deux extérieurs; un nectar plus long que les pétales, en forme de levre pendante, divifée en deux dans cette espece.

Fruit. Capsule presque ovoïde, à trois côtes, obtuse, strice, à trois battans uniloculaires, s'ouCL. XI. SECT. III.

yrant par les fillons des angles, renfermant des femences qui imitent, comme celles des précédentes, la feiure de bois.

Feuilles. Deux feuilles simples, très - entieres, larges, nerveuses, ovales, embrassant la tige.

Racine, Bulbe fibreuse.

Port. Une seule tige, haute d'un pied & demi, herbacée, très-simple & cylindrique; les sieurs au sommet, disposées en épis; les seuilles opposées, embrasant le milieu de la tige.

Lieu. Les terrains humides & ombrageux ; les

près. 2/

Propriétés. La racine a un goût amer; les feuilles & la tige sont visqueuses; toute la plante est

vulnéraire, détersive.

Usages. On emploie la racine pilée & appliquée fur les vieux ulceres en maniere de cataplasme; on se sert, comme d'un baume, de toute la plante insusce dans l'huile d'olive.

OBSERVATIONS. Dans les Ophris la corolle est toutà-fait sans éperons, & le pétale inscrieur est concave
positérieurement : on ne trouve pour tout nectaire qu'une
espece de carène. Les principales especes sons ;

#### Les OPHRIS à bulbes branchues.

1,° L'Ophris nid-d'oileau, Ophris nidus avis, à racine en gros faisceau, formé par un amas de fibres charnues, adossées; à tige sans feuilles; à tablier fendu en deux cornes, Lyonnoise, Lithuanienne.

La tige est garnie d'écailles desséchées, roussatres; les cinq pétales supérieurs sont courts, & en forme de

cafque

1.º l'Ophris à racine de corail, Ophris corallorhyfa, à bulbe formée par des rameaux branchus, recourbés, charmus; à tige fans feuilles, mais ornée d'écailles vaginales; à tablier de trois fegmens. Sur les montagnes du Dauphiné, très-commun en Lithuanie,

Les fleurs sont petites , d'une couleur herbacée & blanchatre. On trouve reellement deux antheres dans CL. XI. chaque logette du style. Ainsi il en faut compter quatre, Sect. IIL. comme l'a observé l'immortel de Haller. Tous les Orchis ne sont donc pas de la Classe Gynandrie Diandrie.

3.º L'Ophris en spirale, Ophris spiralis, à bulbes formées par deux ou trois cylindres réunis; à feuilles de la tige courtes & étroites; à fleurs tournées d'un seul côté, dévelopées en épi foiral; à tablier d'une feule piece. cilié, crénelé. Lyonnoise, Danoise.

Les fleurs sont petites, blanchâtres. On en trouve dans les marais une variété à fleurs plus blanches, très-odo-

rantes; à feuilles radicales, plus étroites.

4.º L'Ophris double-feuille, Ophris ovata, à tige à deux feuilles, ovales; à tablier fendu à moitié. Lyonnoise, Lithuanienne. Voyez le Tableau 402.

5.º L'Ophris en cœur, Ophris cordata, à tige trèspetite; à deux feuilles en cour; à tablier fendu en deux, armé à sa base de deux dents. Lyonnoise, Suédoise.

#### · Les OPHRIS à bulbes arrondies.

6.º L'Ophris à une bulbe, Ophris monorchis, à tige nue; à tablier fendu en trois segmens qui, par leur écartement, forment la croix. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les fleurs sont petites, d'un vert jaunatre.

7.º L'Ophris homme, Ophris anthropophora, à tige feuillée; à tablier étroit, divifé en trois fegmens, l'intermédiaire alongé, & fendu jusques au milieu, en deux pieces. Lyonnoife, Danoife.

Ses fleurs forment un épi alongé; elles représentent en quelque forte, un homme pendu par la tête; cette partie est formée par les pérales supérieurs, qui sont d'un blanc jaunâtre; le pétale inférieur, ou le tablier, forme affez bien le corps & les quatre membres.

8.º L'Ophris infecte , Ophris infectifera , à tige feuillée, à tablier comme taillé en cinq lobes. Cette espece présente plusieurs variétés, relativement aux couleurs du tablier; mais quant à sa forme, on peut les réduire à

deux principales.

1.º L'Ophris insecte mouche, Ophris insectifera muscaria, à pétale inférieur, ou tablier un peu rétréci dans fa partie moyenne, & terminé par une échancrure (a. XII. 5 cm. III. de l'argé d'une tache bleue, très-remarquable. 5 cm. III. 2 L'Ophris infecte araignée , Ophris infecte araignée , par un lobe en faillie , ou placé dans une échancrure ; ce pétale ou tablier est velu d'un rouge brun , marqué wers fa bafé de quelques lignes jaunàtres. Lyonnoide , Lithuanienne.

# 402 \*\*. LE SABOT de Notre-Dame.

CALCEOLUS marianus. T.
CYPRIPEDIUM calceolus. L. gynand.
2-gynia.

Fleur. Cinq pétales, dont quatre lancéolés, très-ouverts; le cinquieme ou le tablier, très-ouvertu, fort grand, concave, ou creulé en fabor.
Fruit. Cap(ule ovale, à trois angles obrus; à

trois valves; à une loge; semences très petites, trèsnombreuses.

Feuilles. Larges, ovales, lancéoloes, nerveuses, engainant la tige par leur base.

Racine. Fibreule : d'un tronc commun, noueux,

naissent une foule de fibres succulentes.

Port. Tige d'un pied, feuillée, terminée par une ou deux grandes sleurs jaunâtres, ou un peu

purpurines.

Lieu. En Languedoc, sur les montagnes du Dauphiné, très-commun en Lithuanie.

Propriétés. La racine contient une farine mu-Usages. Cilagineuse, très-nutritive.

OBSERVATIONS. Nous avons trouvé en Lithuanie, près de Grodno, la variété à petite fleur, dont le fabot cro couleur de Safran, traverfé intérieurement de lignes rouges. Le plus souvent cette especen offre qu'une seule seure



# CLASSEXII.

Des Herbes et Sous - Arbrissaux à fleur composée, formée de l'agrégation de plusieurs petites corolles, nommées sfeurons ou steurons à turyau, lesquelles sont monopétales, infundibuliformes, ramassées & réunies dans un calice commun. La steur est appelée steur à steuron, ou soloculeuse (\*)

## SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur à fleurons qui ne laisse aucune semence après elle.

## 403. LE PETIT GLOUTERON.

XANTHIUM. Dod. Pempt. XANTHIUM strumarium. L. monæc. 3-dria.

FLEUR. Mâle ou femelle sur le même pied. la seur mâle composée, de forme hémisphérique; le calice commun, écailleux, de la longueur des

<sup>(\*)</sup> Les fleurs composses, proprement dites, renserment dans un calice commun plusieurs petits fleurons ou demi-fleurons, ou l'un & l'autre; le réceptacle est ou au ou chargé de poils,

Cr. XII. Sect. I. fleurons; le réceptacle garni d'écailles ou pailles; les fleurons flériles, infundibuliformes, découpés en cinq parties à leurs bords. La fleur femelle placée au - deflous des mâles, compofée d'un calice commun, fans corolle, compofée de deux feuillets renfermant deux germes couverts d'épines recoupées.

Fruit. Noix feche, ovale, oblongue, couverte de pointes dures & recourbées, avec deux especes de crochets à fon sommet, biloculaire, contenant dans chaque lore une semence oblongue, convexe

d'un côté, plane de l'autre.

Feuilles. Alternes, pétiolées, simples, ou trois lobes quelquefois dentés.

Racine. Petite, blanche, rameuse.

Port. Tige de deux pieds, herbacée, rameuse, fans défenses; les sleurs axillaires, sessiles rassemblées au nombre de trois ou quatre, seuilles alternes. Lieu. Le long des chemins, dans les champs. Lyonnoise, Lithuanienne. (O

Propriétés. Les feuilles sont ameres, astringen-

tes, résolutives; la semence diurétique.

d'écailles, ou de pailles ; fous chaque fleuron on trouve un germe qui fera une femence nue, implantée dans le réceptale, qui et plus ou moins fucculent, ou pulpeux ; fes femences font nues ou ornées de poils, ou portent une aigette fouteue par un filet. Dans le plus grand nombre des fleurs compactées, les anheires, au nombre de cinq, font révineis à li gorge du fleuton fi vous vivere lorre la file de la compactée de fleurs compactées, les anheires, au nombre de cinq, font révineis à li gorge du fleuton. Préque toutes nos plantes aux parois du tuyau du fleuron. Préque toutes nos plantes à fleurs composées font des herbes, excepté quelques Armoires, favoir, les Aurones. Ces plantes méritent fut-route dis Kerr Tatention des Médechis; elles font prefiques toutes médicamenteufes, ameres, deres ou aromatiques; quelques-unes feulement font nutritives. Elles forment comme trois Familles, on Claffes naturelles, 1.º Celle-ci qui , dars un caixe commun, a forte que des fleurons ; 2.º celle qui a qua sun caixe commun, a forte que des fleurons ; 2.º celle qui nature a caixe de fleurons au centre, de demi-fleurons à la circonférence.

Usages. On tire de la plante, un suc dont la dose est pour l'homme de 3 iv, & pour les ani- CL XII. maux de 3 vi; les feuilles pilées & appliquées, SECT. L. font antiscrosuleuses. La dose de la semence réduite en poudre, est pour l'homme, d'un demi-gros, dans du vin blanc.

OBSERVATIONS. Le genre du Glouteron est très-difficile à ramener aux familles naturelles; si on fait attention aux fleurs à étamines, on est en droit de le placer avec les Composces flosculeuses, mais les fleurs à pissils ou femelles n'ont aucun rapport avec la famille des Composées. Le Glouteron mérite l'attention des Praticiens; la décoction des feuilles & des racines est un des meilleurs remedes dans les affections dartreuses, dans la gale, & même nous l'avons vu réuffir plusieurs sois comme auxiliaire, dans les maladies vénériennes. Outre l'espece officinale décrite ci-deflus, nous avons encore le Glouteron épineux, Xanthium spinosum, à seuilles offrant trois lobes; à rige à épines, trois à trois. On le trouve en Languedoc; ces épines ne sont que des stipules qui deviennent piquantes, dont une porte le fruit.

### 404. L'AMBROISIE.

AMBROSIA maritima artemisia. foliis inodoris. elatior. H. L. Bat.

AMBROSIA maritima. L. monæc. 5-dria.

Fleur. Mâle ou femelle sur le même pied. Les fleurs mâles composées, hémisphériques; leur calice commun, monophille, plane, de la longueur des fleurons qui sont stériles, infundibuliformes, droits, leurs bords découpés en cinq; le réceptacle est nu; les fleurs femelles, placées au-dessous des mâles, n'ont point de corolle, mais un calice entouré de cinq dents, & qui renferme un germe ovale.

## 4 FLOSCULEUSES.

Fruit. Espece de petite noix ovale, uniloculaire, couronnée par les dents aigués du calice, Sacr. L. ne s'ouvrant point, & renfermant une semence obronde.

Feuilles. Pétiolées, très-découpées, deux fois ailées, très-molles, blanchâtres, foyeuses.

Racine. Fibreuse, presque fusiforme.

Port. Tige velue, herbacce, rameufe, d'un pied & demi de haut; les fleurs mâles disposées en épis, affises à l'extrémité des branches; les femelles avillaires, sessiles, rassemblées; les femelles quelquefois opposées.

Lieu. Les bords de la mer, dans les sables. O

Lieu. Les Bords de la mer, dans les tables. O Propriètés. Toure la plante a une odeur aromatique très-agréable, un godt un peu amer; elle est cordiale, stomachique, céphalique, antihystérique, emménagogue, apéritive; à l'extérieur.

elle est résolutive, répercussive.

Usages. On en fait des infusions, dans l'eau ou dans le vin; on s'en sert pour composer des liqueurs spiritueuses.

OBSENVATIONS. L'odeur pénétrante de cette plante annonce ses vertus; elle a réussi dans le traitement de l'Enorexie, des migraines causses par une atonie de l'estomac; on peut l'employer en infusion, comme auxiliaire, dans la paralyse, la goutte féreines.



### SECTION

Des Herbes à fleur à fleurons, qui laisse après elle des semences aigrettées.

40ς. LE CHARDON ÉTOILÉ. ou Chauffe-trape.

CARDUUS STELLATUS, sive calcitrapa. J. B.

CENTAUREA calcitrapa. L. Syng. polygam. frustran.

 $F_{\it LEUR}$ . Composée , flosculeuse , remarquable par un calice qui porte deux rangs de longues épines jaunatres; les fleurons de couleur pourpre. rassemblés sous une forme tubulée, peu réguliere; ceux du disque hermaphrodites; ceux de la circonférence femelles, stériles, plus grands que les hermaphrodites, & en plus petit nombre.

Fruit. Semences luisantes, petites, oblongues, nigrettées, contenues par le calice, & portées sur un réceptacle couvert d'un duvet soyeux,

Feuilles, Seffiles; les latérales étroites, linéaires, quelquefois ailées, dentées.

Racine. Blanche, longue, succulente. Port. Les tiges s'élevent à la hauteur d'un pied, anguleuses, branchues, épineuses; fleurs axillaires; feuilles alternes, éparfes ou radicales.

Lieu. Les bords des chemins. Lyonnoise. O Propriétés. Les feuilles sont ameres, la racine SECT. II.

d'une saveur douce; toute la plante diurétique,

Uliges. On fe sert pour l'homme, de la racine, des feuilles & des semences; des feuilles on exprime un suc qui se donne, à la dose de 3 i vou 3 vi), on en fait un extrait, dont la dose est de 3 ii; on emploie toute la plante en décoction, & dans les apozemes apéritifs ou diurétiques. La semence pilée & macérée dans du vin, à la dose de 3 j, est diurétique. On donne aux animaux toute la plante en instulion, & les semences macérées dans du vin, à la dose de 3 s, est diurétique. On donne aux animaux toute la plante en instulion, & les semences macérées dans du vin, à la dose de 3 s, dans 16 s de vin blanc.

OBSERVATIONS. Le Chardon étoilé a été placé, par Linnaus, parmi les Centaurées; l'amertume de ses seuilles est très-sensible, sans être bien désagréable; la vertu fébrifuge des feuilles en poudre, en extrait, & en décoction, a été constatée par un si grand nombre de nos propres expériences, que nous regardons cette plante comme une des plus précieuses dans le traitement des fievres tierces & double tierces vernales. Plusieurs de nos malades ont été guéris en ne prenant d'autre remede; nous donnons fouvent avec avantage le suc des feuilles, & nous avons guéri par ce' seul remede, des fievres quartes. Dans l'anorexie avec glaires, le même remede est des plus avantageux. D'après nos expériences, la racine de Chardon étoilé ne mérire pas les éloges qu'on lui a donnés pour la colique néphrétique causée par les graviers; ce qui a pu tromper les observateurs, c'est que plusieurs malades, par la seule action du spasme douloureux, rendent des graviers, effet que l'on a attribué à l'énergie de la racine du Chardon étoilé.

Les Juis employoient les feuilles de cette plante pour affaisonner l'Agneau pascal. On mange encore en

Egypte les jeunes pouffes.

# 406. LE CHARDON-MARIE.

SECT. IL

CARDUUS albis maculis notatus, vulgaris. C. B. P.

CARDUUS marianus. L. syng. polygam. æqualis.

Flear, Composée, flosculeuse; les fleurons tubulés, hermaphrodites dans le disque & à la circonférence; égaux, rassemblés dans un calice renflé, écailleux; ses écailles terminées en pointes, cannelées dans cette espece, épineuses à leur extrémité & fur leurs bords.

Fruit, Le calice ovale, formé par des écailles ciliées, épineules, embrasse les semences qui sont ovales, tetragones, anguleuses, couronnées d'une aigrette simple, sessile, & très-longue; le récep-

tacle charnu, velu,

Feuilles. Amplexicaules, triangulaires, en fer de pique, presque ailées, épineuses, marquées de taches blanches,

Racine. Longue, épaisse, succulente.

Port. La tige s'éleve depuis deux pieds jusques à trois, branchue, cannelée, couverte d'un duvet blanc; les fleurs naissent au sommet; feuilles alternes.

Lieu, Les lieux incultes; il se reseme chaque année, dans les lieux où on l'a cultivé. ()

Propriétés. La semence, les seuilles & les ra-

cines, ont un goût amer ; elles font sudorifiques, alexiteres, fébrifuges, apéritives.

Ulages. On emploie, pour l'homme, les feuilles & les racines en décoction; on en extrait un suc, dont la dose est de 3 iv ; on en tire une eau distillée , antiulcéreuse & anticancéreuse ; la semence se

Tome III.

donne en émulion, ou en poudre, dans du vin, Ct. XII. à la dose de 3 jou de 3 jo. Quelques Auteurs regarsser. L. dent la semence comme un spécifique contre l'hydrophobie. On la donne aux animaux en poudre, à la dose de 3 se dans 3 y 1 de vin blanc.

> OBSERVATIONS. Les semences de Chardon-Marie, contiennent une farine imprégnée d'une affez grande quatité d'une huile graffe; le principe amer y est à peine fensible, & il réside dans l'écorce. Ceux qui savent que la nature, aidée par les délayans, la saignée, guérit seule les pleuréfies, n'ajoutent aucune foi à la vertu spécifique des semences de ce Chardon pour cette maladie; les feuilles sont si peu ameres qu'on les mange en salade, elles contiennent cependant un sel essentiel, analogue à la crême de tartre ; on peut les prescrire dans les bouillons d'herbe, à ceux qui croient encore aux prétendues purifications du fang. Pour nous, nous pensons que le vrai moyen d'avoir un fang pur, c'est la jeunesse, l'exercice & la sobriété; les vieillards qui croient, en se gorgeant de sucs d'herbe, dépurer leurs humeurs, doivent savoir que dans cet âge, savoir, passé quarante ans, les humeurs acquierent une acrimonie inévitable qui se manifeste par l'odeur de la sueur, des urines, &c.; c'est un mal nécessaire qui annonce que les ressorts de la machine s'usent, s'affoiblissent, &c.

# 407. LE PET D'ANE, ou Epine blanche.

CARDUUS tomentofus acanthi folio, vulgaris. I. R. H.

ONO PORDUM acanthium. L. Syng. polygam. aqualis.

Fleur. Composée, slosculeuse, ressemblant à la précédente; mais son calice plus arrondi; les écailles raboteuses, plus relevées, rerminées par un aiguillon en sorme d'alêne.

Fruit. Plusieurs semences couronnées d'une aigrette capillaire, contenues par le calice, sur CL. XII. un réceptacle nu , ponctué , & comme réticulé.

Feuilles, Ovales, oblongues, finuces, velues, blanchatres, très-épineuses, se prolongeant sur la tige; imitant, par leur forme, celles de l'Acanthe.

Racine, Fufforme,

Port. Tige herbacée, blanchâtre, droite, rameuse, de trois à quatre pieds; les fleurs solitaires, fessiles, tantôt axillaires, tantôt au sommet des tiges; feuilles alternes, courantes.

Lieu. Les terres incultes, les bords des chemins.

Propriétés. Plante apéritive.

Usages, On s'en sert peu en Médecine, quoique son suc ou ses seuilles pilées, puissent être appliquées comme anticancéreules.

OBSERVATIONS. Plufieurs Auteurs graves, entre autre Stalh, nous affurent qu'en appliquant le suc des seuilles du Pet-d'âne sur les carcinomes, ils l'ont guéri avec ce seul topique; Borelli a vu guérir un cancer des narines; Stalh guerit en 14 jours un cancer à la face, qui avoit résisté à tout autre remede ; Ztimmermann guérit un cancer qui avoit déjà rongé une partie de la face ; Goelick, par ce moyen, conduisit à une guérison radicale, un carcinome qui, dans une femme, avoit établi son siege sur la face gauche du cou, & chez un homme dont le cancer attaquoit la levre supérieure ; Haller a obtenu le même succès sur deux carcinomes de la face. Ces affertions sont trop graves pour n'être pas mûrement examinées par les Praticiens; le suc de ce Chardon n'est cependant ni âcre, ni bien amer; peut-être la mixtion de ses principes est telle, qu'elle peut masquer l'acre quelconque du carcinome. Quoi qu'il en soit, par quelle fatalité a-t-on toujours recours au fer dans certains hôpitaux, tandis que l'observation a prononcé si positivement en faveur de quelques végénaux; & ce qui prouve que cette plante n'agit point par des principes acres, c'est que l'homme en peut manger les feuilles, les têtes Gii

#### FLOSCULEUSES. 100

SECT. II.

& la racine. On retire des semences qui murissent promptement, une huile graffe, affez abondante, & bonne à bruler; les fleurs caillent le lair, & fi nous trouvons presque toujours cette plante entiere, c'est que les vaches, les chevres & les chevaux ne la touchent pas.

# 408. LE CHARDON AUX ANES.

CARDUUS capite rotundo tomentofo. C. B.P. CARDUUS eriophorus. L. fyng. polygam. æqual.

Fleur. \ Caractere du Chardon-Marie, n.º 406. Fruit. I mais le calice est globuleux, velu, & ses épines ne sont pas cannelées.

Feuilles. Seffiles, découpées, & pour ainsi dire deux fois ailées; les découpures droites, alternes, Racine. Rameuse.

Port. Tiges rameules, quelquefois de la hauteur d'un homme; les fleurs au fommet, pédunculées, en têtes rondes & velues; les feuilles alternes.

Lieu, Les chemins, Lyonnoise,

Propriétés. On le regarde comme vulnéraire, détersif ; il est peu employé en Ulages. Médecine.

I."OBSERVATION. On peut manger les têtes du Chardon aux ânes avant la fleuraison ; le duvet cotonneux , qui est en affez grande quantité entre les écailles du calice ,

peut se filer comme du coton.

Les Genres des Flosculeuses sont souvent différens, fuivant les Auteurs, parce que les uns n'ont eu égard qu'à la forme du calice, d'autres au réceptacle, d'autres aux semences; les Chardons des Anciens, sur-tout, ont été souvent transportés d'un Genre à un autre, comme on peut le voir dans les articles Cnicus, Onopordon, Centaurea, Serratula, &c. Comme nous fommes convaincus qu'il est avantageux, pour que les Botanistes puissent

101

s'entendre, de s'attacher à un seul Auteur, sur-tout dans les choses de pure convention ; nous ferons connoître les Composces , d'après les Genres & les Especes de SECT. IL. Linnæus qui, même de son vivant, a subjugué presque tous les Botanistes.

Suivant Linné, le caractere essentiel des Chardons, Cardui, est un calice ovale, formé par des écailles épineuses, imbriquées, ou rangées en tuile, & un réceptacle chargé de poils.

### Les CHARDONS à feuilles courant sur la tige.

1.º Le Chardon lancéolé, Carduus lanceolatus, à tige velue; à feuilles comme ailées, hérissées; à segmens contournés, partagés en deux lobes épineux, lancéolés; à calices ovales, épineux, velus, cotonneux. Lyonnoile, Lithuanienne.

Les chevaux, les vachés & les chevres mangent ce

Chardon, que les moutons ne touchent pas-

2.º Le Chardon penché, Carduus nutans, à feuilles épineuses, sinuées, ne courant que sur une partie de la tige; à fleurs inclinées; à écailles supérieures du calice. tres-ouvertes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les fleurs caillent le lait, les chevaux & les vaches

Ie mangent quelquefois.

3.º Le Chardon acanthe, Carduus acanthoïdes. à feuilles comme empennées , cotonneuses en dessous , épineuses: à calices droits: à épines peu roides. Lyonnoise, Suédoise.

4.º Le Chardon frise, Carduus crispus, à fleurs groffes comme des noisettes, oblongues, raffemblées en faisceaux; à feuilles décutrentes, sinuées, épineuses à la marge; à écailles du calice sans épines, ouvertes. Lyonnoise, Lithuanienne.

La tige de trois pieds, verte; les feuilles qui y adherent étroites, comme frisces; toute la plante a un aspect noirâtre, ou d'un vert foncé. Les chevaux & les vaches

mangent cette plante.

s. Le Chardon des marais, Carduus palustris, à tige de six pieds, grêle ; à feuilles dentées , étroites ; épineuses, comme empennées; à fleurs terminant la tige, en grappe,

CL.XII. SECT. II. petites, droites; à calice à peine piquant. Lyonnoise, Lithuanienne.

On le trouve à fleurs blanches. On mange dans le Nord les jeunes pousses des racines. Les vaches recherchent cette plante que les chevaux attaquent aussi volontiers.

6.º Le Chardon bulbeux, Carduus tuberofus, à feuilles pétiolées, à peine décurrentes, comme empennées, èpineuses; à tige sans épines; à fleurs solitaires. Lyonnoise, Allemande.

Les feuilles sans piquans, sont vertes des deux côtés, lisses; celles de la tige sont en cœur, lancéolées, dentées, ciliées; les sleurs assez petites; la racine tubéreuse.

### Les CHARDONS à feuilles sans pétioles.

7.º Le Chardon-Marie, Carduus marianus, à feuilles dont les nervures sont tachetées de blanc. Voyez le Tableau 406.

8.º Le Chardon cotonneux, Carduus eriophorus, à feuilles empennées; à folioles à deux lobes, lancéolées, épineuses; à calices sphériques.

II: O DEBRYATION. On peut ajouter à la suite des Chardons, Cardui, de Linné, les Cniques, Cruicit, dont le caractere essentiente est un calice tuile, formé par des écailles rameuses & épineuses, & soutenu à sa base sur des brackles qui l'enveloppent. Les Cniques les plus connus, sont :

1.º Le Cnique des jardins, Cnicus oleraceus, à feuilles inférieures ciliées, carénées, comme ailées, sans piquans; les supérieures ou bractées, colorées, concaves, entieres, embrassant la tige. Lyonnosse, Lithuanienne.

La tige s'éleve presque à six pieds ; deux ou trois fleurs la terminent; elles sont d'abord noyées dans les bractées qui sont blanchâtres. Les bestiaux négligent cette plante.

2.º Le Cnique glutineux, Cnicus erifithales, à feuilles ciliées; les inférieures ovales, les fupérieures embrasflant la tige, comme empennées; les fleurs comme affiles; les calices glutineux, penchés. En Autriche, & fur les nontagnes du Lyonnois; on l'a trouvé à fleurs pourpres, blanches, le plus souvent elles sont d'un jaune pâle.

### 409. L'ARTICHAUT.

SECT. II

CINARA hortensis. I. R. H. CINARA scolymus. L. syng. polyg. æqual.

Fleur. Composée, flosculeuse; les fleurons disposés comme dans le Chardon , n.º 406 ; le calice évafé, grand, tuilé; ses écailles obrondes. ovales dans l'espece présente; & dans la suivante. charnues, larges, finissant en pointe.

Fruit. Point de péricarpe ; le calice contient des semences solitaires, ovales, oblongues, tétragones, couronnées d'une aigrette sessile & longue, placées sur un réceptacle plane, couvert de poils.

Feuilles. Un peu épineuses, presque ailées, découpées ou indivifes; les découpures dentées; la surface inférieure un peu velue & blanchâtre. Racine. Epaille, ferme, fuliforme.

Port. Tige de la hauteur de deux pieds, cannelée, cotonneuse, épineuse dans une variété; la fleur fur un péduncule épais & feuillé, au fommet des tiges, & souvent solitaire; feuilles alternes.

Lieu, Les provinces méridionales de l'Europe.

cultivé dans les jardins potagers. 2

Propriétés. La chair de l'Artichaut cru est presque sans odeur; elle a une saveur désagréable, amere, qui devient agréable par la coction; sa

racine est diurctique & apéritive.

Usages. On emploie la tête de l'Artichaut plus fouvent dans les cuifines qu'en Médecine; on fait avec la racine, des apozemes & des décoctions apéritives. L'infusion des seurs, dans l'eau froide, à laquelle on ajoute un peu de sel commun, \*coagule le lait. Les placenta de l'Artichaut augmentent évidemment le cours des urines, &c.

SECT. II.

disposent certains sujets à des pollutions nocturnes; auffiles a-t-on annoncés comme aphrodifiaques; on peut croire que les affaisonnemens contribuent beaucoup à produire cet effet, d'autant plus que nous favons que les véritables aphrodifiaques font ou les substances eminemment muqueuses, alimenteuses, ou les aromates & les spiritueux.

### 410. LE CARDON D'ESPAGNE.

CINARA spinosa, cujus pediculi esitantur. C. B. P.

CINARA cardunculus. L. fing. polyg. æqual.

Fleur. } Caracteres du précédent.

Feuilles. Ressemblant à celles du précédent; très-épineuses, plus grandes, d'un vert plus blanc, toujours découpées en manière d'ailes; leur pétiole plus épais, plus fucculent. Racine, Epaisse, charnue.

Port. Tige épineuse, plus élevée que celle de l'Artichaut, plus épaisse, plus blanche; les fleurs au fommet; feuilles alternes.

Lieu. L'Isle de Crête. 24

Propriétés, Les côtes des feuilles sont ameres. & perdent cette amertume, blanchies fous la terre. Usages. On s'en sert comme du précédent.

OBSERVATIONS. Dans les Artichauts, le calice est formé par des écailles écarices, charnues à la base, échancrées au sommet, avec une pointe intermédiaire. 1.º L'Artichaut cultivé, Cinara scolymus, à feuilles

empennées & entieres, à peine épineuses; à écailles du calice ovales. Voyez te Tableau 409.

. 2.º L'Artichaut Cardon , Cinara cardunculus , à

feuilles toutes empennées, épineuses, à écailles du calice . evales. Voyez le Tableau 410.

L. XII.

Les Cardons expofés au contaît de l'air, font amers; pour leur ôter cette amertume, on les lie avec de la paille, & on les couvre de terre, juiqu'à ce qu'ils jaunifient un peu, alors ils font affec doux pour étre préparés; après les avoir fait bouillit dans l'ezu ; ils fournifient, aflaitonnés, une nou priture légere. Dans les bonnes terres, les côtes des feuilles, qui font les feules parties que l'on mange, acquierent une groffeur confidérable. J'ai connu un Médecin qui, depuis dix ans, prenoit rous les matin une verrée de décotion des feuilles verres de Cardon; il prétendoit que ce remede l'avoit guéri d'un engorgement au foie, & l'en préférroit.

### 411. LA JACÉE DES PRÉS.

JACEA nigra pratensis latifolia. C. B. P. CENTAUREA jacea. L. syng, polyg, frustr.

Flux. Caracteres du n.º 401. à l'exception du Fruit. Calice qui est écailleux, comme dans la plupart des autres especes de Jacées, & denté par ses bords, avec des cils.

Feuilles. Lancéolées, quelquefois linéaires; les radicales finuées & dentées.

Paris Fair liantes

Racine. Epaisse, ligneuse, fibreuse.

Port. Tige de la hauteur d'une coudée, anguleufe, cannelée, ferme, remplie de moëlle; deux ou trois fleurs purpurines au sommet; feuilles alternes.

Lieu. Les prés. Lyonnoise, Lithuanienne. 44
Propriétés. La racine a une saveur astringente
& nauséeuse; l'herbe & les fleurs sont astringentes,

antiulcérenses.

Ufages. On réduit l'herbe & les fleurs, en une poudre que l'on donne, dans les bouillons aftringens, à la dose de 3 i pour l'homme, & de 3 s dans ib j d'eau, en infusion, pour les animaux.

106

OBSERVATIONS. La Jacée des prés a été recommandée en gargarisme contre les aphtes, le gonflement des SECT. II. amygdales; ses feuilles pilées & appliquées en forme de cataplasme, ont été louées par plusieurs Auteurs, comme excellentes pour accélerer la guérison des ulceres. Toutes ces vertus sont fondées sur un analogie rationnelle; mais ici comme ailleurs, nous ne trouvons point ces précieuses observations spéciales, rédigées le doute en tête par des hommes sagement sceptiques, qui ayant bien évalué l'énergie du principe vital, fachent éviter d'accorder aux plantes, des effets qui sont des suites nécessaires des mouvemens automatiques. Nous ne saurions trop répéter que l'on sera en droit de suspecter les afsertions des plus célebres Praticiens sur les propriétés des plantes, jusqu'à cette époque si désirée par les Médecins philosophes, qui nous présentera un tableau vrai des maladies que la nature peut seule guérir ; mais doit-on espérer de voir un jour ce tableau? Non, l'amour propre des Médecins les portera toujours à croire que leurs remedes seuls ont guéri. Pour obtenir ce tableau, il faudroit qu'un Gouvernement éclairé permit au très-petit nombre de Médecins qui , par des observations anticipées, se sont assurés des droits de la nature, de les étendre, autant qu'ils peuvent le soupçonner, sur cette foule de malheureux qui dans les Hôpitaux civils & militaires, sont chaque jour les victimes des apperçus gratuits fournis par les théories arbitraires, & des routines aveugles des Praticiens qui osent se charger de les traiter. Un Philosophe me disoit hier, en sortant d'un grand Hôpital : Quand je vois traiter cent cinquante malades en une heure & demie; ou le Médecin qui les a vus est expectant, ou ses malades sont bien à plaindre. Heureusement pour l'honneur de l'Administration , le Médecin inculpé par le Philosophe, étoit soumis à l'autocratie de la nature. Mais pour revenir à notre Jacée des prés, elle fournit une belle teinture jaune, & peut remplacer la Sarrette; elle est inutile dans les prairies, mais non dans les pâturages, car tous les bestiaux la mangent.

### 412. LA SARRETTE.

SECT. IL

JACEA nemorensis, quæ Serratula vulgò. I. R. H.

SERRATULA tindoria. L. Syng. polygam. æqual.

Fleur, Composée, flosculeuse; fleurons rougeatres, hermaphrodites dans le disque & à la circonférence, ressemblant à ceux des Chardons, rassemblés dans un calice oblong, presque cylindrique, un peu renflé; ses écailles lancéolées, aiguës, sans piquans.

Fruit. Semences ovales, couronnées d'une aigrette, renfermées dans le calice, posées sur un réceptacle nu, ou garni tout au plus de quelques petites lames.

Feuilles. Seffiles, ailées; la foliole impaire, plus grande que les autres; les découpures dentées & épineuses; les radicales quelquefois ovales, creusées en leurs bords.

Racine. Fusiforme, fibreuse.

Port. Deux ou trois tiges droites, fermes, herbacées, rameufes, lisses; les fleurs au sommet; feuilles alternes.

Lieu. Les bois, les prés, les lieux humides. Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Propriétés. La plante donne une teinture jaune, plus pâle que celle de la Gaude, La racine a un goût amer; l'herbe est vulnéraire, consolidante.

Usages. On emploie les feuilles en infusion, toute la plante en décoction; pilée & appliquée, elle est antihémorroïdale.

CL. XII. SECT. II.

# 413. LE BLUET, AUBIFOIN,

CYANUS segetum. C. B. P. CENTAUREA cyanus. L. syng. polygam. frustran.

Fleur. 3 Composée, slosculense; caracteres du Fruit. 3 n.º 405, dont elle differe par un calice écailleux, dont les écailles sont dentées à leurs bords, en maniere de scie; les semences cachées dans les poils du réceptacle.

Feuilles. Très-entières, blanchâtres, velues, alongées, linéaires; les inférieures dentelées.

Racine. Ligneuse, avec des fibres capillaires.

Port. Tiges de la hauteur d'un ou deux pieds, anguleufes, cotonneufes, creufes, branchues; les fleurs au fommet, bleues, quelquefois blanches; feuilles alternes.

Lieu, Les champs; commun dans les blés. 

Propriétés. Les fleurs ont peu d'odeur, leur faveur est astringente; elles sont ophralmiques. 

Usages. On attribue à cette fleur, plusieurs 

Vertus qu'on peut révoquer en doute.

OBSERFATIONS. Le Bluet a eu quelque célébrité chez les Anciens; les fleurs sont sans odeur, leur saveur est pen sensible, l'herbe & les semences sont ameres. On a prétendu que les fleurs en insuson augmentoient le cours des urines, que cette insuson avoit guéri des hydropsites; on peut d'autant moins compter sur les observations publices à ce sipiet, que les Midéceins qui les proposen avoient ordonné d'autres remedes plus actifs; d'ailleurs, nous avons souvent vu des des cpanchemens séreux très-considérables, à la suite de maladies aigués, se distinger sans remete, des que la nature reprenant le dessus, augmente le on, l'irritabilité des fibres, augmente le on, l'irritabilité des fibres,

Les fleurs entrent dans les mélanges appelés pots pourris, uniquement pour faitre la vue. On peutretirer de ces fleurs, une belle couleur violeure, qui devient Sacr. M. rouge avec les acties, & bleue avec l'Alun; on s'en férr pour peindre en miniature. Si on broic ces fleurs avec du sûcre en poudre, elles le colorent, ce qui fait paffer leur couleur dans les crémes. Les vaches, les chevres & les moutons mangent cette plante, que les chevaux négigent. Plusfieurs pérfonnes mêlent les fleurs de Bluet avec le Tabac à fumer, & prétendent qu'il devient plus agrésble.

### 414. LE CHARDON hémorroidal, Sarrette ou Chardon des vignes.

CIRCIUM arvense sonchi folio, radice repente, caule tuberoso. I. R. H.
SERRATULA arvensis. L. syng. polygam. aqual.

Fleur. Composée, flosculeuse, rougeâtre; Fruit. les mêmes caractères que la Sarrette, du n.º 412; l'aigrette des semences longue.

Feuilles. Lancéolées, dentées, épineuses, imitant, par leur forme, celles du Laitron, mais plus étroites, plus dures, & d'un vert plus foncé.

Macine. Fusiforme , rampante.

Port. Tige d'un pied, herbacée, cannelée, rameuse; les sleurs purpurines au sommet, en panique; seuile; seuiles alternes.

Lieu. Elle infecte les champs & les vignes. 24. Propriétés. La plante est apéritive, résolutive, & antihémorroidale, d'où lui est venu son non. Usages, On s'en sert en décoction.

OBSERVATIONS. Le calice comme cylindrique, formé par des écailles embriquées ou suilées, fans piquans

fensibles, donne le caractere essentiel des Sarrettes, Serratula. Nous devons connoître les especes suivantes : 1.º La Sarrette des Teinturiers, Serratula tinctoria, SECT. II. à feuilles lisses, dentelées, en lyre, comme ailées; la

foliole terminale très-grande. Voyez le tableau 412.

C'est un Chardon de Haller. Cette espece offre plusieurs variétés à feuilles très-entieres; à folioles des caulinaires plus ou moins étroites. J'ai trouvé près de Grodno des individus nains, à tige de cinq à six pouces, très-simple, dont toutes les feuilles étoient comme empennées , & les fleurs blanches. On a cru cette herbe vulnéraire, bonne contre les contusions & les hernies; mais nous savons que de fortes contusions avec échimose, guérissent par la seule énergie du principe vital ; que le bandage seul guérit les hernies. Mais si ses vertus médicinales sont chimériques, ses propriétés dans l'art de la teinture la rend précieuse ; elle donne une couleur jaune de bon teint, supérieure à celle de la Gaude; on applique cette couleur aux étoffes de soie, par le moyen de l'alun. Cette plante est inutile dans les prairies, quoique les chevaux l'attaquent quelquefois.

2.º La Sarrette des Alpes, Serratula alpina, à feuilles radicales, ovales, oblongues, dentées; celles de la tige très-entieres; à calices ovales, velus; à fleurs, bleues en thyrse, entassées. Sur les montagnes du Dauphiné.

Les feuilles offrent plusieurs variétés, elles sont ou velues en dessous, ou lisses, plus ou moins étroites.

3.º La Sarrette des champs , Serratula arvensis , à

feuilles dentées, épin uses. Voyez le Tableau 414. Les feuilles inférieures sont découpées affez profondément, comme ailées. On peut employer l'aigrette des semences, qui est très-longue, pour faire des matelas; sa vertu contre les hémorroides nous paroît assez mal énoncée; le flux hémorroidal est le plus souvent un effort falutaire de la nature, qui cherche à dégorger par les vaisseaux de l'anus, le système de la veine porte; dans ce cas, si ce travail languit, nous avons d'autres moyens mieix éprouvés, savoir les sang-sues & les pillules aloctiques; si la Sarrette en topique agit comme astringente, il faudroit bien se garder de l'employer. Les chevres, les chevaux & les moutons mangent cette plante, mais les vaches la négligent.

# 415. LA GRANDE CENTAURÉE.

CL. XII. SECT. IL

CENTAURIUM majus, folio in plures lacinias diviso. C. B. P.

CENTAUREA centaurium. L. Syngen. polygam. frustran.

Fleur. Caracteres du n.º 405, mais le calice Fruit. plus grand; ses écailles unies & fans piquans.

Feuilles. Lisses, ailées; les découpures supérieures plus grandes que les inférieures; les folioles dentées en maniere de scie, & courantes.

Racine. Solide, grosse, noirâtre en dehors, rougeâtre en dedans, pleine de suc.

Port. Les tiges de trois ou quatre pieds, cylindriques, branchues; les fleurs au fommet; feuilles alternes.

Lieu. Les Alpes, cultivée dans les jardins. 24 Propriétés, La racine a une faveur amere, un peu âcre; elle est stomachique, vulnéraire, apéritive.

Ulages. Sa racine se donne pour l'homme, à la dosé de 3j, dans les insusions ou les décoctions vulnéraires, aftringentes; se pour les animaux, à la dose de 3j, sur tbj d'eau. On la donne, réduite en poudre, dans du vin ou dans quelque autre liqueur convenable, à pareille dose.

26-36

CL. XII.

# 416. LA BARDANE,

LAPPA major, Arctium Dioscoridis. C. B. P. ARCTIUM lappa. L. syng. polyg. aqual.

Fluir. Compolée, flofculeufe; fleurons hermaphrodites dans le difque & à la circonference, monopétales, tubulés, découpés en cinq parties linéaires, égales; le calice globuleux, compolé d'écailles placées en recouvrement les unes fur les autres, lancéolées, terminées en pointes aiguës, recourbées en maniere d'hamegon.

Fruit. Semences solitaires, à déux angles opposés, couronnées d'une aigrette simple & très-courte, contenues par le calice, posées sur un réceptacle

plane, garni de petites lames sétacées.

Feuilles. Longues d'un pied, simples, entieres, cordiformes, sans piquans, velues, blanchâtres en dessous, pétiolées.

Racine. Epaisse, spongieuse, longue, fusiforme,

noirâtre en dehors & blanche en dedans.

Port. La tige s'éleve à deux ou trois pieds, herbacée, striée, rameuse; les sleurs solitaires, axillaires sur les branches; seuilles alternes.

Lieu. Les prés, les grands chemins, les cours

des granges. O

Propriétés. La racine a une saveur douceâtre, un peu austere; les seuilles sontameres; les semences âces & ameres; les fleurs, les seuilles & les racines sont apéritives, vulnéraires, sébrisuges; les semences sont un excellent diurétique.

Usages. On prescrit, pour l'homme, les racines en poudre, jusqu'à 3j; en décoction jusqu'à 3j, sur thj d'eau; le suc dépuré des feuilles, à la dose

infusée dans du vin blanc, jusqu'à 3 j; extérieu- CL. XII. rement, les seuilles appliquées sont antiulcéreuses. SECT. II. L'on donne aux animaux la racine en poudre, à Z &, & en décoction à Z iv, sur the ij d'eau,

I." OBSERVATION, La racine de Bardane, même fraîche, n'a aucun goût amer, elle est plutôt un peu douce; si on la fait cuire, elle est aussi bonne à manger que les Scorsoneres ; les feuilles sont un peu ameres ; l'écorce des semences l'est beaucoup, quoique l'intérieur soit farineux & huileux. On a beaucoup loué les décoctions des racines, pour guérir le rhumatifme & la goutte. Nous l'avons souvent ordonnée seule dans ces deux maladies, elles n'ont pas moins parcouru leur cours ordinaire; nous croyons que la nature sait seule atténuer & dissiper l'humeur qui cause ces maladies.

Il est vrai que les pauvres Polonois se traitent encore de la vérole en s'ensevelissant jusqu'au cou dans du fumier. & en buyant la décoction chaude de la racine de Bardane, mélée avec du vin ou de l'eau-de-vie de grain. J'ai vu disparoître par cette méthode, des symptomes graves; mais je crois que la fievre de plusieurs heures, caufée par la chaleur du fumier, & l'action de l'eau chaude animée par l'eau-de-vie, peuvent seules

produire cet effet.

II. OBSERVATION. Les Bardanes offrent pour caractere effentiel générique, un calice globuleux, à écailles courbées au sommet en hamecon. Les especes sont : 1.º La grande Bardane, Arclium lappa, à feuilles

en cœur , périolées & sans piquans. Voyez le Tableau 416.

Les calices sont plus ou moins cotonneux.

2.º La Bardane personnée , Arctium personata , à feuilles décurrentes, ciliées, peu épineuses; les inférieures ovales, velues en dessous. Selon Haller, c'est une espece de Chardon. Sur les montagnes du Dauphiné.

Tome III.

Н

CL. XII. SECT. II.

### 417. LE CHARDON-BENIT.

CNICUS Sylvestris, hirsutior, sive Carduus benedictus. C. B. P.

CENTAUREA benedicta. L. Syng. polyg. æqual.

Fleur. Composée, flosculeuse; fleurons hermaphrodites dans le disque & à la circonférence, infundibulistornes, irréguliers, rassemblés dans un calice ovale, tuilé, composé d'écailles ovales, resservés, terminées vers le sommet du calice, par des épines rameuses.

Fruit. Semences oblongues:, tronquées à leur basse d'un seul côté, rayées de filets durs & jaunâtres dans leur maturité, couronnées, renfermées dans le calice, placées sur un réceptacle plane & velu.

Feuilles. Sinuées, dentées, velues, fessiles, terminées par des épines courtes & molles.

Racine. Fusiforme, rameuse, avec des fibres blanches,

Port. Tige droite, de deux pieds, branchue, velue, cannelée; les fleurs jaunes, une ou deux au fommet, foutenues par des péduncules hériflés & cotonneux; on trouve quelques fleurons femelles à la circonférence; feuilles alternes.

Lieu. Les Provinces méridionales de France; il fe cultive facilement dans nos jardins. ①

Propriétés. Toute la plante est amere; les racines dans un moindre degré; les sleurs & les semences sont toniques, sudorisiques, sébrifuges, apéritives.

Eleges. Pour l'homme, le suc se donne jusqu'à 3 iv ou 3 vi; la décoction, à égale dos ; la poudre des sleurs dans du vin, à la dosc de 3j; l'extrait à la dosc de 3j ou 5 s; cette plante cueillie en été, est vulneraire & antiuléreuse. On la donne aux animaux en décoction, à la dosc de poig, ij dans lb ij d'eau.

115

I." OBSERVATION. Le Chevalier Linné avoit premiérement placé le Chardon-bénit avec tes Cnicus, il l'a CL XII. ensuite rangé dans le genre des Centaurées ; l'herbe SECT. IL récente est très-amere, elle répand une odeur désagréable; si on la laisse tremper quelque temps dans de l'eau froide, elle présente une amertume suportable; l'extrait, la poudre & la décoction des feuilles, offrent un remede précieux dans l'anorexie avec glaires & atonie, dans les empâtemens des visceres du bas-ventre, dans la jaunisse. Nous l'avons vu réuffir dans tous ces cas , & fur-tout dans les fievres tierces, quartes automnales, qu'il est fouvent dangereux d'arrêter avec le Quinquina. On ne fauroit trop en recommander l'usage comme auxiliaire, dans les fievres remittentes, soporeuses; quant aux pleurésies & péripneumonies, plusieurs Auteurs dignes de foi conseillent l'usage de l'extrait de Chardon-bénit, après avoir fait précéder la faignée. Lange nous affure avoir traité & guéri avec ce remede plus de mille pleurétiques. Si cela est, de deux choses l'une : ou il faut modifier la doctrine de Boerhaave fur le traitement des maladies inflammatoires; ou croire, comme nous l'avons toujours cru, en voyant guérir nos paysans traités par la méthode incendiaire de Vanhelmont, que dans les maladies inflammatoires, comme dans plusieurs autres, la nature a affez d'énergie pour surmonter & la cause du mal & les effets contraires des remedes. Ajoutons cependant que dans certaines especes de pleurésses & de péripneumonies, ou dans certaines époques de ces maladies, les forces du malade étant trop diminuées, la saine pratique permet d'ayoir recours aux toniques amers & aux cordiaux spiritueux & aromatiques. Il faudroit vérifier l'effet des feuilles écrasées, appliquées sur les cancers; quelques observations les annoncent comme efficaces dans

Les semences contiennent une huile grasse, & une farine affez abondante, mais leur écorce est amere; l'eats distillée de Chardon-bénit ne vaut pas mieux que celle des fontaines.

II. OBSERVATION. Le Chevalier Linné a ramené au genre des Centaurées plusieurs plantes qui different confi-H ii

CL. XII.

dérablement par la frusture du calice; mais comme il a conservé dans se sidoviridons les Genres des Auteurs qui n'ont point approuvé son plan, nous ne voyons aucun inconvénient de stûvre da maniere de caradériste les Centaurées, Ce sont donc des plantes à réceptacle chargé de soies; à semences ornées d'aigrettes simples, & à corolles de la circonsfrence, ou du rayon en entonnoir, irrégulières & plus longues que celles du disque; ce genre est très - nombreux. Chossisson si foixantes for éspeces, les plus utiles, les plus curieuses & les plus communes.

## Les CENTAURÉES Jacées , Jacea , à écailles du calice lisses , sans piquans.

1.º La Centaurée crupine, Centaurea crupina, à feuilles radicales, pétiolées, ovales, celles de la tige pinnées; à folioles linaires, dentelées, ciliées, les écailles du calice lancéolées. En Dauphiné, en Bourgogne.

Les feuilles sont rudes; le disque n'offre que trois corolles; on n'en trouve que cinq au rayon, elles sont pourpres. Deux semences, au plus, mûrissent dans chaque calice.

2.º La grande Centaurée, Centaurea centaureum, à feuilles pinnées; à folioles décurrentes, dentelées; à écailles du calice ovales. Voyez le Tableau 415.

## Les CENTAURÉES Bluets , Cyani , à écailles du calice dentelées , ciliées,

3.º La Centaurée de Phrygie, Centaurea phrygia, à feuilles rudes, ovales, lancéolées, dentées, embrassant la tige; à écailles du calice recourbées, taillées en barbe de plumes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les fleurs sont purpurines, quelquesois blanches; dans les temps humides les plumes du calice se redressent.

4.º La Centaurée pectinée, Centaurea pectinata; elle ne differe de la précédente que par ses seuilles insérieures qui sont en lyre; les supérieures étant plus étroites, plus yelues. Lyonnoise.

5.º La Centaurée noire, Centaurea nigra, à feuilles radicales, à demi-pinnées, celles de la tige ovales,

lancéolées; à écailles du calice ovales; à cils droits. Lyonnoise, Allemande. CL. XII. La pointe des écailles est noire; les sleurs du rayon Secr. II.

sont hermaphrodites, comme celles du disque.

6.º La Centaurce des montagnes, Centaurea montana, à tige ailée, simple, ne portant qu'une fleur; à seuilles lancéolées, courantes sur la tige. Lyonnoise, Allemande. La tige & les feuilles sont cotonneuses ; la fleur grande. purpurine, ou bleuatre.

7.º La Centaurée Bluet, Centaurea Cyanus, à feuilles inférieures, elliptiques, dentées; les supérieures linaires, très-entieres; à fleurons du rayon très-grands. Lyonnoise.

Lithuanienne. Vovez le Tableau 412.

Nous avons observé les variétés suivantes. 1.º A tigo arès-courtes, de quatre pouces, dont toutes les feuilles étoient très-entieres. 2.º A fleurs blanches. 3.º A fleurs roses. 4.º A fleurs du rayon blanches, celles du disque roses. Elles sont communément bleues.

8.º La Centaurée paniculée , Centaurea paniculata, à tige très-branchue, comme en panicule; à feuilles doublement ailées, pinnées; à folioles linaires. Lyonnoise,

Lithuanienne.

Les feuilles plus ou moins blanchâtres; les fleurs petites,

bleues, ou blanches, ou roses.

9.º La Centaurce argentée , Centaurea argentea , à feuilles blanches, cotonneuses; les inférieures ailées, à folioles offrant un lobe à la base ; les supérieures trèsenrieres, cunéiformes. En Dauphiné.

Les fleurs sont petites, jaunes.

10.º La Centaurée Scabieuse, Centaurea Scabiosa . 1 feuilles pinnées; à folioles lancéolées, dentées; à écailles du calice triangulaires. Lyonnoise, Lithuanienne.

La tige de trois pieds, rameuse, les rameaux terminés

par de grandes fleurs pourpres.

Les CENTAURÉES Rhapontics, Rhapontici, à écailles du calice arides, feches, comme brûlées.

11.º La Centaurée Behen, Centaurea Behen, à feuilles radicales, en lyre, à lobes opposés; celles de la tige affifes, l'embraffant. Originaire d'Afie.

H iii.

### 118 FLOSCULEUSES.

Les fleurs & les écailles du calice font jaunes, Cette CL, XII. plante autrefois célèbre en Médecine, est aujourd'hui Secr. II. abandonnée. On employoit fa racine qui est âcre, poivrée; on la recommandoit dans les foibleffes d'edonac avec atonie, pour ranimer les vicillards, sur-tour contre le tremblement.

12.º La Centaurée Jacée, Centaurea Jacea, à branches de la tige anguleuses; à feuilles radicales dentées, à finuofités, celles de la tige lancéolées; à écailles du calice déchirées. L'vonnoise, Lithuanienne.

Les fleurs sont assez grandes, pourpres, & quelquesois blanches; les seuilles peu cotonneuses, sont plus ou moins

dentées. Voyez le Tableau A11.

13.º La Ĉentaurée blanche, Centaurea alba, à tige patielle; à feuilles inférieures à demi pinnées; à folioles liniaires, dentrées; les fupérieures lancéolées, liniaires, entieres & dentées; les écailles du calice entieres, brillantes, blanches, pointues. Lyonnoié, en Suifle, en Effagme.

14.6 La Centaurée conifere, Centaurea conifere, à feuilles cotonneuses; les radicales lancéolées; celles de la tige qui est finiple, ne portant qu'une fleur, sont découpées profondément, & comme pinnées. En Languedoc, en Daubhie.

La tige basse, cotonneuse, présente au sommet comme une pomme de pin, formée par les écailles du calice luisantes, seches, assez écartées,

Les CENTAURÉES Stæbés, Stæbæ, à écailles du calice épineuses, les épines palmées.

15.º La Centaurée chicoracée, Centaurea feridis, à tige d'un pied, cotonneuse; à feuilles décurrentes, oblongues, denuclées, cotonneuses; les inférieures sinuées; à calices ovales; à écailles à neuf épines, palmées. En Languedoc.

Les corolles du disque blanches, celles du rayons pourpres.

16.º La Centaurée rude, Centaurea afpera, à feuilles lancéolées, dentées, à écailles du calice palmées, à trois ou cinq épines très-petites. En Dauphiné, en Languedoc.

Les fleurs sont petites, pourpres.

Les CENTAURÉES Chausse-trape, Calcittapæ, d épines des écailles du calice composées, ou divisées CL. XII. en plusieurs branches.

17.º La Centaurée Chardon-bénit, Centaurea benedicta, à tige diffuse; à feuilles dentées, sinuées, épi-

neuses. Voyez le Tableau 417.

18.º La Centaurée Chardon étoilé, Centaurea Calcitrapa, à tige chargée de poils; à feuilles comme ailées. linaires, dentées; à calices assis ou sans péduncule. Voyez le Tableau 405.

19.º La Centaurée fausse Chausse , Centaurea calcitrapoides, très-ressemblante à la Centaurée chardon étoilé, mais ses seuilles sont lancéolées, dentées en scie-

Lyonnoise.

Les calices un peu laineux à leur base.

20.º La Centaurée du folftice, Centaurea folfticialis, à tige ailée; à feuilles radicales, lyrées, comme ailées, celles de la tige décurrentes, lancéolées, denrées, toures comneusés; à fleurs terminales, folitaires; à épines du calice blanches, très-longues, dentées feulement vers leur base. En Dauphiné, en Bourgogne.

Les fleurs sont jaunes.

Les CENTAURÉES crocodiles, Crocodiloidex, à épines du calice simples.

21.º La centaurée laiteuse, Centaurea galactites, à tige très-cotonneuse; à seuilles courant sur la tige, sinuées, épineuses, cotonneuses en-dessous, vertes en-dessus, mais chargées de taches laiteuses; à épines du calice

longues, jaunatres. En Languedoc.

51.º La Centaurée altieré de Salamanque, Centaurea falmantica à tige de trois pieds, gréle, peu branchue; à feuilles un peu rudes, finuées comme celles de la Chicorée; celles de la tige, très-étroites, dentées à leur bafe; à fleurs purpurines, folitaires, terminales; les écailles du calice rics-tiffes, jaundares, brunes à leur fommet, & ornées d'une épine très-peite & un peu recourbée. En Languedou, en Bourgogne,

Cr. XIL SECT. II.

### 418. LE CHARDON-BÉNIT des Parifiens.

CNICUS, Attractylis lutea diclus. H. L. B. CARTHAMUS lanatus. L. Syng. polygam. æqual.

Fleur. Composée, flosculeuse; fleurons jaunes, hermaphrodites dans le disque & à la circonférence, infundibuliformes, divifés en cinq parties. rassemblés dans un calice ovale, tuilé, composé de plufieurs écailles ferrées par le bas, élargies par le haut, terminées par un appendice feuillé, presque ovale, plane & étendu.

Fruit. Semences garnies d'une aigrette informe. renfermées dans le calice, posées sur un réceptacle plane, couvert de longs poils.

Feuilles, Les supérieures amplexicaules, dentées; les inférieures feffiles, presque ailées. Racine Fusiforme.

Port, Tigo herbacée, d'un pied & demi, velue, cotonneuse dans le haut, quelquefois rameuse; les fleurs au sommet, solitaires, pédunculées; feuilles alternes.

Lieu. Les champs, les bords des fossés secs. Lyonnoise, ()

On lui attribue les mêmes vertus Propriétés. qu'au précédent, mais à un moindre degré.

OBSERVATIONS. Dans les Carthames, le calice est ovale, formé d'écailles, dont le fommet est ovale, offrant la forme des feuilles. Nous avons:

1.º Le Carthame des Teinturiers , Carthamus tinctorius, à feuilles ovales, entieres, dentées; à dents terminces par des épines. Voyez le Tableau 426.

2.º Le Carthame laineux , Carthamus lanatus , à tige velue , fupérieurement laineuse ; à feuilles infé- CL XII. rieures comme ailées, les supérieures entieres, lancéolées, SECT. Il dentées, embraffant la tige. Voyez le Tableau 418.

3.º Le Carthame doucette , Carthamus mitiffimus . à feuilles sans piquans, les radicales dentées; celles de la tige comme pinnées; à écailles du calice très-entieres. sans piquans. A Montpellier, à Paris, en Bourgogne.

La tige est très-courte.

### 419. LE PÉTASITE, Herbe aux Teigneux.

PETASITES major & vulgaris. C. B. P. TUSSILAGO petasites. L. syng. polygam. Superfl.

Fleur. Composée, flosculeuse; tous les fleurons hermaphrodites, ce qui la distingue du Tussilage qui a des fleurons femelles à la circonférence; le calice commun, cylindrique, ses écailles lancéolées, linéaires, égales, au nombre de quinze ou vingt.

Fruit. Semences folitaires, oblongues, comprimées, couronnées d'une aigrette velue, portée par un filet; contenues par le calice, sur un

réceptacle nu.

Feuilles. Les radicales extrêmement grandes. presque rondes, un peu dentelées en leurs bords, sontenues par un pétiole très-long, cylindrique, & charnu; les caulinaires étroites & pointues.

Racine, Grosse, longue, brune en dehors,

blanche en dedans.

Port. Tiges d'un pied & demi, espece de hampe lanugineuse; les fleurs au sommet, disposées en panicule thyrsoides, ovales; elles paroissent au printemps, avant les feuilles, qui sont peut-être les plus grandes feuilles connues dans les plantes CL. XII. d'Europe; celles de la tige peuvent passer pour SECT. II. des feuilles florales.

Lieu. Les bords des ruisseaux dans les montagnes. Lyonnoise, Lithuanienne, 24

Propriétés. La racine est amere, sudorifique, résolutive & vulnéraire.

Ujages. On ne se sert que de la racine; on l'emploie en décoction.

L. OBERNATION. Dans les Tuffilages, les tiges naiffent avant les feuilles; le réceptacle eit nu; l'aigrette des femences fimple; les écailles du calice égales, de la longueur des fleurons du dique, comme membraneules. Les effecces de ce genne les plus connues, sont:

1.º Le Tussilage des Alpes, Tussilago alpina, à hampe presque nue, à une sleur; à seuilles lisses, petites, rénisormes, crénelées. Sur les montagnes du Dauphiné.

La fleur est rouge ou blanche.

2.º Le Tuffilege vulgaire, Tuffilago fațirar, à hampe garine d'écuilles membraneules, ne portant qu'une fleur radice, ou à fleurons & demi-fleurons; à feuilles angulentes, dentées, coronneules en-defious. Lyonnoife, Lithuanienne. Voye, le Tubleau 453.

3.º Le Tussilage Pérasite, Tussilago Perasites, à hampe portant plusieurs sieurs en thyrse ovale; dans chaque sieur, un petit nombre de sieurons semelles, ou

à pistils. Voyez le Tableau 419.

4.º Le Tussiage blanc, Tussiago alba, à hampe terminée par un thyrse de sleurs, imitant une ombelle làche, un petit nombre de sleurons à pissils dans chaque sleur. En Lithuanie, en Bourgogne.

Les fleurs blanches.

5.º Le Tustilage hybride, Tustilago hybrida, à thyrse ollong, dont les sleurs pendent. Plusseurs sleurons à pistils dans chaque sleur. Lyonnoise, Lithuanienne.

6.º Le Tussilage froid, Tussilago frigida, à hampe portant plusieurs sleurs en thyrse, dont les sleurs sont élevées, redressées, dans chaque sleur des demi-fleurons. Sur les montagnes du Dauphiné & du Lyonnois,

On peut voir, en examinant les caracteres effentiels des quatre dernieres especes, qu'ils portent sur la présence CL. XIL. ou l'absence des fleurs femelles, sur les fleurs droites SECT. IL. ou pendantes, sur le thyrse plus ou moins resserré, alongé, ou développé. Tous ces caracteres n'ont point paru suffisans à Scapoli ni au Chevalier de la Marck; nous nous sommes affurés comme eux que le Tussilage Pérafite offre souvent des fleurons à pittils, sans étamines : ainfi, on peut croire que la nature du fol, le climat, ont produit ces quatre especes. Les racines récentes de ces Pétalites, répandent une odeur aromatique, trèspénétrante; en se desséchant elles perdent une partie de leur odeur; leur saveur est amere, âcre. On peut préfumer par l'énoncé de ces qualités, que ces racines doivent être précieuses pour la pratique ; cependant les Médecins ne les ordonnent presque jamais; l'infusion dans du vin, & la poudre, fournissent un bon remede dans l'asthme pituiteux, la diarrhée, le rhumatisme. Dans les fievres pernicieuses, soit remittentes, soit miliaires, ou scarlatines, nous avons souvent prescrit avec avantage l'infusion des racines de ce Tussilage, lorsque l'abattement des forces sembloit indiquer les toniques amers, aromatiques.

II. OBSERVATION. Les Cacalies , Cacalia , ont plusieurs rapports avec les Tussilages; leur calice est cylindrique, oblong, à poine caliculé à leur base; le réceptacle est nu ; l'aigrette des semences est formée par des poils. La principale espece, c'est la Cacalie des Alpes, Cacalia alpina, à feuilles en forme de cœur, ou de rein, dentées; à calice renfermant à peu près trois fleurons. Sur les Alpes de Dauphiné.

La tige de deux pieds; les fleurs en corymbe paniculé; feuilles grandes, cotonneuses, à longs pétioles.

III. OBSERVATION. Un genre intermédiaire entre les Jacées & les Cotonnieres , c'est la Stéheline , Stehelina , dont le réceptacle n'offre que des poils très-courts, dont l'aigrette des semences est branchue, & dont les antheres offrent une queue. Nous avons à connoître la Stéheline douteuse, Sichelina dubia, à feuilles linaires, dentées;

### FLOSCULEUSES:

à écailles du calice lancéolées, à aigrettes; des semences deux fois plus longues que le calice. En Provence. La tige est ligneuse, cotonneuse; les feuilles coton-SECT. IL. neuses en dessous; le calice cylindrique, alongé; les fleurs

pourpres.

### 420. L'IMMORTELLE JAUNE, ou Stæchas citrin.

ELICHRYSUM seu Stæchas citrina latifolia. C. B. P.

GNAPHALIUM stachas. L. syngen. polygam. superfl.

Fleur. Composée, flosculeuse; fleurons hermaphrodites dans le disque, femelles à la circonférence, rassemblés dans un calice arrondi, tuilé; ses écailles jaunes, brillantes, ovales, réunies & adhérentes par le bas, séparées & distinctes par le haut.

Fruit. Les fleurons femelles & les hermaphrodites, produisent des semences semblables, oblongues, petites, couronnées d'une aigrette plumeuse, renfermées dans le calice commun, portées fur un réceptacle nu.

Feuilles. Etroites, linéaires, cotonneuses, blan-

châtres.

Racine. Fibreuse, blanche.

Port, Espece de sous-arbrisseau; la tige d'un pied de haut, rameuse, dure, blanchâtre; les fleurs au sommet, disposées en corymbe; feuilles alternes ou rassemblées.

Lieu. Les Provinces méridionales de France. 24 Propriétés, La plante est vulnéraire, diapho-

rétique.

Usages. On se sert de toute la plante, excepté des racines; on l'emploie en infusion,

### 421. LE PÎED-DE-CHAT.

XII.

ELICRHYSUM montanum flore rotundo, fubpurpureo. C. B. P.

GNAPHALIUM dioicum. L. fyng. polygam. fuperfl.

Flut. Caracteres du précédent, dont il differe Fruit. en ce que fur certains pieds on ne trouve que des fleurons hermaphrodites flériles; sur d'autres, des fleurons femelles qui produisent les femences; les écailles du calice sont blanches, luisantes; la seur composée, de forme ronde, blanche ou rose.

Feuilles, Sessiles, très-simples, cotonneuses, blanchatres; les inférieures sont quelquesois en

spatule, quelquefois linéaires.

Racine. Rampante. Port. Tige de quelques pouces, très - simple, avec des rameaux rampans; les sleurs au sommet, disposées en corymbe; seuilles alternes, les inférieures rassembles.

Lieu. Les Alpes, les prés des montagnes, dans

lesquels il est très-nuisible, 24

Propriétés. Les fleurs sont détersives, béchiques, incisives.

Usages. On se sert assez souvent des sleurs en insusion, en maniere de Thé.

OBSERVATIONS. Dans les Perlieres, Gnaphalia, les calices sont formés par des écailles tuilées, arrondies, seches, luitantes, colorées; le réceptacle est nu; l'aigrette des semences est plumeuse.

Les PERLIERES à tige ligneuse, Chrysocoma,

1.º La perliere citrine, Gnaphalium flæchas, à feuilles linaires; à fleurs en corymbe compose. Lyonnoise, Allemande, Voyez le Tableau 410.

### \_

CL. XII,

SECT. II.

### Les PERLIERES herbes, Chrysocoma.

2.º La Perliere des sables, Gnaphalium arenarium, à feuilles lancéolées, les insérieures obtuses; à sleurs en corymbe composé; à tige très-simple. En Dauphiné, en Lithuanie.

Les feuilles blanchâtres des deux côtés ; les fleurs

jaunatres.

3.º La Perliere glomérulée, Gnaphalium luteo album, à feuilles embrafiant presque la tige, obtuses, cotonneuses des deux côtés; à fleurs ramassées en boule. En Suisse, Lyonnoise.

Calice luisant, d'un jaune couleur de paille.

#### Les PERLIERES herbes , Argyrocoma.

4.º La Perliere dioique, Gnaphalium dioicum, à aige très-fimple; à rejets couchés; corymbe fimple terminant la tige; à fleurs miles & femelles, fur des individus feparés. Lyonnoite, fur les montagnes, très-commune dans les plaines de Lithuanie.

Fleurs purpurines , ou blanches. Voyez le Tableau

5.º La Perliere des Alpes, Gnaphalium alpinum, à tige très-simple, terminée par peu de sleurs oblongues,

ramassce en tôte, sans seuilles qui les environnent. Sur les montagnes du Dauphiné; très-ressemblante à la Perliere dioique. Sa tige haure de deux pouces, ornée de trois ou

quatre feuilles lancéolées; les radicales lancéolées, cunciformes. On trouve quelquesois à la base de la tige, des rejets, ou drageons couchés.

## Les PERLIERES ressemblantes aux Cotonnieres,

6.º La Perliere des bois, Gnaphalium sylvaticum, à tige herbacée, très-simple; à seuilles linaires; à sleurs éparies. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les fleurs ramassées par petits bouquets de trois ou quatre, disposées dans les aisselles des feuilles; ces bouquets téunis au sommet de la tige, forment un long épi.

7.º La Perliere des marais, Gnaphalium uliginofum, à tige rameule, diffule; à fleurs ramassées en paquets, Ct. XIL terminant les branches. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les écailles du calice sont jaunâtres, & souvent un peu noirâtres; toutes les Perlieres sont seches dans toutes leurs parties; comme elles se conservent très-long-temps, on les a auffi appelées immortelles ; les feuilles & les fommités pourroient fournir d'excellentes couchettes.

### 422. L'HERBE A COTON.

FILAGO feu Impia. Dod. Pempt. FILAGO Germanica. L. syst. nat. fyng. polygam. neces.

Fleur, Composée, flosculeuse; à peu près les mêmes caracteres que la précédente, mais le disque n'a que des fleurons mâles, & la circonférence des femelles; ils sont placés entre les écailles du calice qui n'est pas brillant, mais cendré & pentagone.

Fruit. Semence folitaire, presque ovale, comprimée, sans aigrette.

Feuilles. Sessiles , simples , blanches , se prolongeant souvent fur la tige.

Racine. Simple, un peu dure.

Port. Tige droite, divifée en deux, quelquefois en trois; les fleurs disposées en pyramide, au fommet des branches, ou axillaires; feuilles alternes.

Lieu. Les champs. ()

Propriétés. Les feuilles sont dessicatives, astringentes, répercussives.

Usages. On s'en sert en décoction; on en tire une eau distillée.

I." OBSERVATION. Le genre des Cotonnieres, Filagines, a un grand rapport avec celui des Perlieres,

Gnaphalia. Dans les Cotonnieres le réceptacle est nu : CL XII. les femences sont sans aigrette ; le calice est milé. On SECT. II. trouve entre les écailles du calice, des fleurons féminins, ou qui ne renferment que des pissils. Les especes de Cotonnieres les plus connues, font :

1.º La Cotonniere pygmée, Filago acaulis aut pygmea; à feuilles radicales, cotonneuses; à fleurs ramassices en tête aplatie, comme posces sur la racine, & enveloppées par de plus grandes feuilles. En Languedoc,

en Provence.

Si on écarte les feuilles, on apperçoit fouvent une zige de quelques lignes, qui porte au sommet les

fleurs.

2.º La Cotonniere commune, Filago germanica, à tige droite, branchue; à bras ouverts; fleurs arrondies, ramaffées en paquets arrondis aux aiffelles des branches. Lyonnoise, Lithuanienne. Voyez le Tableau 422.

3.º La Cotonniere de montagne, Filago montana, à tige droite, rameuse, à bras ouverts; à fleurs coniques. ramassices au sommet des rameaux & sur la bisurcation des branches: à feuilles très-courtes, ferrées contre la tige. Lyonnoife. Lithuanienne.

4.º La Cotonniere filiforme, Filago gallica, à tige très-menue, droite, à bras ouverts; à feuilles blanchâtres, filiformes, linaires, très-aigues; à fleurs en alene aux aisselles des branches, & terminant les rameaux. En

Allemagne, & Lyonnoife.

5.º La Cotonnière des champs , Filago arvensis , à tige de plus d'un pied, en panicule; à fleurs coniques, latérales. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les fleurs en paquet aux aisselles des feuilles, dans toute la longueur des rameaux qui sont nombreux &

redressés: les feuilles sont cotonneuses.

6.º La Cotonniere étoilée, Filago leontopodium, à tige de cinq à six pouces, très-simple, terminée par plusieurs fleurs sans péduncule, couronnées par des seuilles florales, ou bractées, très-cotonneuses, plus longues que les fleurs. Sur les Alpes du Daughiné.

Toute la plante est blanche; les fleurs centrales sont hermaphrodites; celles de la couronne sont ou mâles ou

femelles.

II.

II. OBSERVATION. Un autre genre très-analogue aux 🚃 Cotonnieres , c'est le Micrope , Micropus , dont le récep- CL XII. tacle est garni de pailles; les semences sans aigrettes; le SECT. IL. calice caliculé; à fleurons féminins, enveloppés par les écailles du calice. Nous avons :

1.º Le Micrope couché, Micropus supinus, à tige inclinée vers la base ; à feuilles florales, opposées ; à semences hérissonnées. En Provence.

2.º Le Micrope droit, Micropus erellus, à tige droite ; à feuilles folitaires ; à semences comprimées ,

laineuses, sans piquans. En Dauphine. Ces deux especes sont des Gnaphaloïdes de Tournefort; le Chevalier de la Marck les range avec ses Cotonnieres. Nous pensons, en examinant les Gnaphalium, les Filago, les Micropus de Linnaus, que ces trois genres, quoique bien distincts par les parties de la fructification , ne forment cependant qu'un genre naturel; leur port, leur texture seche, cotonneuse, les rapprochent trop pour être en droit de les séparer.

### 423. LA CONISE; ou Herbe aux puces.

CONYZA major vulgaris. C. B. P. CONYZA Squarrosa. L. Syng. polyg. Superfl.

Fleur. Composée, flosculeuse; fleurons infundibuliformes, hermaphrodites dans le disque, femelles à la circonférence; les hermaphrodites découpés en cinq par le limbe; les femelles en trois; rassemblés les uns & les autres dans un calice commun, oblong, raboteux, tuilé, dont les écailles sont aigues, les extérieures plus ouvertes.

Fruit. Plusieurs semences oblongues, couronnées d'une aigrette simple, contenues dans le calice qui s'est refermé, & placées sur un réceptacle nu & plane.

Tome III.

### FLOSCULEUSES.

Feuilles, Sessiles, simples, entieres, ovales, lancéolées, pointues.

Racine. Rameuses.

Port. Tige herbacée, droite, dure, haute de deux pieds, rameuse; les sleurs au sommet, disposées en corymbe; feuilles alternes.

Lieu. Les terrains secs, les balmes des chemins. of Propriétés. Aromatique, amere, carminative,

vulnéraire, apéritive.

Usages. On l'emploie en décoction dans la fuppression des menstrues, la chlorose.

OBSERVATIONS. Dans les Conifes, le calice est imbriqué, comme arrondis le réceptacle nu; l'aigrette des femences simple; les corolles du rayon à trois segmens. Nous avons en France:

1.º La Conile vulgaire, Conyza squarroza, à tige herbacée, formant le corymbe; à seuilles lancéolées, aiguës; à calices à écailles renversées; à angles droits.

Lyonnoise, Lithuanienne.

2.º La Conife sordide, Conyza sordida, à tige blanche, un peu ligneuse; à seulles linaires, très-entieres; à péduncules longs, portant trois steurs. En Languedoc. 3.º La Conise des roches, Conyza saxutilis, à tige

ligneuse; à feuilles linaires, souvent dentées; à péduncules très-longs, ne portant qu'une sleur. En Provence. Cette espece est à peine différente de la précédente;

toutes deux ont été long temps regardées par les Auteurs comme du genre des *Gnaphalium*; Linnæus lui-méme en avoit d'abord formé deux especes de ce genre.



### 424. L'EUPATOIRE.

Ct. XII. SECT. IL

EUPATORIUM cannabinum. C. B. P. EUPATORIUM cannabinum. L. Syngen. polygam. aqual.

Fleur. Composée, flosculeuse : fleurons hermaphrodites dans le disque & à la circonférence au nombre de cinq, infundibuliformes; leur limbe ouvert, divisé en cinq; rassemblés dans un calice oblong, tuilé, compolé d'écailles linéaires, lancéolées, droites, inégales.

Fruit. Semences longues, grêles, ornées d'une aigrette longue; contenues par le calice, sur un réceptacle nu.

Feuilles. Seffiles, ternées, digitées, très-entieres, quelquefois dentées, imitant celles du Chanvre ; les supérieures sont simples.

Racine, Fuliforme, avec de groffes fibres blanchâtres.

Port. Tige herbacée, de trois ou quatre pieds; cylindrique, velue, blanche, pleine de moëlle, rameuse; les fleurs au sommet, disposées en corymbe; elles font petites, pourpres.

Lieu, Les terrains humides, 24

Propriétés. Saveur amere, âcre, un peu aroma-tique; l'herbe est détersive, hépatique, apéritive;

la racine un fort purgatif.

Usages, On se sert le plus souvent de sa racine. en décoction ou en infusion ; on emploie aussi l'herbe en cataplasmes, dans les tumeurs froides & fcrofuleules.

OBSERVATIONS. Dans les Eupatoires, le réceptacle est nu ; l'aigrette des semences est en plume ; le calice tuilé ; blong; le flyle plus long que les corolles, est fendet

### 132 FLOSCULEUSES.

à moitié en deux. Nous n'avons en Europe qu'une seule CL. XII. espece de ce genre, l'Eupatoire cannabine, Eupatorium 5agr. II. cannabinum, à seuilles digitées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Nous avons trouvé en Lithuanie une variété singuliere, à tige très simple, haute de six pouces; à feuilles simples, ou non-digitées, excepté deux bractées qui offroient trois solioles; le corymbe n'offroit pas quinze sleurs.

L'Eupatoire à feuilles de Chanvre a été trop négligée par les modernes ; l'herbe est amere , & répand une odeur forte qui annonce des principes actifs; l'infusion & le suc des feuilles portent sur tous les couloirs ; souvent elle purge, augmente le cours des urines, dispose à la fueur. Ces effets sont bien vérifiés ; aussi a-t-on vu des leucophlegmaties, suite des fievres intermittentes, guéries par ce seul remede; il a souvent réussi dans les engouemens des visceres du bas-ventre, avec appareil hémorroidal, dans les rhumatismes, les dartres. Les feuilles appliquées sur les ulceres bayeux, les raniment & les conduisent promptement à l'état de plaies fraîches; la racine âcre réduite en poudre, & délayée dans du vin, à une drachme, purge & fait vomir, comme le Grand Gesner l'a le premier éprouvé; mais il faut employer pour obtenir ces évacuations, de la racine fraiche; lorsqu'elle a passé un an, elle ne fait plus vomir. Cette observation bien vérifice nous fait soupçonner que Chomel, qui nie la propriété émétique de cette racine, avoit employé des racines trop anciennes.

### 425. LE SENEÇON.

SENECIO minor vulgaris. C. B. P. SENECIO vulgaris. L. fyng. polyg. superfl.

Fleur. Composée, flosculeuse; fleurons hermaphrodites dans le disque, semelles à la circonsérence; les hermaphrodites insundibuliformes, divisée en cinq, rassemblés dans un calice conique, tronqué, dont les écailles sont nombreuses, en forme d'alêne; les supérieures paralleles, contiguës: les inférieures courtes & tuilées. CL. XII. Fruit. Semences ovales, couronnées d'une longue SECT. IL.

aigrette, placées sur un réceptacle nu & plane. Feuilles. Amplexicaules, ailées, finuées, épaiffes.

Racine. Petite, fibreule, blanchâtre.

Port. Tige herbacée, filtuleuse, rameuse, de quelques pouces de haut; les fleurs rassemblées au sommet des branches, ou éparses; feuilles alternes.

Lieu. Toute l'Europe, les jardins, Lyonnoise. Lithuanienne. (1)

Propriétés, Toute cette plante est fans odeur. fade, légérement acide, émolliente, rafraîchifsante, & réputée vermifuge.

Usages. On en tire un suc; on en fait des décoctions, pour lavemens, fomentations & cataplasmes. Voyez le Tableau 462.

OBSERVATIONS. Ce n'est point sans raison que Linné a réuni le Seneçon avec les Jacobées; indépendamment du port & des feuilles, nous avons trouvé dans quelques fleurs des demi-fleurons peu formés , n'offrant que des

pistils au ravon.

Le Seneçon vulgaire est d'une saveur herbacée. un peu acide; ses vertus médicinales sont peu constatées, on l'a cependant recommandé hâché & pilé, comme topique utile dans les phlegmons, les furoncles, les engorgemens laiteux des mamelles, les hémorroides douloureuses. Cette plante n'est point inutile dans les pâturages, car les vaches & les chevres la mangent, mais les moutons & les chevaux la négligent. Le suc du Senecon, pris à deux ou trois onces, est-il vermisuge? Tournefort l'affure d'après l'expérience; mais n'a-t-il pas été trompé par le raisonnement : post hoc, ergo propter hoc? Nous voyons fréquemment des vers des intestins, & même le folitaire, expulsé par la seule énergie de la vie. Qu'on ait donné, dans le temps que la nature excitoit la contraction des intestins, cette plante innocente; qu'il y ait eu évacuation de vers : on aura conclu qu'elle étoit due à l'action de la plante.

CL. XII.

### SECTION III.

Des Herbes à fleur flosculeuse qui laisse après elle des semences sans aigrette.

### 426. LE CARTAME, ou Safran bâtard.

CARTHAMUS officinarum, flore croceo.
I. R. H.

CARTHAMUS tindorius. L. fyng. polygam. equal.

FLEUR. Composée, flosculeuse; caracteres du n.º 4.8. les calices plus grands, les fleurons d'un jaune rougeâtre, leurs tubes très-longs.

Fruit. Semences cunciformes, quadrangulaires, folitaires, blanches, listes, luisantes, pointues & quadrangulaires, sans aigrette.

Feuilles, Seffiles, simples, entieres, ovales, dentées; les dentelures pointues, piquantes, la

furface glabre, avec trois nervures.

Racine. Fuliforme.

Port. Tige blanchâtre, solide, herbacée, haute de trois pieds, la sleur au sommet, solitaire & pédunculée; les feuilles alternes.

Lieu. L'Egypte; cultivé dans les jardins. O Propriétés. Cette plante sert aux teintures. La semence est un fort purgatif, dont il faut user avec précaution.

### FLOSCULEUSES.

Usages. La semence se donne en émulsion, ou exprimée dans du petit-lait, à la dose de 3 vj, CL XII. ou 3 j pour l'homme. On donne aux animaux la Sect. III. femence, à la dose de Z i.

OBSERVATIONS. Les corolles du Cartame des Teinturiers, macérées dans l'eau, donnent la couleur jaune; si on ajoute l'alkali, elles donnent une belle couleur pourpre. Quoique cette plante réuffisse bien dans nos jardins, on retire le Cartame d'Egypte, le croyant meilleur; on en consomme beaucoup pour teindre la soie & même la laine. Les Indiennes s'en servent pour se peindre le visage; les fleurs n'ont d'autre usage en Pharmacie que de fournir à certains médicamens leur principe colorant. On les mele avec le vrai Safran, & il n'est pas facile de distinguer la fraude. Les semences renferment sous une écorce amere, âcre, un peu nauséabonde, une pulpe farineuse, douce & onctueuse. Si on separe cette écorce, on peut retirer de ces semences une huile grasse, assez abondante, qui est aussi douce que celle des amandes. C'est dans l'écorce que réside le principe médicamenteux actif, qui rend ces semences purgatives; on les a même soupçonnées vénéneuses, mais ce soupçon n'a point été confirmé par l'expérience ; les Egyptiens mangent en salade les jeunes seuilles du Cartame. La poudre de cesmêmes feuilles coagule le lait; les chevres & les moutons mangent avec avidité les tiges & les feuilles de cette plante. Le fameux électuaire Diacarthame doit son énergie à plusieurs médicamens drastiques, qui sont entaffes dans cette ancienne composition officinale; cette préparation , comme tant d'autres purgatives & altérantes, est un vrai monstre pharmaccutique. Le temps approche, peut-être, où nous verrons tous les Médecins se réunir pour bannir de la pratique cette foule de mixtions absurdes, fruit de l'ignorance & de la superstition, même les plus révérées, comme la Thériaque, le Confection d'Hiacinthe & d'Alkermes.

26-25

CL. XII.

# 427. LA GRANDE ABSINTHE; Aluyne.

ABSINTHIUM ponticum, feu Romanum; feu Diofcoridis. C. B. P.
ARTEMISIA abfinthium. L. fyng. polyg, aqual,

Flaur. Compolée, floculeule; fleurons hermaphrodites dans le difque, femelles à la circonférence; tubulés, raflemblés dans un calice commun, obrond, globuleux dans cette espece, tuilé; les écailles rondes & réunies.

Fruit. Les semences des sleurons hermaphrodites ou semelles, sont solitaires, nues, placées dans le calice, sur un réceptacle velu-

Feuilles. Pétiolées, blanchâtres, composées, très-découpées; les découpures linéaires.

Racine. Ligneuse, fibreuse.

Poir. Les tiges de deux pieds, cannelées, fermes, ligneuses, branchues, blanchâtres, pleines d'une moëlle blanche; les seurs axillaires, presque rondes, pendantes & pédunculées; seuilles alternes, Lieu. Les terrains incultes & arides. ¾

Propriétés. La plante est amere, aromatique, odorante, antiseptique, vermisuge, sébrisuge, stomachique, antiémétique, antivermineuse.

Usages. On se sert communément pour l'homme, de toute la plante, des feuilles, des sommités seuries, & des semences; on l'emploie en décocction; on en tite un suc, dont la dose est, jusqu'à 3 i; on fait un extrait du suc, qui se donne, depuis 3); jusqu'à 3 6, ou 3 j; l'Absinthe donne aussi un sel essentiel, un sel

lixiviel; on tire des fommités fleuries, une eau distillée, dont la dose est de 3 8 à 3 j, un esprit CL. XII. ardent, une huile cuite & infusce, une conserve, SECT. III. un vin & une teinture; sa semence pulvérisée entre dans la composition de la poudre contre les vers; on emploie extérieurement l'herbe dans les cataplasmes résolutifs. On donne aux animaux le vin blanc dans lequel on a fait macérer la plante, à th & chaque fois; le felelixiviel, à 3ij; l'esprit ardent à 3 ; & la poudre des semences.

à 3 ii.

OBSERVATIONS. L'Absinthe est une de ces plantes précieuses en Médecine, sur laquelle l'observation a souvent prononcé; son amertume est si pénétrante qu'elle peut la communiquer au lait des animaux , & même à celui des femmes. Son odeur pénétrante, particuliere, due à une huile essentielle & à un esprit recteur , se dissipe en grande partie par la deflication. Les feuilles sont plus ameres que les sommités fleuries. Les propriétés de cette plante ont été très-bien appréciées par les Anciens & par les Modernes, & nous les avons presque toutes confirmées dans notre pratique ; elles sont dues à la réunion du principe amer, de l'aromatique & de l'huile effentielle; c'est un de ces médicamens chauds qui réuffir dans toutes les maladies d'atonie, & toutes les fois qu'il faut ranimer les forces, arrêter la putréfaction, dans l'anorexie, les diarrhées anciennes, dyssenterie, lienterie, douleurs de tête causées par l'atonie des visceres du basventre, dans les fievres intermittentes, dans l'affection hypocondriaque avec engorgement, empâtement du foie, de la rate, du mésentere; on l'a même vu réussir dans le rhumatisme, la goutte, elle en retarde les accès; elle a quelquesois réussi seule dans les différentes especes d'hydropisie, de leucophlegmatie, sur-tout dans celles qui succedent aux fievres intermittentes : plusieurs observations l'annoncent comme excellent vermifuge, même contre le tænia ; mais il faut bien prendre garde de distinguer avec soin les espèces; car il est certain que dans toutes les maladies qui reconnoiffent pour principe

138

trop d'irritabilité, cet amer aromatique, cause des étourdiffemens, des maux de tête, des ophralmies, affecte le SECT. IIL genre nerveux.

Extérieurement, le suc & l'herbe pilée sont très-utiles pour arrêter la putridité des ulceres, & pour borner la gangrene. Appliquée en poudre sur l'ademe, en donnant du reffort à la peau, elle favorise le traitement interne. L'Absinthe, comme plante économique, entre dans la préparation de la biere, elle supplée à l'Houblon. Son effet est de modérer la fermentation, & d'empêcher qu'elle ne devienne acéteuse. L'Absinthe conserve les vins qui sont prêts à pousser. Le vrai climat de cette espece me paroît être le Nord, car nous l'avons trouvée très-commune dans tous les districts de Lithuanie. Nous savons qu'elle est si rare dans nos provinces tempérées de France, que nous soupconnons qu'elle n'y est devenue spontanée que par accident.

#### 428. LA PETITE ABSINTHE Pontique.

ABSINTHIUM ponticum tenuifolium incanum. C. B. P.

ARTEMISIA pontica. L. fyng. polyg. fuperfl.

Fleur. ¿ Comme dans la précédente; le récep-Fruit. I tacle nu.

Feuilles, Pétiolées, très - divifées, découpées très-finement, couvertes en dessous d'un duvet blanchâtre.

Racine. Ligneuse, fibreuse, rampante.

Port. Les tiges d'un pied & demi environ, cylindriques, branchues; les fleurs axillaires, rondes, penchées; feuilles alternes.

Lieu. La Hongrie, la Thrace, les jardins. 26 Propriétés. Cette plante est moins amere que la précédente, moins forte au goût, moins agréable à l'odorat; ses vertus sont les mêmes, mais à un moindre degré.

OBSERVATIONS. L'Absinthe pontique est moins amere que la vulgaire, mais elle est plus aromatique; elle a CL. XII. absolument les mêmes propriétés.

## 429. L'AURONE MALE.

ABROTANUM mas angustifolium majus. C. B. P.

ARTEMISIA abrotanum. L. fyng. polyg. Superfl.

Fleur. ¿ Comme dans la précédente ; le récep-Fruit. I tacle nu; les semences plus petites. Feuilles. Très-nombreuses, découpées en plusieurs folioles linéaires, sétacées, verdâtres. Racine. Ligneuse, avec quelques fibres.

Port. Espece de sous-arbrisseau; la tige haute de deux ou trois pieds, dure, cassante, droite. cannelée, branchue; les fleurs en grand nombre, le long des tiges; les feuilles alternes.

Lieu. Au bord des vignes, dans les Provinces

méridionales de France. 24

Propriétés. Plante âcre, amere au goût, d'une odeur forte, tonique, stomachique, vermifuge, carminative, déterfive, résolutive, très-répercuffive.

Usages. On emploie toute la plante, dont on tire une huile par infusion & par coction; on en fair aussi des vins médicinaux & des décoctions.

OBSERVATIONS. L'Aurone répand une odeur de Citronnelle, très-agréable; son amertume mêlée d'âcreté, est très-sensible. On retire de cette plante une très-petite quantité d'huile effentielle , trois drachmes sur seize livres. Quelques observations bien faites assurent à l'Aurone la propriété vermifuge ; son infusion augmente l'appétit.

CL. XII.

### 430. L'ESTRAGON.

ABROTANUM mas, lini folio, acriori & odorato. I. R. H.

ARTEMISIA dracunculus. L. Syng. polygam. Superfl.

Fleur. Comme dans les trois précédentes.

Feuilles. Très-simples, très entieres, linéaires ; lancéolées, fessiles, glabres, verdâtres. Racine. Comme la précédente.

Pon. Les tiges herbacées, de deux pieds, grêles,

un peu anguleuses, rameules; les fleurs au sommer, très-petites; les seuilles alternes.

Lieu. Il vient de la Sibérie; on le cultive dans les jardins potagers. 4

Propriétés. Les feuilles sont âcres & piquantes

au gont, mais agréables & un peu aromatiques; elles sont apéritives, emménagogues, stomachiques, antiscorbutiques, & fortement répercusives, Ujages, On emploie les feuilles & les jeunes

Ulages. On emploie les feuilles & les jeunes tiges; l'Estragon a les mêmes vertus que les préscédentes.

OBERNATIONS. L'Effragen répand une odeur douce & agréable; fa faveur est vive, a romatique, à peino amere. Si on máche long-tempsles feuilles, elles échausfient toute la bouche, & font long-temps couler la falive. Cette herbe est plus employée dans nos cuisines que dans nos pharmacies; elle anime les falades, releve le goût fade des laitues; en Perfè le peuple mange les feuilles mêlées avec le pain. Cette espece mérire cependant route l'attention des Médecins ; le súe des feuilles d'Estragon donné à une once, mélé avec le vin, déterminte des situers abondantes. Nous avons guéri avec ou purisser de la comme de l Teul temede plusieurs fievres quartes automnales ; il a 🚍 également réussi dans les rhumatismes chroniques. On CL. XIL prépare avec l'Estragon un vinaigre très-agréable, Sect. Uhi excellent contre le scorbut.

### 431. L'ARMOISE.

ARTEMISIA vulgaris, major. I. R. H.

ARTEMISIA vulgaris. L. fyng. polyg. fup. Fleur. ¿ Caractere des précédentes; le récep-

Fruit. I tacle nu; la fleur ovale, cinq fleurons à la circonférence.

Feuilles. Ailées, planes, découpées, velues & blanches à leur surface inférieure.

Racine, Rampante, fibreuse.

Port. Les tiges herbacées, hautes de trois pieds, droites, dures, cannelées, cylindriques, un peu velues , rougeatres , moëlleuses ; les fleurs au sommet, disposées en grappes simples; feuilles alternes.

Lieu. Les terrains incultes. Lyonnoise, Lithuanienne. 24

Proprietés. La racine est douce, aromatique; la plante a un goût amer ; elle est apéritive, stimulante, emménagogue, antihystérique; extérieurement, vulnéraire, déterfive, très-recom-

mandée par quelques Auteurs.

Usages. L'herbe fournit une eau distillée, peu usitée; des sommités seches, on tire une poudre; les feuilles s'emploient en infusions, décoctions, lavemens, fomentations; on pulvérile les vieilles racines qu'on donne à la dose de 3 j pour l'homme. On donne aux animaux la plante en poudre, à 3 6, & en infusion à la dose de poig. ij dans th i & d'eau.

I." OBSERVATION. L'Armoise est moins amere que plusieurs autres especes d'Absinthes ; si on froisse entre

#### FLOSCULEUSES. 142

les doigts ses sommités fleuries, elles les impregnent d'une odeur agréable, particuliere. L'infusion des som-SECTALL, mités est spécialement destinée pour la suppression des regles & des lochies; l'expérience des Modernes eff favorable aux affertions des Anciens, quoique nous ignorions si l'Armoise de Dioscoride est précisement l'espece que nous employons. C'est avec le tissu cellulaire des rameaux d'Armoise, qu'on prépare le fameux Moxa des Chiñois; on en fait de petites pyramides qui brûlent très-lentement, donnant peu de chaleur. On applique ces pyramides sur une partie douloureuse, dans les rhumatilmes chroniques, & autres douleurs causées par un travail dépuratoire qui se porte sur la surface du corps. Comme ce tissu cellulaire brule très-lentement, la douleur que cause cette brûlure est très-supportable. Nous avons vu guérir par cette méthode plusieurs malades qui avoient été long-temps traités avec les remedes internes.

> II. OBSERVATION. Dans le genre des Armoiles Artemifiæ, le réceptacle est nu, ou seulement un peu velu; les semences sans aigrettes; le calice formé d'écailles en recouvrement, arrondies & serrées; on ne trouve point de corolles au rayon. Ce genre de Linné comprend les Armoises, Artemisiæ; les Aurones, Abrotana, & les Absinthes, Absinthia de Tournesort. Dans les Absinthes le réceptacle est un peu velu: il est nu dans les Aurones & les Armoifes. En général dans les especes de ce genre les fleurs sont petites, en grappe tournée d'un seul côté. Ces especes sont affez nombreuses, on en compre vingt-neuf : faisons au moins connoître les plus utiles & les plus communes.

#### Les ARMOISES arbriffeaux droits.

1.º L'Armoise Absinthe de Judée, Artemisia judaica, à tige ligneuse, de demi-pied, paniculée, cendrée, un peu velue ; à feuilles comme en sparule, petites, cendrées, terminées par trois lobes obrus ; à fleurs en panicule arrondies, très-petites. Originaire de Judée.

Les sommités sont très-aromatiques; on croit que les semences de cette espece fournissent la fameuse poudre contre les vers; elles font très-ameres, un peu acres d'une odeur particuliere. La propriété vermifuge de cette drogue est chaque jour confirmée par l'expérience.
On prépare de petites dragées avec ces semences, qui Secr. III, pouvant être avalées sans les écraser, en facilitent l'administration pour les enfans.

2.º L'Armoise Aurone, Artemisia Abrotanum, à tige ligneuse; à seuilles sinement découpées en plusieurs lanieres. En Languedoc. Voyez le Tableau 429.

#### Les ARMOISES à tiges couchées avant la fleuraison.

3.º L'Armoife Aurone champêtre, Artemifia campefiris, à tige ligneufe, couchée, pouffant plufieurs rameaur rouges ou verts, droits, herbacés; à l'euilles découpées en plufieurs lanieres linaires. Lyonnoife, Lithuanienne.

Les feuilles d'abord blanchârres, deviennent vertes ; les feurs jaundares , folitaires , forment des grappes fimples. Ces fleurs froiffées entre les doigns , répandent une odeur légérement aromatique ; elles font , d'après nos obfervations, antifpafinodiques ; elles réuffifient dans l'affection hypocondriaque avec flatuofité. Nous employons l'infusion.

4.º L'Armoife Abfinthe maritime, Artemifia maritima, à tiges nombreufes, blanches, très-branchues; à feuillies cotonneufes, découpées en plufieurs lanieres obtufés, à fleurs en grappes pendantes. En Languedoc, sur les bords de la mer Baltique.

Elle est moins amere que l'Absinthe vulgaire, elle répand une odeur de Camphre; on s'en ser dans le Nord pour remplir les mêmes indications; on en prépare un vin stomachique, qui est moins désagréable que celui d'Absinthe.

5.º L'Armoise Absinthe glaciale, Artemisia glacialis, à tiges de six pouces, couchées par la basé, velues; à feuilles soquetés, blanches, palmées; à bloules fendus en trois ou cinq segmens; à sleurs presque assisés, terminant la tige, ramasses en bouquet serré, & redresses. Sur les Alpes du Dauphiné.

Les fleurs jaunes sont assez grandes; le calice est un peu cotonneux. Cette plante est amere & aromatique,

#### 144 FLOSCULEUSES.

6.º L'Armoise Absinthe Génépi, Artemista rupestris i CL. XII. à tiges redresses, héristées; à seuilles ailées, soyeuses; SECT. III. à seurs arrondies, penchées. Sur les montagnes du Daubiné.

Toute la plante est amere, & trèv-aromatique; on s'en est beaucoup servi en Suisse pour le traitement des fievres intermittentes, & dans toutes les maladies qui se jugent par les sueurs, comme rhumatisses, severe catarrales. Ce remede réulist affez bien sus la sievres catarrales. Ce remede réulist affez bien sus la sievres. Nous trouvons encore plusseurs fairs qui prouvent que des malades attaqués de pleursses, à péripneumonies, après avoir été abreuvés d'instituon de Gónépi, ont cét guérit. Ces fairs tréuis aux nombreuse observations des schausseurs de Vanhelmont, pourroient faire soupconner que la méthode échaussante par les aromatiques amers, peut être employée dans quelques circonstances des maladies inflammatoires.

## Les ARMOISES à tige herbacée, droite; à feuilles composées.

7.º L'Armoise Absinthe pontique, Arcemisia pontica, à feuilles cotonneuses en dessous, très-divisées; à seurs arrondies, penchées; à réceptacle nu. Voyez le Tableau 428.

8.º L'Armoise Absinthe vulgaire, Artemisia Absinthium, à seuilles composées, découpées en plusieurs lanieres, à sleurs arrondies, pendantes; à réceptacle velu, Voyez le Tableau 227.

9.º L'Armoise vulgaire, Artemissa vulgaris, à feuilles comme ailées, planes, découpées, soyeuses en dessous; à sleurs en grappes, simples, recourbées. Voyer

le Tableau 431.

Le réceptacle est nu; la tige de quatre à cinq pieds.

#### Les ARMOISES à feuilles simples.

10.º L'Armoise Estragon, Artemisia Dracunculus, 3 feuilles lancéolées, lisses, très-entieres. Voyez le Tableau 430.

11.º L'Armoise des Chinois, Artemisia chinensis, à feuilles simples, cotonneuses, les insérieures en forme de

de coin, à trois lobes ; les supérieures lancéolées, obtules; à fleurs en grappes, ovales, terminant la tige. On Ct. XII. l'a trouvée en Sibérie; le calice est à écailles laches, SECT, III. cotonneuses. On prétend que c'est avec la moelle de cette espece que les Chinois préparent leur Moxa. Ouoi qu'il en soit , le notre préparé avec le tissu cellulaire de l'Armoile vulgaire, brûle aussi lentement,

## 432. LA GARDEROBE,

ou Aurone femelle.

SANTOLINA foliis teretibus. I. R. H. SANTOLINA chama-cypary [ us. L. fyng. polygam. aqual.

Fleur. Compose, flosculeuse; fleurons hermaphrodites dans le disque & à la circonférence; infundibuliformes, découpés à leur limbe en cinq parties recourbées, rallemblés dans un calice commun, hémisphérique, tuilé; les écailles oyales, oblongues, aigues, réunies à leur base.

Fruit, Semences solitaires, oblongues, tétragones, nues, ou couronnées d'une aigrette à peine vitible; placées dans le calice, sur un réceptacle

plane, couvert de lames concaves.

Feuilles. Sessiles , simples , étroites , à quatre côtés dentelés, ressemblant aux feuilles du Cyprès.

Racine. Dure, ligneuse, rameuse.

Port. Espece d'arbrisseau, dont les tiges, d'un pied environ, font ligneuses, grêles, couvertes d'un duvet blanchâtre; les fleurs au sommet, une seule sur chaque péduncule ; les feuilles alternes.

Lieu. Les pays méridionaux. 24

Propriétés. Plante âcre, amere & d'une odeur forte; stomachique, vermifuge, diaphorétique, diurétique, ressemblant à l'Aurone mâle, mais Tome III.

moins agréable, moins stomachique, moins réso-

CL. XII. SECT. III.

Ulages. On le fert de toute la plante, sur-tout de teuilles, & très-rarement des semences. On fait de la plante, des décoctions, des vins, une poudre qui se donne, pour l'homme, à la dose de 5 s, dans une liqueur convenable; & pour les animaux, à la dose de 3 ij.

### 433. LA SANTOLINE.

SANTOLINA repens & canefcens. 2. I. R. H. SANTOLINA rorifmarini folia. L. Syngen, polygam. aqual.

Fleur. Comme dans la précédente.

Feuilles. Etroites, linéaires, blanches, imitant celles du Romarin; leurs bordures chargées de petits tubercules glanduleux.

Racine. La même que la précédente. Lieu. L'Espagne les pays chauds. 24

Propriétés. De la précédente; réputée vermi-Usages. Stuge. On la donne en poudre à la doie de 3 B pour l'homme, & de 3 ij pour les animaux.

OBSERVATIONS. Dans les Santolines le réceptacle est garni de paillettes; les semences sans aigrette; le calice à écailles, en recouvrement, est hémisphérique. Nous avons :

1.º La Santoline eupreffiforme, Santolina chamæ-cyparyffus, à feuilles linaires; à dentelures affez profondes & comme rangées sur quatre rangs. Voyez le Tableau 432.

2.º La Santoline tuberculeuse, Santolina rorifmarini folia, à feuilles linaires, seulement chargées à leurs marges de tubercules, ou comme chagrinées. Voyez le

Tableau 433.

Dans ces deux especes la tige est ligneuse, très- SECT, III. rameuse; les branches sont terminées par un péduncule qui ne porte qu'une seule sleur. Ces plantes donc l'odeur est pénétrante, l'amertume bien prononcée, ne sont négligées dans la pratique que parce que nous possés dons plusieurs congéneres; cependant l'observation a prononce en leur faveur dans la jaunisse, la leucophlegmatie , les empâtemens des visceres du bas-ventre . l'afthme pituiteux, la chlorose & l'anorexie. Les Anciens qui, en rapprochant les plantes, s'attachoient plus à la forme, au port, qu'aux caracteres tirés des petites parties de la fructification, avoient ramené les Santolines dans le genre des Aurones, Abrotanum.

#### 434. LA TANAISIE.

TANACETUM vulgare luteum. C. B. P. TANACETUM vulgare. L. fyng. polyg. fup.

Fleur. Composée, flosculeuse; fleurons herma- . phrodites dans le disque, femelles à la circonférence : les hermaphrodites divifés en cinq, les femelles en trois; rassemblés dans un calice hémisphérique, tuilé, dont les écailles sont aigues, ferrées les unes contre les autres.

Fruit. Semences folitaires, oblongues, nues placées dans le calice qui a confervé fa forme, & pofées fur un réceptacle nu & convexe.

Feuilles. Deux fois ailées, découpées comme par paire, dentées en maniere de scie à leurs bords, très-vertes; on en trouve une variété dont les feuilles sont plissées, crépues.

· Racine. Longue, ligneuse, rameuse.

Port. Tiges de trois pieds au moins, rondes, rayées, remplies de moelle, légérement velues; les fleurs au sommet, disposées en corymbe, ou les fleurs au tommet, unperbouquets arrondis; feuilles alternes.

K ij

#### 148 FLOSCULEUSES.

Lieu. Dans les jardins. 24

Ct. XII. Propriétés, Cette plante est amere & désagréable Sect. III. au goût; stomachique, carminative, vermifuge,

vulnéraire, déternive.

Ufuges. On emploie toute la plante, à l'exception de la racine; on tire de l'herbe & des feuilles une cau diffillée, & une huite effentielle; des fleurs, une poudre contre les vers, donnée à l'homme à 5 fl, & aux animaux à 5 ji.

## 435. LA MENTHE-COQ,

ou Herbe au coq. Coq des jardins.

TANACETUM hortense, folio & odore mentha. H. L. Bat.

TANACETUM balfamita. L. fyng. polyg. fuperfl.

Fleur. Comme dans la précédente.

Feuilles. Ovales, entieres, dentées en maniere de scie, périolées; celles du sommet sessiles.

Racine. Oblique, longue, fibreuse.

Port. Tiges hautes de deux pieds, velues, rameufes, blancharres, pales; les fleurs naissen au sommer, disposées en bouquet; les feuilles alternes.

Lieu. Les Provinces méridionales de France. 36 Propriétés. Cette plance el un peu amere, mais aromatique, agréable, ayant Podeur de la Menthe; elle est stomachique, antiémétique, carminative, céphalique, antinarcotique, vulnéraire, résolutive; la semence vermisfuge.

Usages. On emploie l'herbe, les sommités fleuries & les semences; on en fait un extrait, une eau distillée, une huile par insusion, pour

guérir les plaies & contusions.

OBSERVATIONS. Dans les Tanaifies, Tanacetum, le réceptacle est nu; les semences sont un peu échancrées CL. XII. au fommet; le calice est en écailles , à recouvrement Sect. III. hémisphérique; les corolles du rayon ou manquent ou sont irrégulieres, à trois segmens. Nous avons :

1.º La Tanaisie vulgaire, Tanacetum vulgare, à feuilles ailces; chaque foliole à demi-pinnée, & à dents de scie. Lyonnoise. Lithuanienne. Vovez le Tableau

Toute la plante est très-amere, & répand une odeur forte. On l'a trouvée, par une fuite d'observations, capable de fortifier l'estomac dans les diarrhées, l'anorexie, causées par atonie; elle réuffit dans les empátemens des visceres du bas-ventre ; son usage long-temposoutenu a retardé dou entiérement diffipé les accès de gourte dans quelques fujets; elle a auffi réuffi comme vermifuge; c'est un bon remede dans toutes les especes de cachexie avec atonie. La décoction faturée des fleurs & des feuilles. purge quelquefois, augmente évidemment le cours des urines. & excite la fueur. Les fleurs ont un aromate plus agréable, & sont moins ameres; les semences qui font aussi ameres, réussissent affez bien contre les vers-L'huile essentielle de Tanaisie est d'un vert jaune, il conferve l'odeur de la plante. On l'a auffi reconnue vermifuge. On peut en ajouter quelques gouttes fur la

La Tanaise étoit souvent employée dans le traitement des fievres intermittentes . & l'expérience confirme ses bons effers, fur-tout pour les fievres tierces vernales. Dans le Nord on se sert des sommités de certe plante pour assaifonner les alimens. Les feuilles fournissent une couleur verte. Les vaches & les moutons mangent seuls la Tanaisse.

poudre des semences.

2.º La Tanaisse Menthe coq , Tanacetum balfamita , à feuilles ovales ; à dents de scie. Voyez le Tableau 435.

La Menthe - coq est amere; son odeur est analogue à celle des Menthes; c'est un bon stomachique, indiqué dans les diarrhées, l'anorexie avec atonie, dans l'affection hypocondriaque avec atonie & engouement des hypocondres. CL. XII. SECT. III.

## 436. L'EUPATOIRE aquatique.

BIDENS foliis tripartito-divisis. Cæsalp.
BIDENS tripartita. L. syng. polygam.
æqual.

Fleur, Flosculeuse, composée de sleurons jaunes, hermaphrodites dans le disque & à la circontérence, rassembles en forme de tube dans un calice commun, droit, dont les écailles sont des especes de seuilles égales, oblongues, concaves.

Frair. Semences folitaires, obtufes, angulaires, couronnées d'une forte d'aigrette composéer de deux ou trois lames dures, droites & aigués; les femences placées dans le calice, fur un réceptacle presoue nu

Feuilles. Pétiolées, fendues en trois, imitant celles de l'Eupatoire, n.°. 424, & du Chanvre, n.° 530.

Racine, Rameuse.

Port. Tige herbacée, cannelée, cylindrique; les fleurs au sommet, pédunculées & solitaires; seuilles opposées.

Lieu. Les fossés humides, les lieux aquatiques. O Propriétés. L'herbe est d'une odeur & d'une Taveur âcre; elle est mondificative, sternutatoire,

& donne une teinture jaunc.

Usages. On ne se sert que de l'herbe. Les vaches, les moutons mangent cette plante, les autres bestiaux la négligent.

Onservations. Dans les Bidens, le calice est à Cailles en recouvrement; la couronne offre quelquefois des demi-fleurons; le réceptacle est garni de paillettes; les femences terminées par des dents droites, roides. Nous avons :

1.º Le Bident à feuillés de Chanvre, Bidens triparzita, à feuilles divisées en trois ou cinq segmens; à valices ornés de bractées; à semences droites. Voyez le Tableau 436. SECT. IV.

2.º Le Bident très-petit , Bidens minima , à tige de quatre à cinq pouces; à feuilles sans perioles, lancéolées;

à fleurs & semences redresses. Lyonnoise, Lithuanienne, On la regarde comme une variété de la penchée. 3.º Le Bident penché, Bidens cernua, à feuilles lan-

céolées, embrassant la tige; à sleurs inclinées; à semences droites. Lyonnoise, Lithuanienne.

Le Coreopsis Bidens, ne differe de cette espece que par un plus grand nombre de demi-fleurons qui se développent au rayon; aussi plusieurs Auteurs n'en sont-ils qu'une variété. On la trouve dans le Lyonnois, en Lithuanie.

Si on froisse le Bident penché, il répand une odeur acre. On la croit diurétique, diaphorétique, emménagogue; on la loue contre l'hydropisse, la chlorose: mais ces vertus exigent encore des observations pour être bien avérées; l'herbe donne une teinture jaune. Les chevres la mangent, les chevaux n'en veulent point.

#### SECTION

Des Herbes à fleurs flosculeuses, ramassées en boule, & soutenues chacune par un calice particulier.

#### 437. LA BOULETTE, ou l'Échinope.

ECHINOPUS major. J. B.

ECHINOPS Sphærocephalus. L. Syng. polygam. segregata.

 $F_{\it LEUR}$ . A fleurons infundibuliformes, dont le limbe est divise en cinq parties ouvertes & recour-

#### 152 FLOSCULEUSES.

bées; tous les fleurons posés sur un réceptacle CL. XII. commun, en forme de boule, rensermés chacun Sect. IV. dans un calice propre, oblong, tuilé, anguleux, composé de folioles droites, en forme d'alène.

Fruit. Une seule semence ovale, oblongue, étroite à sa base, obtuse au sommet, & velue', renfermée dans chaque calice un peu renssé.

Feuilles. Ailées, épineuses, cotonneuses en dessous, héritiées en dessus.

Racine, Fuliforme.

Port. Tige herbacée, haute de deux ou trois pieds, cannelée, rameule; les fleurs blanchâtres au sommet, disposées en tête ronde; feuilles alternes.

Lieu. L'Italie. 24

Propriétés. Cette plante est apéritive, jouit Usages. des mêmes vertus que les Chardons, est moins usitée en Médecine.

OBSERVATIONS. Dans les Boulettes, chaque corolle est hermaphrodite, & a son calice propre; le réceptacle est chargé de soie; les semences nues; les sleurs en têtes arrondies. Les principales especes sont:

1.º La grande Boulette, Echinops sphærocephalus, à feuilles un peu cotonneuses en dessus, la tige portant plusieurs têtes de sieurs. En Dauphiné.

Nous l'avons trouvée à trois lieues après Vienne. 2.º La petite Boulette, Echinops Ritro, à tige ne portant qu'une tête de fleurs; à feuilles lifles en dessus. En Dauphiné, en Languedoc & en Sibérie.

Sa tige à peine d'un pied, souvent simple; ses seuilles à découpures plus étroires; la tôte des sleurs beaucoup plus petite; à corolles bleues.



#### SECTION V.

Des Herbes à fleurs flosculeuses, dont les fleurons ordinairement divisés en découpures inégales, sont portés chacun dans un calice particulier.

## 438. LA SCABIEUSE des Prés.

SCABIOSA pratenfis hirfuta, quæ officinarum. C. B. P.

Scabiosa arvensis. L. 4-dria, 1-gyn.

FLEUR. Composée, flosculcuse; fleurons dont les étamines ne sont pas réunies par les sommets, irréguliers, tubulés, divisée en quatre ou cinq découpures, plus grandes du côté extérieur; dans l'espece présente les fleurons violets, divisée en quatre; dans toutes les especes, les fleurons rallemblés dans un calice commun, divisée en plusieurs soliciles qui entourent un réceptacle convexe; chaque fleuron renfermé en particulier dans un double calice qui reposé fur le germe.

Fruit. Semences folitaires, ovales, oblongues, placées sur le réceptacle & dessous le calice propre,

qui leur tient lieu de couronne.

Feuilles. Ailées, les radicales plus grandes que les caulinaires, oblongues, lanugineuses.

Racine. Droite , longue.

Port. Tige d'un pied ou deux, ronde, velue, rude, creule; les fleurs au sommet, disposées en bouquets ronds, ainsi que les fruits après la fleuraison; fleurs opposées deux à deux.

#### 154 FLOSCULEUSES.

Lieu. Les champs. 24
Propriétés. Toute la plante est amere; elle est

SECT. V. alexitere, sudorifique, apéritive.

Ulages. On exprime le suc de la plante, il se prescrit depuis 3 ii jusqu'à 3 iv, dans les maladies cutanées; ainsi que la plante en décoction, qui se donne aux animaux, à poig, ij sur tbj 8 d'eau.

## 439. LA SCABIEUSE des bois;

Scabiosa fuccifa. L. 4-dria, 1-gyn.

Fleur. Caracteres de la précédente; fleurons Fruit. le plus souvent divisés en quatre, quelques expendant en cinq parties; même couleur.

Feuilles. Lancéolées, ovales, entieres, pétiolées; les supéricures sessiles, crénelées en leurs

bords, rudes & garnies de poils.

Racine. Courte, fibreuse, comme mordue &

rongée dans le milieu.

Fort. Tiges de deux pieds, simples, rondes, fermes, velues, rameuses; les branches rapprochées, portant deux petites seuilles à chaque articulation; les sleurs au sommet, disposées comme dans la précédente; s'euilles opposées.

Lieu. Les bois, les prés. 26
Propriétés, Les feuilles sont ameres, sudorifiques,

alexiteres & vulnéraires.

Usages. On ne se sert que des feuilles en dé-

I." OBSERVATION. Dans les Scabieuses, Scabiose, les tétes des seurs sont en général planes, ou simplement convexes; le calice commun est formé par plusieurs feuillers; chaque corolle, divisée en quatre ou cirq

fegmens égaux ou inégaux, porte fur un calice propre qui est double & supérieur ; le réceptacle est nu , ou CL XII. à paillettes, la couronne des semences est différente, suivant Sect. Y. les especes.

#### Les SCABIEUSES à corolles quadrifides, ou à quatre segmens.

1.º La Scabieuse des Alpes , Scabiofa Alpina , à feuilles pinnées; à folioles lancéolées & à dents de scie : à fleurs inclinées. Sur les montagnes du Dauphiné.

Le calice à écailles en recouvrement, plus court que les corolles ; les semences à quatre angles, couronnées de huit dents, dont quatre sont plus courtes; les sleurs en tétes arrondies, jaunatres.

2.º La Scabieuse succise, ou Mors du diable, Scabiosa succisa, à tige portant trois têtes de fleurs convexes ; à feuilles radicales, ovales, celles de la tige lancéolées.

Lyonnoise, Lithuanienne.

On la trouve à feuilles lisses ou velues; souvent celles de la tige sont dentées ou même découpées; les fleurs bleues sont quelquesois blanches, & même proliferes. Cette plante un peu amere, a été trop louée par les uns & trop méprifée par d'autres. En n'écoutant que l'observation, on peut la regarder comme utile dans les fleurs blanches, dans l'esquinancie catarrale, & dans les diarrhées; les feuilles fournissent une teinture verte. Tous les bestiaux mangent cette plante, excepté les cochons. Voyez le Tableau 437.

3.º La Scabieuse des champs , Scabiosa arvensis , \$ feuilles inférieures ovales, lancéolées, dentées; les supérieures comme pinnées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Cette espece présente plusieurs variétés. Nous avons trouvé la tige ou velue, ou presque lisse, ou rameuse, ou très-simple, unissore, quelquesois très-courte; les feuilles radicales sont ou toutes entieres ou dentées, & même comme empennées; les fleurs font quelquefois blanches, & couleur de chair. Dans quelques individus, la tête est alongée en épis, portant peu de fleurs.

L'herbe est amere, d'une saveur particuliere, désagréable ; sa décoction a quelquesois reussi dans la toux

catarrale, l'afihme pituiteux, la phthifie catarrale; elle réuffit encore mieux dans les dartres, la gale, & , quoique SECT. V. amere, tous les bestiaux la mangent volontiers.

4.º La Scabieuse des bois, Scabiosa fylvatica, à tige hériffée, rameufe; à feuilles grandes, ovales, dentées, un peu velues; celles de la tige lancéolées. Lyonnoise,

Allemande.

Les fleurs bleues ou pourpres; les corolles du rayon irrégulieres comme dans celle des champs ; la plante fournit un bon paturage aux vaches & aux moutons.

#### Les SCABIEUSES à corolles à cinq segmens.

5.º La Scabicuse grande Colombaire, Scabiosa Co-Iombaria, à feuilles radicales, ovales, crénelées; celles . de la tige pinnées; à folioles linaires, découpées. Lyonnoise, Allemande.

6.º La Scabieuse petite Colombaire , Scabiosa Gramunzia, à tige plus petite; à feuilles doublement ailées; à folioles filiformes; elle ne paroit être qu'une variété de

la précédente.

Dans toutes deux, les fleurs bleues ou pourpres.

7.º La Scabieuse jaunâtre, Scabiosa ochroleuca, trèsanalogue aux deux précédentes ; à feuilles ailées ; à folioles découpées, linaires; à fleurs d'un jaune pâle; les nœuds de la tige d'un rouge foncé. En Dauphiné; très-commune en Lithuanie.

Nous en avons observé quelques variétés , 1.º A tige droite & couchée à la base, simple, unissore, ou à tiges rameules. 2.º A feuilles radicales, entieres. 3.º A fleurs presque blanches, & à fleurs d'un jaune soncé.

Dans ces trois dernieres especes, les corolles du

rayon sont irrégulieres.

8.º La Scabieuse graminée, Scabiosa graminea, à rige d'un pied, ne portant qu'une fleur bleue; à seuilles linaires, blanches, foyeuses. En Languedoc, en Provence.

9.º La Scabieuse pourpre, noire, ou la veuve, Scabiosa atro-purpurea, à tige ramense; à seuilles disséquées; le réceptacle des fieurs alongé; à corolles d'un pourpre noiratre; à antheres blanches. Dans les jardins, elle v produit un bel effet par la touffe de ses fleurs d'une couleur peu commune. Originaire des Indes.

114 OBBENVATION. Un genre analogue aux Scabieufes, cel îl a Knaut, Knautră și e calice commun el do blong și cel îl în finple, renfermant cinți fleurons ; le calice propre , Sect. V. particulier à chaque fleur timple, est au-deffus du germe și les fleurons font irrêguliers , le réceptacel est mu. La principale espece de ce genre qui el généralement cultivée dans les pardins des Amateurs ; c'el la Knaut Orientale , Knautu Orientale , Knautu Orientale , Knautu Orientale , pub longues que le calice.

Originaire d'Orient. 
Cette plante a le port des Lychnis , & la fleuraison des Scabieuses; aussi Boërhaave l'a-t-il dénommé Lychnifabios , flore rubro , annua; les fleurs sont rouges; les semences velues, à dents sétacées au sommes.

#### 440. LE CHARDON BONNETIER.

DIPSACUS sativus. C. B. P.
DIPSACUS sullonum. L. 4-dria, 1-gynia.

Flux. Composée, flosculense; fleurous dont les étamines ne sont pas réunies par les sommers, mbulés, irréguliers comme ceux de la Scabiense, divisés par leur limbe en quarte parties, rallemblés en tête ovale sur un calice commun, composé de folioles ténues, lâches, plus longues que la fleur; chaque fleuron porté par des calices propres, à peine visibles, insérés au germe, & distribués sur un réceptacle conique, remarquable par des lames très-longues.

Fruit. Semences en forme de colonne, couronnées par le rebord du calice propre de chaque

Feuilles, Sessiles, perseuillées, traversées par la tige dans le haur, dentées, épincuses en leurs bords, avec une côte dans le milieu, armées en dessus d'épines dures.

Racine. Fuliforme, unie, blanche.

Port. Tige de trois ou quatre pieds , roide , CL. XIL. creufe, cannelée , hériflée de quelques épines ; Les feuilles oppofées deux à deux , ou perfeuillées, de maniere qu'elles forment autour de la tige une petite cuvette prefque toujours remplie d'une cau claire & limpide.

Lieu. Les champs, les chemins.

Propriétés. Les têtes & les racines sont sudorifiques & diurétiques; mais ces vertus ne sont point allez vérifiées pour pouvoir y compter. Son usage économique est plus précieux. On l'a cultivée en grand. Les têtes, avec la roideur de leurs pailletres recourbées, servent dans les fabriques de draps pour lever & aplanir les poils. On assemble ces sières comme des brosses.

### 441. LA VERGE A PASTEUR.

DIPSACUS sylvestris capitulo minore, seu Virga pastoris. C. B. P. DIPSACUS pilosus. L. 4-dria, 1-gynia.

Fleur. Comme dans la précédente; les têtes Fruit. I formées par la réunion des fleurons, font plus petites, plus arrondies.

Feuilles. Ovales, oblongues, avec des appendices: les inférieures pétiolées.

Racine. Comme dans la précédente.

Fort, Tige moins haute, moins épineufe, plus rameufe, moins cannelée que dans le Chardon bonnetier; les têtes ou bouquets de fleurs, plus petites, arrondies & chargées de filets qui les font paroître velues.

Lieu. Les bords des fossés humides. Of Propriétés.

De la précédente,

OBSERVATIONS. Dans les Carderes , Dipfaci , le calice commun est à plusieurs seuillets; le calice particulier est au-dessus du germe ; le réceptacle est hérissé de paillettes. SECT. V. Les trois especes de ce genre méritent d'être caractérifées.

1.º La Cardere des foulons, Dipfacus fullonum, à feuilles affises embrassant la tige; à dents de scie. Lyonnoise; très-rare en Lithuanie.

La Cardere cultivée, Dipfacus fativus, n'est qu'une variété qui ne differe que par ses paillettes, plus roides & plus crochues. Voyez le tableau 449.

2.º La Cardere lacinice, Dipfacus laciniatus, à feuilles assises, lacinices. En Allemagne, en Alsace; elle ressemble beaucoup à la précédente.

3.º La Cardere velue, Dipfacus pilosus, à feuilles pétiolées; à oreillettes à leur base. Lyonnoise, Allemande. Voyez le tableau 441.

#### 442. LA GLOBULAIRE.

GLOBULARIA vulgaris. I. R. H. GLOBULARIA vulgaris. L. 4-dria, 1-gyna

Fleur. Composée, stosculeuse; petits steurons bleus, dont les étamines ne font pas réunies, & qui sont divisés par leur limbe en quatre parties, rassemblés dans un calice commun, tuilé, de la longueur des fleurons; chaque fleuron porté par un calice particulier, à cinq dentelures, fur un réceptacle oblong, couvert de lames.

Fruit. Semences solitaires, ovales, renfermées

dans le petit calice propre.

Feuilles. Seffiles, entieres; les radicales nombreuses, en spatule, dentées au sommet; les caulinaires lancéolées,

Racine. Simple, petite, presque ligneuse.

Port. Tige herbacée, feuillée, rameuse, haute de fix à fept pouces; les fleurs bleues au fommet,

en maniere de petit globe, ou tête ronde; les Cr. XII. feuilles de la tige alternes.

SECT. V. Lieu. Les bords des bois, les prés fecs, les lieux

arides. 24

Propriétés. Toute la plante est, dit-on, vulné-

raire, déterfive.

Ufages. Cette plante est aujourd'hui absolument abandonnée; il faudroit tenter-de sortes décoctions pour s'allurer si elle ne cache point une vertu purgative. Si elle ne l'est point, comme nous le croyons d'après quelques 'epreuves, c'est encore une exception à la regle qui déclare que les plantes d'un même genre ont les mêmes propriétés.

## 443. LE TURBITH BLANC, ou Séné des Provençaix.

GLOBULARIA fruticosa myrtifolio, tridentato. I. R. H. GLOBULARIA alypum. L. 4-dria, 1-gyn.

Fleur. Comme dans la précédente; les têtes

Feuilles, Seches, dures, feffiles, lancéolées, à trois dents, quelquefois entieres à leurs bords, imitant alors celles du Myrte.

Racine. Rameufe, ligneufe.

Port. Espece de sous-arbrisseu; tige ligneuse, d'un ou deux pieds de haut, conservant ses seuilles pendant Phiver; seurs au sommet, globuleuses, solitaires; feuilles alternes.

Lieu. Les environs de Montpellier. 26

Propriétés. Violent purgatif qui demande d'être manié par des Praticiens prudens. Quelques expériences femblent annoncer qu'il est esficace dans les les maladies vénériennes, fur-tout pour détruire : les anciennes gonorrhées.

CL. XII.

Usages. Les habitans des environs de Mont-Ster, Vipellier s'en servent au lieu de Séné, à la dose de 3 B, en décoction. On en donne aux animaux 3 ij.

Observations. Dans les Globulaires, Globulariae, le calice commun est formé de fouillers en recouvrement; le calice particulier est tubulé, intérieur. Le réceptacle garni de pailles; les corolles sont à deux levres, la supérieure à deux segmens, l'insérieure én ottre trois. Nous avons:

1.º La Globulaire commune, Globularia vatgaria, à dige herbacéc; à feuille radicales à trois dens, celles de la tige lancéolées. Lyonnoité, rare dans le Nord, trouvée près de Dantzie & en Suede. On la trouve près de Lyon à fleurs blanches. Poyez fe tableau 441.

2.º La Globulaire cordiforme, Globularia cordifolia, à hampe ou tige presque que; à seuilles cunciformes, à trois dents, l'intermédiaire très-petite. Sur les montagnes du Dauphiné.

Les feuilles noirâtres, échancrées en cœur au sommet; le tronc de la tige court, ligneux.

3.º La Globulaire turbith, Globularia atypum, à tige en arbriffeau; à feuilles lancéolées ou terminées par arois dents, ou très-entieres. En Dauphiné, en Languedoc. Voyer le tableau 443.



Tome III.

I.

CL. XIII. SECT. 1,



Des Herbes et Sous - Arbrisseaux à fleur composée, formée de l'aggrégation de plusseurs petites corolles monopétales, nommées demi-fleurons, dont la partie insérieure est un tuyau étroit, la supérieure une petite langue dentelée à son extrémité; ramassées & réunies dans un calice commun. Cette fleur est appelée seur à demi-fleurons, ou sémi-floculeuse (\*).

### SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur sémiflosculeuse, dont les semences sont aigrettées.

## 444. LE PISSENLIT, ou Dent-de-lion.

DENS LEONIS latiore folio. C. B. P. LEONTODON taraxacum. L. fyng. polygam, agual.

FLEUR. Sémiflosculeuse, composée de demifleurons hermaphrodites, égaux, linéaires, tron-

<sup>(\*)</sup> Les fleurs composées, sémi-flosculeuses, conflituent une ligne collatérale de la grande famille naturelle des Composées,

qués, à cinq dentelures; rassemblés dans un calice tuilé, oblong, dont les écailles intérieures sont CL XIII. linéaires, paralleles, égales, les extérieures moins nombreuses. & recourbées en-dessous dans certe

espece.

Fruit. Semences folitaires, oblongues, raboteufes, couronnées d'une aigrette plumeufe, portée fur un pied très-long, renfermées dans le calice alongé, posées sur un réceptacle nu, & ponctué.

Fuilles. Listes, oblongues, découpées profondément des deux côtés, en folioles quelquesois triangulaires. On trouve une variété à feuilles plus

larges & arrondies.

Racine. Fusiforme, laiteuse.

Port. La tige en forme de hampe, s'éleve du milieu des feuilles, à la hauteur d'un demi-pied, fiftuleufe, quelquefois velue; les fleurs folitaires terminant la tige; les feuilles radicales & rampantes.

Lieu, Toute l'Europe. 2

Propriécés. Les feuilles & les racines font ameres,

On trouve dans un calice commun plusieurs petites corolles à tuyau fin & très-court, qui produit dans sa circonférence cinq filamens terminés par cinq antheres qui se réunissent en uno. petite colonne; ce tuyau est terminé par une petite languette, ou lame aplatie , dentelée à la pointe , offrant le plus fouvent cinq dents. Au-desfous de ces demi-fleurons, on observe un germe implanté fur un réceptacle; ce germe devient une semence ou nue ou aigrettée. Toutes les plantes de cette Classe contiennent plus ou moins une liqueur blanche, laiteufe, douce ou amere, fans chaleur , fans acreté ; ce suc les rend salutaires , & pro-pres à dépurer la masse des humeurs, sans irriter ni échausser. Dans toutes, les feuilles sont alternes. Les fleurs dans le plus grand nombre d'especes ; sont jaunes, rarement bleues, plus rarement encore rouges; & fi quelques especes les présentent blanches, c'est une variété contre nature. Les especes dont le suc est doux, font nutritives , rafraichiffantes ; celles dont le suc blanc est amer, sont apéritives, aidant aux dépurations que la nature tente fur un grand nombre de fujets, après l'équinque du printemps,

L ij

#### 164 SÉMIFLOSCULEUSES.

apéritives, hépatiques, stomachiques, détersives; CL. XIII, la racine sur-tout est un excellent diurétique. SECT. 1. Usages, De la racine, on fait pour l'homme.

Ulages. De la racine, on fair pour l'homme, des décoctions, des tifanes; avec les feuilles, des décoctions, des apozemes & un fue qui; exprimé & clarifié, se donne à la dose de 3 ii, ou 3 iv. On prépare avec toute la plante, un extrait clarifié, que l'on donne à la dose de 3 ji, on fait manger aux animaux la plante frache; on leur en donne le suc, à la dose de 3 yi,

OBSERVATIONS.\* Dans les Pissenlits, Leontodon, le réceptacle cit nu; le calice en écailles un peu lâches; l'aigrette des sémences est plumeuse : les principales especes sont :

1.º Le Pissentit commun, Leontodon taraxacum, à calice dont les écailles insérieures sont renversées; à feuilles lisses, pinnatifides, à pinnules dentées. Lyonnoise, Lithuaniene. Voyez le tableau 444.

Les feuilles sont plus ou moins étroites.

2.º Le Pilsenlit d'autonne, Leontodon autumnale; à tige nue, branchue; à péduncules à écailles; à seuilles lancéolées, dentées, lisses. Lyonnoise, Lithuanienne. Les seuilles sont ou linéaires à peine dentées, ou pro-

fondément dentées.

3.º Le Pissenlit rude, Leontodon hispidum, à calice dont toutes les écailles sont redressées, à seuilles dentées, hérissées de poils fourchus; à tige nue, à une fleur. Lyonnoise, Lithuanienne.

4.º Le Pissenlit hérissé, Leontodon hirtum, trèsressemblant au précédent; mais les péduncules & les calices moins hérissés, les poils non fourchus. En Dau-

phiné, en Allemagne.

La Dent-de-lion on Piffenlit, eft une de ces plantes dont les vertus font conflacées par la pratique journalière de chaque Médecin. On peut même affurer qu'elle possible toutes les propriètés médicinales des Sémillof-culenfes. La racine est amere, & le fuc laiteux des feuilles & des tiges, quoique moins amer. I fest assex pour promettre de grandes vettus? Aussi a-ron reconsul-

que cette plante réuffissoit dans le traitement des empâtemens des visceres du bas-ventre, même avec épanche- CL. XIII. ment de sérosités , dans plusieurs maladies cutanées , Sect. L chroniques, comme dartres, lepres, gale.

Ce suc de Dent-de-lion a seul guéri quelques isteres, & quelques fievres tierces & quartes. Plusieurs personnes mangent avec plaifir les jeunes feuilles en salade. Les chevres, & quelquefois les vaches & les moutons, mangent cette plante, mais les chevaux la négligent.

#### 445. LA PILOSELLE, ou Oreille de rat.

DENS LEONIS qui Pilosella officinarum. I. R. H.

HIERACIUM pilosella. L. syngen. polygam. æqual.

Fleur. Sémiflosculeuse, composée de demi-fleurons hermaphrodites, égaux, linéaires, tronqués, à cinq dentelures; rassemblés dans un calice velu dans cette espece, assez épais, garni de plusieurs écailles linéaires, fort inégales, longitudinales & tombantes.

Fruit. Semences solitaires, à quatre angles obtus; couronnées d'une aigrette simple, sessile; placées dans le calice renfermé, fur un réceptacle nu.

Feuilles. Très-entieres, ovales, blanchâtres, & par-dessous couvertes de longs poils,

Racine. Longue, fusiforme, fibreuse.

Port. Les tiges en forme de hampe, grêles, farmenteuses , velues , rampantes , itoloniferes ; les fleurs folitaires au fommet des hampes ; feuilles radicales.

Lieu: Les côteaux incultes, les terres fablonneufes. 24

#### 166 SÉMIFLOS CULEUSES.

Propriétés. Toute cette plante est amere, astrin-

CL. XIII. gente, vulnéraire, déterfive.

Scc. 1. UJages. On en tire pour l'homme un extrait qui se donne à la dose de gr. xij, ou 3 β; on se serve de son suc, ou de sa décoction, depuis 3 iv jusqu'à 3 yi; la plante insusée dans du vin, pendant vingt-quarre heures, est sébrisque. On la croit mortelle pour les moutons; on peut en donner aux chevaux l'infussion, à la dose de poig. ij sur bi ji d'eau.

# 446. LA PULMONAIRE des François.

HIERACIUM murorum folio pilofissimo.
C. B. P.

HIERACIUM murorum. L. syng. polygam. aqual.

Fleur. Caracteres de la précédente ; l'aigrette

Fruit. I noirâtre.

Feuilles. Velues en dessous; les radicales couchées à terre, ovales, dentées, quelquefois découpées profondément, d'un vert foncé, remarquables par des taches brunes; les caulinaires moins dentées, plus petites.

Racine. Grosse, longue, genouillée, rougeatre,

fibreuse, remplie d'un suc laiteux.

Port. Les tiges rameuses, hautes d'un pied & demi, grêles, velues; les fleurs pédunculées; les feuilles caulinaires, alternes.

Lieu. Les terrains incultes, les bois, les vieux

murs. 4

Propriétés. Les feuilles ont un goût d'herbe un peu salé & gluant; cette plante est très-adoucifsante & vulnéraire.

Usages. On n'emploie que 'les feuilles; mais malgre leur ressemblance avec celles des vraies CL. XIII. Pulmonaires, qui ont des taches comme celle-ci. Sect. 1. la conformité de leurs vertus n'est pas suffisanment établie.

OBSERVATIONS. Dans les Epervieres, Hieracia, le calice est ovale, formé par des écailles en recouvrement; le réceptacle est nu; l'aigrette des semences est fimple, sessile, ou fans filet.

#### Les EPERVIERES à hampe ou tige nue, ne portant qu'une fleur.

1.º L'Eperviere blanche, Hieracium incanum, à Fenilles très-entieres, rudes, lancéolées, rarement dentées; à hampe liffe. En Dauphiné.

2.º L'Eperviere des Alpes , Hieracium Alpinum , à feuilles hérissées, lingulées, dentées; à calice velu. En Dauphiné.

3.º L'Eperviere Pilofelle, Hieracium Pilofella, à drajeons rampans; à hampe à une fleur; à feuilles trèsentieres, ovales, dentées en dessous, à long poils à la marge. Lyonnoise, Lithuanienne. Voyez le Tableau

Cette espece a joui de quelque répetration pour le traitement des hémorragies, des ulcérations internes comme phthise, & dans les diarrhées; on l'a même recommandée pour les fievres intermittentes. Mais comme nous favons que les hémorragies, les cours de ventre, & les fievres intermittentes guériffent par les seuls efforts de la nature, nous sommes en droit de douter des observations spéciales rapportées par les Auteurs. On peut cependant croire que cette plante, dans tous les casmentionnés, est un adjuvant utile. Mais qui pourroit croire qu'un si foible moyen a jamais guéri les ulcérations internes?

## Les EPERVIERES à tige nue, portant plusieurs

4.º L'Eperviere douteufe, Hieracium dubium , à L iv

CL. XIII.

hampe nue ; portant peu de fleurs, à rejets rampants ; à feuilles entieres, ovales, oblongues, à longs poils. Lyon-SECT. I. noise, Lithuanienne.

5.º L'Eperviere oreille, Hieracium auricula, à hampe nue , portant plusieurs fleurs ; à drajeons rampans ; à seuilles moins velues & plus étroites que dans la précédente.

Lyonnoise , Lithuanienne.

Elle ressemble tellement à la Piloselle, que l'on peut croire qu'elle en est issue , d'autant plus que nous connoissons d'autres exemples de tige uniflore devenue multiflore par l'influence du climat & de la culture.

6.º L'Eperviere à bouquet , Hieracium cymofum , 2 zige prosque nue, velue vers la base; à feuilles hérissées, entieres, lancéolées; à fleurs comme en ombelle. En

Dauphiné, en Lithuanie.

Les péduncules sont ramifiés; on ne trouve qu'une

feuille à la tige.

7.º L'Eperviere mordue, Hieracium premorfum, à tige nue, terminée par des fleurs en grappe ; à feuilles ovales, hérissées, un peu dentées. En Dauphiné, en Lithuanie.

Cette espece ressemble beaucoup à la précédente; aussi pourroit-elle bien n'en étre qu'une variété; souvent les

feuilles sont très-entieres.

8.º L'Eperviere orangée, Hieracium aurantiatum, à tige très-simple, presque nue, velue; à feuilles ovales, entieres; à fleurs grandes, en corymbe, de couleur orangée. Lyonnoise, Allemande.

#### Les EPERVIERES à tige ornée de feuilles.

9.º L'Eperviere à feuilles de Poireau, Hieracium Porrifolium, à tige rameuse; à feuilles très-étroites. Lyonnoise , Lithuanienne.

On trouve peu de feuilles à la tige, & elles sont trèspetites; celles de la racine offrent une ou deux dents. . 10.º L'Eperviere des murailles, ou Pulmonaire, Hieracium murorum, à feuilles radicales, ovales, dentées ; celle de la tige, qui est rameuse, est plus petite. Lyonnoise, Lithuanienne.

Il est disficile de ramener à cette espece toutes les wariérés : les feuilles plus ou moins dentées, peu velues,

SECT. L

ou hérissées , plus ou moins tachées , fournissent les . CL. XIII.

principales variétés.

Lorsqu'on a recommandó la Pulmonaire contre la phthilie, c'a été par une induction ridicule de la doctrine des fignatures. On a cru que les taches violettes observées sur les feuilles d'une variété, indiquoient sa vertu, parce que les poumons offrent des taches analogues. En général, on doit savoir que sur cent phthisiques, à peine peut-on en soulager un seul, par les moyens les plus efficaces, & ce n'est pas la Pulmonaire qui fournira ces moyens. Quant au crachement de fang, les amers ont été reconnus très-nuifibles , toutes les fois que cette hémorragie est active, ou est causée par une réaction du principe vital qui tend à dégorger le système vasculeux des poumons : on peut espérer plus d'avantage de la décoction de Pulmonaire, dans l'anorexie, la diarrhée avec relachement, atonie: mais nous avons tant d'autres amers un peu astringens, plus efficaces, qu'on peut, sans grande perte, oublier celui-ci.

11.º L'Eperviere des marais, Hieracium paludofum. à tige en panicule; à feuilles embrassant la tige, lisses, dentées; les radicales pétiolées; à calices hérissés. Lyon-

noise. Lithuanienne.

Quoique très-différente au premier coup-d'œil, ella pourroit bien n'être qu'une variété de la précédente. Ceux qui savent par d'autres exemples combien les lieux aquariques changent le port & les feuilles des plantes, seront assez portés à le croire.

12.0 L'Eperviere velue, Hieracium villosum, à tige rameuse; à seuilles hérissées; les radicales ovales, lancéolées; celles de la tige en cœur, embrassantes. En Dau-

phiné, en Allemagne.

12.º L'Eperviere de Savoie, Hieracium Sabaudum, à tige droite portant plusieurs fleurs; à seuilles hérissées, dentées; les inférieures elliptiques; les supérieures ovales, lancéolées, embrassant presque la tige. Lyonnoise, Lizhuanienne.

14.º L'Eperviere en ombelle, Hieracium umbellarum , à feuilles linaires , éparles , offrant quelques dents ; à fleurs comme en ombelle. Lyonnoise, Lithuanienne.

On trouve une variété à tige naine; à feuilles oyales.

### 447. L'HERBE A L'ÉPERVIER.

HIERACIUM dentis leonis, folio obtufo majus. C. B. P.

HYPOCHERIS radicata. L. syng. polygam. aqual.

Fleur. Sémiflosculeuse, composée de demi-fleurons hermaphrodites, semblables à ceux des Hieracium, rassembles dans un calice tuilé, rensté à sa base, garni d'écailles lancéosées, aigues.

Fruit. Semences folitaires, alongées, terminées par une aigrette plumeule, portée fur un pied en forme d'alène; renfermées dans le calice renflé, fur un réceptacle couvert de lames.

Feuilles. Dentelées, finuées, en forme de lyre, raboteules, obtules.

Racine. Longue, grenelue, donnant un fuc laiteux.

Port. Tige rameuse, sans feuilles; les fleurs sur des péduncules écailleux; feuilles radicales.

Lieu. Les terrains incultes, les bords des che-

mins. 4.

Propriétés. On lui suppose en général la même
Usages. Vertu qu'aux autres Hieracium.

I." OBSERVATION. Les Porcelles, Hypochæris, offrent un calice comme tuilé; le réceptacle chargé de pailles;

les aigrettes des semences plumeuses. Les principales especes de ce genre, analogues pour

le port aux Epervieres, son:

"La Porcelle tachetée, Hypochæris maculata,

à tige presque sans feuilles, hérissée, à une seur ; à
feuilles radicales ovales, oblongues, entieres, dentées,
tachetées; à seur grande. En Dauphiné, en Lithuanie.

tige nue, branchue, à bras ouverts ; à feuilles rudes, Cr. XIII. découpées en lyre, obtufes, En Dauphiné, en Lithuanie. SECT. L. Les péduncules à écailles sont épais à leurs extrémités; la racine pénetre profondément en terre. Voyez le

II. OBSERVATION. Un troisieme genre analogue aux Epervieres, présente les Crépides, Crepis, dont le réceptacle est nu : le calice caliculé , ou renforcé à la base par des écailles caduques. Les principales especes sont : 1.º La Crépide puante, Crepis facida, à tige hérissée;

à feuilles rudes , velues , pinnatifides ; le dernier lobe impair, très-grand, triangulaire. Lyonnoise, Allemande.

Tableau 447.

Les feuilles répandent une odeur désagréable, analogue aux Amandes ameres; c'est l'Hieracium maximum Erucæ folio , Cichorei folio , odore Castorei , flore magno, flore luteo, fuave, rubente, des Auteurs, favoir : la grande Eperviere à feuilles découpées, comme celle de la Chicorée sauvage, de la Roquette, à fleurs grandes, jaunes, rouges. Ces attributs qui, rigoureusement ne sont point caractérissiques, sont cependant très-utiles pour ramener à la phrase spécifique.

2.º La Crépide des toits, Crepis telforum, à feuilles radicales, découpées profondément, comme ailées, dentées; celles de la tige affifes, lancéolées, dentées,

Lyonnoise, Lithuanienne.

Dans cette espece la forme des feuilles est très-inconstante: elles sont lisses, d'un vert cendré; les supérieures fouvent très-entieres; le calice a des poils gluans; la fleur est petite; la tige plus ou moins haute, & rameuse, suivant le terrain.

3.º La Crépide biennale, Crepis biennis; à tige fragile, de quatre à cinq pieds; à feuilles rudes, lyrées, ailées.

Lyonnoise, Lithuanienne.

4.º La Crépide verte, Crepis virens ; à tige trèsrameuse, filiforme, très-menue; à feuilles lisses, d'un vert agréable; les radicales lancéolées, obtufes, celles de la tige embraffantes, très-entieres, aigues, petites; les fleurs jaunes, petites; les calices cotonneux. En Dauphiné.

#### 172 SÉMIFLOSCULEUSES.

CL. XIII. SECT. L 5.º La Crépide élégante, Crepis pulchra, à tige paniculée; à feuilles inférieures 

pre jure; celles de la tige embraffantes, dentées; les fleurs en panicule, petites; les calices pyramidaux, liffes. En Dauphiné, en Languedoc, & près de Paris.

Toute la plante est un peu glutineuse.

6.º La Crépide de Dioftoride, Crepis Dioftoridis, à rige liffe, un peu anguleufe; les feuilles radicales en lyre, pinnatifides; celles de la tige en fer de fleche, ou fagittées; à fleurs petites, jaunes, rouges en-deflous; à calices conneux. En Allemagne, Lyonnoife.

La figure des feuilles varie si considérablement, de même que la rige, qu'elle pourroit bien n'être qu'une

variété de la Crépide des toits.

III. OBSERTATION. Les Chondrilles, Chondrilles, analogues aux précédentes, on le réceptacle nu ; le calice caliculé; l'aigrette des femences simple, pédiculée, portée sur un pied; la seur est formée par plusieurs rangées de deun-ileurous; les semences font hérisses.

1.º La Chondrille jonciere, Chondrilla juncea, à riges dures, branchues, visqueuses; à feuilles radicelles lyrées, pinnatifides; celles de la rige linaires, très-entieres; à fleurs petires, jaunes, comme en épis. Lyonnoise, Li-

zhuanienne.

IV. OBSERVATION. On peut encore ramener à cette Section les Prenanthes de Linné, Prenanthes, dont le réceptacle est nu; le calice caliculé; l'aigrette des fémences simple, presque assis en sans pédicule; les fleurs formées par un seul rang de demi-fleurons.

1.º La Prenanthe ofier, Prenanthes viminea, à tige rameufe, vifqueufe; à branches longues, pliantes; les feuilles radicales pinnatifides; à legment impair, plus large; celles des rameaux fimples, petites & collées fur les tiges; à feurs jaunes, affiles fur les branches. Lyon-

noise, en Autriche.

2.º La Prenanthe purpurine, Prenanthes purpured, à tiges de trois ou quatre pieds, branchues; à feuilles embraffances, d'un vert de mer, entieres, lancéolées, dentefées; à fleurs pendantes; chaque fleur formée par

cinq demi-fleurons, rouge ou bleue. Lyonnoise, en Alle-

CL. XIII. 3.º La Prenanthe des murailles , Prenanthes muralis , SECT. L.

à tige de deux pieds, très-branchue; à feuilles embraffantes, en lyre ; à fleurs petites, de cinq demi-fleurons, d'un jaune pale. Lyonnoise, Lithuanienne.

V. OBSERVATION. Dans les Picrides , Picris , le réceptacle est nu ; le calice caliculé ; l'aigrette plumeuse; les semences transversalement sillonnées.

1.º La Picride viperine, Picris echioïdes, à tige de deux pieds , hérissées de poils durs & piquans ; à feuilles entieres, lancéolées; les inférieures pinnées ou dentées; le calice extérieur plus grand que l'intérieur, composé de cinq folioles ovales, très-piquantes, & presque épineuses Lyonnoise, & en Angleterre.

2.º La Picride Eperviere , Picris hieracioides , à tige rude, branchue; à feuilles âpres, rudes, blanchatres, oblongues, dentées; les supérieures embrassant la tige : à fleurs affez grandes ; les péduncules ornés d'écailles qui remontent jusques au calice, dont les écailles sont lâches. Lyonnoise, & en Allemagne.

VI. OBSERVATION. Les Hyoseres, Hyoseris, de Linné, offrent le réceptacle nu ; le calice à écailles presque égales; l'aigrette caliculée & à poils.

1.º L'Hyosere fétide, HyoJeris factida, à hampe très-simple, ne portant qu'une fleur; à feuilles pinnatifides, liffes; à semences nues. En Dauphiné, en Bour-

gogne. La racine répand une odeur défagréable.

2.º L'Hyosere rayonnée, Hyoseris radiata, à hampe nue, à une fleur; à feuilles lyrées, lisses, dont les segmens sont dentés, anguleux, les sommets laciniés. En Languedoc.

3.º L'Hyosere naine, Hyoseris minima, à tige nue, divifée, rameuse, très-petite; à feuilles ovales, dentées; à fleurs terminant les rameaux qui sont enflés sous le calice. Lyonnoise, Lithuanienne.

3.º L'Hyosere hédipnoide , Hyoseris hedipnois , à tige rameuse, ornée de feuilles lingulées; à fruits lisses,

#### 174 SÉMIFLOSCULEUSES.

arrondis; les semences du disque surmontées d'un petis CL. XIII. calice aigretté. En Dauphiné, en Languedoc. SECT. L. Les péduncules s'ensient sous la sleur, qui est penchée.

# 448. LA LAITUE POMMÉE.

LACTUCA capitata. C. B. P.
LACTUCA fativa \* capitata. L. fyng. polygam. æqual.

Fleur. Sémiflosculeuse, composée de demifleurons hermaphrodites, plus courts que le calice, & dont la languette est découpée en quatre ou cinq dentelures; ils sont rassemblés dans un calice tuité, ovale, oblong, dont les écailles sont pointues.

Fruit. Semences folitaires, ovales, pointues, comprimées, terminées par une aigrette simple qui est portée sur un long pédicule élargi par le haut, le réceptacle nu.

Feuilles. Presque amplexicaules, simples, entieres, arrondies, rangées les unes sur les autres en tête ronde, avant leur entier développement.

Racine. Fullforme, fibreuse.

Port. Tige haute de deux pieds, ferme, épaisse, cylindrique, feuillée, branchue; les sleurs au sommet, disposées en corymbe; seuilles alternes.

Lieu. Les jardins potagers. O

Propriétés. Cette plante est d'un goût insipide, un peu laiteuse, très-délayante, antiphlogissique. Usages. On emploie l'herbe & la semence, qui est une des quatre semences froides mineures; l'herbe se mange en salade; on en tire un suc

Pherbe se mange en salade; on en tire un suc fort utile aux hypocondriaques, & une eau distillée gui paroît avoir peu de vertus.

In Lator dion bon no terms

#### 449. LA LAITUE SAUVAGE.

Ct. XIII. SECT. L

LACTUCA Sylvestris costà spinosà. C. B. P. LACTUCA virofa. L. fyng. polyg. æqual.

Caracteres de la précédente,

Feuilles. Oblongues, étroites, ciliées, armées d'épines le long de leur côte qui est blanchâtre. Il v a une variété à feuilles découpées & laciniées.

Racine. Plus courte & plus petite que celle de la Laitue cultivée.

Port. Tige rameuse, blanchâtre, plus grêle. plus seche que celle de la Laitue cultivée , & fouvent épineuse; fleurs en corymbe; feuilles alternes.

Lieu. Les chemins , les bords des murailles. O Propriétés. Cette plante est très-laiteuse, un peu amere; on lui attribue les mêmes vertus qu'à la Laitue des jardins '; elle est plus apéritive & déterfive.

Usages, Rarement employée en Médecine.

OBSERVATIONS. Dans les Laitues, Lacluca, le réceptacle est nu : le calice est cylindrique , formé d'écailles membraneuses sur les bords, disposées en recouvrement; l'aigrette des semences est simple, portée sur un pied; les semences sont lisses. Voici les caracteres essentiels des principales especes.

1.º La Laitue cultivée, Lactuca fativa, à feuilles radicales, arrondies; celles de la tige en cœur; la tige en corymbe. On ignore son origine, elle est peut-être un effet de la culture de quelques especes sauvages.

La Laitue cultivée offre plufieurs variétés; 1.º La cabue ou la crépue, Lacluca crispa. 2.º La Laitue en tête,

Lactuca capitata, &c.

2.º La Laitue Scariole , Lactuca scariola , à feuilles verticales; à carene hériffée de piquans. En Dauphiné, en Languedoc, en Lithuanie.

#### 176 SÉMIFLOSCULEUSES.

Cr. XIII. Les feuilles inférieures font pinnatifides, obliques verticales; celles de la tige font embraffantes, lagittées.

3.° La Laitue vénéneute, Lacituca virofa, à feuilles horizontales, ovales, dentées, dont la carene est armée

de piquans. Lyonnoise, Lithuanienne.

Elle n'est peut-être qu'une variété de la précédente.

A La Laitue à feuilles de Saule, Lacluca faitigna,

è feuilles inférieures, comme ailées, à segmens linaires,
dentés; celles de la tige embrassantes, lancéolées, à

companyante de la companya

a telliles interneures, comme ances, a legmens innaires, dentés; celles de la tige embraffantes, lancéolées, à orcilles, les florales affliés, linaires; à caréne épineufe, blanchâtre. Allemande, Lyonnoife.

5.º La Latine vivace, Lactura perennis, à feuilles

comme ailées, à fegmens linaires, dentés; à fleurs bleues.

Lyonnoise, Allemande.

La Laitue cultivée est une de ces substances sur lesquelles on ne doit prononcer qu'après avoir bien déterminé le tempérament. En général la falade de Laitue est un aliment de difficile digestion pour plusieurs personnes dont l'estomac est foible; la Laitue cuite se digere plus facilement. On a prétendu que ceux qui mangent beaucoup de Laitue sont peu disposés à la fécondité ; l'expérience journaliere dément cette affertion; les gens du peuple soupent tous les jours avec des salades de Laitue sans voir diminuer le nombre de leurs enfans. On a recommandé le suc de Laitue & l'herbe cuite, contre les obstructions, l'affection hypocondriaque, la conflipation, l'infomnie. Le célebre Botaniste Vaillant se guérit d'une fievre tierce, opiniatre, entretenue par des obsrructions, en se nourrissant avec des Laitues qu'il appétoit ardemment. On fait encore que l'Empercur Auguste fut gueri par ce suc d'une affection hypocondriaque; fon principal remede fut une nourriture long-temps continuce, dont la base ctoit la Laitue.

Il parofi que les Laitues cultivées ont perdu par la culture, l'Ínergie de leur principe médicamenteux qui est même vénéneux dans la Scariole & la Laitue vénéneux. Toutes ces plantes fournifilet un site laiteux, rrès-amer, & d'une odeur nauféabonde. En fassat évaporer, on obtent un extrait de la Laitue vénéneus, très-andogue par ses esses à l'Opium; cet extrait est un médicament étergique; il augmente le cours des urines, dissolos des parties de la cours des urines, dissolos de la cours des urines, dissolos de la cours des urines, dissolos de la course d

la sueur, aussi l'a-t-on employé avec avantage dans la bouffissure, l'ictere, l'assection hypocondriaque, l'hydro- CL. XIII. pifie. Le suc pur de la Laitue veneneuse, pris à une Secr. L drachme, nous causa des étourdissemens, des anxiétés, des envies de vomit, des cardialgies ; la nuit suivante fut orageule par des reves effrayans & un fréquent réveil en furfaut.

#### , 450. LE LAITRON.

Sonchus lavis laciniatus, latifolius. C. B. P.

Sonchus oleraceus. L. fyng. polygam. æqualis.

Fleur. Sémiflosculeuse, composée de demifleurons hermaphrodites, semblables à ceux des précédentes, rassemblés dans un calice tuilé, renflé, glabre dans cette espece ; ses écailles linéaires & inégales.

Fruit, Semences folitaires, un peu oblongues, couronnées d'une aigrette simple; contenues dans le calice refermé en forme de boule aplatie, cerminée en pointe; le réceptacle nu.

Feuilles. Sessiles , presque amplexicaules , plus ou moins découpées selon les variétés, quelquesois dentées . avec des épines.

Racine. Grêle, longue, fibreuse, blanche. Port. Tiges fistuleuses, hautes d'un pied & demi, divilées en rameaux, pleines d'un suc laireux, blanc; la fleur au fommet, soutenue par un péduncule velu ; les feuilles alternes. Lieu. Dans tous les lieux cultivés. ()

Propriétés, Cette plante a un goût amer; elle

est adoucissante, apéritive.

Usages. On emploie l'herbe en décoction, Quel-Tome III. М

ques Auteurs avancent, sans preuve, qu'elle aug-CL. XIII, mente le lait des nourrices; on peut en faire l'ex-SECT. L. périence sur les animaux.

I. OBSERVATION. Dans les Laitrons, Sonchi, le réceptacle est nu, le calice ventru, en écailles à recouvrement; l'aigrette des semences à poils. Les princi-

pales efpeces iont :

a.º Le Laitron des marais, Sonchus paluffis, à tige de quatre à cinq pieds; à feuilles pinnatifides', à bait fagittée, & formant deux oreilletres pointues; à fleurs en corymbe, à péduncules & calices hériflés de poils glanduleux. Lyonnoife, Lithuanienne.

2.º Le Lairron des champs, Sonchus arvensis, à feuilles pinnatifides, embrassant la tige par des oreillettes

arrondies. Lyonnoife, Lithuanienne. Les calices hérissés.

3.º Le Laitron des jardins, Sonchus oleraceus, à péduncules cotonneux; à calices lisses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les feuilles à segmens plus ou moins étroits, lisses ou hérissés de poils rudes, fournissent plusieurs variétés.

4.º Le Laitron de Plumier, Sonchus Plumieri, à tige liffe, de cinq pieds; à feuilles pinnatifides, longues de deux pieds; à fleurs en panicules, bleues, grandes; à péduncules nus. Sur les montagnes du Forez & de la Chartreule.

Des gouttelettes réfineuses transsudent du calice.

5.º Le Lairton des Alpes, Sonchus Alpinus, à tige droite; très-haure, à feuilles pinnatides, fagittées; le dernier fegment impair, triangulaire, en cœur; à fleurs en grappe; à péduncules écailleux. Sur les montagnes du Force; & du Dauphiné.

Les fleurs bleues ou blanches.

II. OBSENVATION. Les feuilles & les tiges de Laitron des jardins, contiennet en abondance un fuc blanc, un peu amer; ce fuc est une réfine sufpendue dans une eau unucliagineuse; on lui attribue, a wec ration, toutes les propriécés des Chicoracées. On peut l'employer comme le suc de Chicoré & de Dent-de-lion, dans les maladies «

du bas-yentre, dans lesquelles on soupçonne un empatement des visceres, stagnation dans le système de la CL XIII. veine-porte. Il réuffit , comme auxiliaire , dans les ma- SECT, L ladies de la peau , qui reconnoissent comme principe , un engouement des premieres voies, ce qui arrive fréquemment. Dans le Nord, on mange en salade les jeunes Laitrons, on les fait cuire comme les Epinards, Cette plante fournit une agréable nourriture aux vaches & aux Iapins. La chair des Iapins domestiques, long-temps nourris avec le Laitron, acquiert un goût très-agréable.

#### 4 (I. LA LAMPSANE, ou Chicorée de Zanthe.

ZACINTHA five Cichorium verrucarium? math.

LAPSANA zacintha. L. fyng. polyg. æqual.

Fleur. Sémiflosculeuse, composée d'environ feize demi-fleurons hermaphrodites, égaux, femblables à ceux des précédentes, rassemblés dans un calice ovale, anguleux, dont les écailles font carinées, creuses, aiguës, au nombre de huit, & de six à la base; ces dernieres tuilées, alternativement plus petites.

Fruit. Semences oblongues, cylindriques, à trois côtés; renfermées dans le calice qui devient dans cette efpece, tortucux, aplati, obtus, feffile; le réceptacle nu & plane.

Feuilles. Simples ; les radicales découpées , presque ailées, terminées par une foliole sinuée, cordiforme; les caulinaires fagittées, embrassantes, dentées.

Racine, Fusiforme, simple, ligneuse, fibreuse, blanche.

Port. Tige de deux ou trois pieds, cannelée,

rameuse, un peu velue, rougeâtre, creuse; les Ct. XIII. seurs au sommet, sur des péduncules épais; SECT. 1. seuilles alternes.

Lieu. L'Italie, les lieux cultivés. O

Propriétés. Cette plante est rafraîchissante & émolliente.

UJages. On s'en fert en décodion, en lavement, mais on ne fauroit en confeiller l'ulage; pilée & appliquée extérieurement, elle déterge les ulceres; fon fue convient dans les maladies cutanées; on la croit utile pour les mamelles ulcérées & contre les vertues.

OBSERVATIONS. Dans les Lampsanes, Lapsanæ, le réceptacle est nu; le calice est caliculé, à écailles intérieures, creusées en gouttieres. Les principales especes de ce genre sont:

i. La Lamplane commune , Lapfina communis , à etiel rameule , à bras ouverts ; à feuilles ovales , à pétioles ailés ; à calice anguleux, renfermant les femences; à péduncules menus, tres-rameux. Lyonnoife , Lithuanienne,

Fleurs jannes, perites.

2.º La Lampsane de Zanthe, Lapfana zacintha, à calice du fruit enslé, déprimé, obtus, sessile. En Italie. Voyez le Tableau 451.

3.º La Lampsane étoilée, Lampsana fiellata, à calice du fruit dont les écailles sont très-ouvertes; les extérieures en alène; les feuilles de la tige lancéolées, très-entieres. En Bresse, en Dauphiné, en Languedoc.

Les feuilles font ou entieres, ou dentées, ou finuées. Les écailles du calice renfermant les femences, par leur écarrement forment une étoile; les extérieures sont recourbées en faucille.

recourbees en Jaucille

4.º La Lampfane Rhagadiole, Lapfana Rhagadiolus, à calice du fruit rrès-ouvert, étoilé; à écailles en alène; à feuilles lyrées. En Dauphiné. Peur-étre n'est-ce qu'une variété de la précédente.

#### 452. LA SCORSONERE.

SCORSONERA latifolia finuata. C. B. P. Scorsonera Hispanica. L. Syng. polyg. æqualis.

Fleur. Sémiflosculeuse, composée de demifleurons hermaphrodites, dont les extérieurs sont les plus longs, & dont la forme est la même que celle des précédens; ils font rassemblés dans un calice tuile, long, presque cylindrique, garni d'environ quinze écailles membraneuses à leurs bords.

Fruit. Semences oblongues, cylindriques, cannelées, de la moitié plus courtes que le calice, couronnées d'une aigrette plumeuse; le réceptacle nu.

Feuilles. Amplexicaules, entieres, ondulées dentées en maniere de scie.

Racine, Fusiforme, noirâtre en dehors, blanche en dedans, remplie d'un suc laiteux.

Port. Tige haute de deux pieds, rameuse, ronde. cannelce, creufe, un peu velue; les fleurs au Lieu, L'Espagne, les jardins potagers. 2

Propriétés. La racine a un goût légérement amer; elle est alexitere, diurétique, diaphorétique.

Usages. On emploie, pour les hommes, la racine en décoction, pour tisane; on en tire un fuc qui se donne à la dose de 3 iij; les fleurs & les feuilles fournissent une cau distillée, que l'on prescrit depuis 3 iv jusqu'à 3 vi, dans les potions; juleps cordiaux & diaphoretiques; on peut en faire manger aux animaux.

M iii

OBSERVATIONS. Dans les Scorsoneres, Scorsonere, le réceptacle est nu; l'aigrette des semences est plumeuse; le calice formé d'écailles en recouvrement, environnées d'une membrane un peu desséchée sur les bords. Les principales especes sont :

1.º La petire Scorsonere, Scorsonera humilis, à tigo ornée d'écailles, ne portant qu'une fleur; à feuilles radicales, planes, lancéolées, nerveuses. Lyonnoise, Li-

thuanienne.

La fleur est grande, d'un jaune pâle; les écailles du calice bordées d'une memiorane blanchâre; les semences fillonnées: les seuilles varient beaucoup par leur largeur. Ten ai trouvées de très-écroites, le plus souvent elles sont larges. Cette plante qui est très-commune dans les plaines de Lichuanie, ne se trouve dans nos provinces que sur mortagens du Forez; la racine qui est assert per le proposition de la commentation de la

aritif. On la croit utile dans l'affection hypocondriaque. 2.º La Scorsonere d'Espagne, Scorsonera Hispanica, à d ige rameuse; à feuilles embrassantes, entieres; à dents de scie. En Espagne, en Sibérie. Poyez le Tableau 452.

La racine de Scorfonere est purement nutritive, de facile digestion, se sverus comme apéritives, sont chimériques; la tisane qu'on en prépare dans les maladies aigues; fur-tout dans la petite vérole, n'est qu'adoutiliance. Cet une erreur d'attribuer à une tiublance purement nutritive des vertus altérantes actives, comme apéritives, sidocrisques.

3.º La Scorsonere subulée, Scorsonera angustifolia, à tige simple, velue à la base, ne portant qu'une sleur grande, jaune, un peu pourpre en-dessous; à péduncule renssé sous la steur; à feuilles linaires, en alène, très-

entieres. En Languedoc; en Allemagne.

4.º La Scorfonere lacinitée, Scorfonera taciniana, à tige droite, rameule, feuillée; les feuilles inférieures étroites, comme ailées, lacinices; les fupérieures lancéolées, linaires; à écailles du cafice ouverres, armées d'une dent par-deflous du fommet. Lyonnoife, Allenande,

# 453. LE SALSIFIX,

CL. XIII. SECT.L

TRAGOPOGON purpureo-cæruleum, porrifolio quod Artifi vulgò. C. B. P. TRAGOPOGON porrifolium. L. fyng. poly-

TRAGOPOGON porrifolium. L. fyng. poly gam. æqual.

Fleur. Sémiflofculcule; compolée de demifleurons, d'un bleu pourpré, initiant par la forme ceux de la Scorfoncre; raffemblés dans un calice fimple, à huit côtés, divifé en folioles aiguës, égales, réunies à leur bafe, & plus longues dans cette efpece que les corolles.

Fruit. Semences folitaires, oblongues, anguleuses, rudes, terminées par une aigrette plumeuse, qui a environ trente rayons, & qui elt portée sur un long pédicule, en sonne d'alène; les semences renfermées dans le calice resteré, & placées sur un réceptacle nu, plane, raboteux, Fauilles. Amiplexicaules, étroites, roides, en-

tieres.

Racine, Fusiforme, Iongue, droite, tendre,

Racine, Fuliforme, longue, droite, tendre laitcufe.

Port. Tige haute, fiftulenfe, herbacce, rameufe; les fleurs au sommet, solitaires, portées par des péduncules renflés par le haut; feuilles alternes.

Lieu. Les jardins potagers.

Propriétés. La racine est douce au goût, apéritive, pectorale, stomachique.

Usages. Cette plante & la précédente font plus employées dans les cuisines qu'en médecine. CL. XIII. SECT. L

#### 454. LA BARBE DE BOUC.

TRAGOPOGON pratense luteum majus. C. B. P.

TRACOPOGON pratense. L. Syng. polygam. aqualis.

Fleur. Caracteres de la précédente; corolles fruit, jaunes, de la longueur des folioles du calice.

Feuilles. Sossiles, longues, un peu ovales, aigues, très-lisses.

Racine. Fusiforme, noirâtre en dehors, blanche

en dedans.

Port. Tige d'un pied & demi, ronde, solide, lisse, garnie de scuilles, peu rameuse; les sleurs au sommet; scuilles alternes.

Lieu, Dans tous les prés, de

Propriétés. Les mêmes que la précédente. Usages. Les mêmes ; la plante pilée & appliquée , déterge & consolide les ulceres.

OBSERVATIONS. Dans les Salifits, Tragopogontia, le réceptacle et nu; le calice simple; l'aigrette des semences plumeuses. Les principales especes sont:
1.º Le Salistis des prés. Tragopogon pratense. 3

1.º Le Salfifix des prés, Tragopogon pratenfe, 3 feuilles entieres, perpendiculaires; à calices égalant le corolle. Lyonnoife, Lithuanienne. Voyez le Tableau 454. Nous trouvons le calice quelquefois plus court, quel-

quefois plus long que la corolle. La racine & la tige fournillent abondamment un fuc latieux, doux & muqueux, très-nourrillart; on mange les jeunes poulfes en falade, & cuires comme les Epinards; la tifane de la racine est adoucissante, utile dans les ardeurs d'urine, le ténesse, la dyssentence.

2.º Le Salfifix commun, Tragopogon Porrifolium, A feuilles entieres, perpendiculaires; à péduncules renflés

Tous la fleur; à calice plus long que la fleur. En Suiffe.

La racine est nourrissante; ses propriétés sont ana- CL. XIII. logues à celles de la Scorfonere. Les bestiaux & meme SECT. IL les cochons sont bien nourris avec les racines & les tiges

des Scorsoneres & des Salifix.

2.º Le Salfifix de Dalechamp, Tragopogon Dalechampii, à tige courte; à feuilles rudes, velues ; les inférieures laciniées, échancrées; les supérieures trèsentieres, souvent verticillées, trois à trois. En Languedoc, en Dauphiné.

La fleur est grande, purpurine en-dessous,

#### SECTION

Des Herbes à fleur sémiflosculeuse, dont les semences sont sans aigrette.

#### 455. LA CUPIDONE, ou Chicorée bâtarde.

CATANANCE quorumdam. Lugd. , CATANANCHE cærulea. L. fyng. polygam. æqual.

FLEUR. Sémiflosculeuse, composée de demi-fleurons hermaphrodites, linéaires, plus longs que le calice, tronqués, à cinq dentelures, rassemblés dans un calice tuilé, composé de folioles aigues , laches ; les écailles inférieures ovales . concaves, brillantes.

Fruit. Semences turbinées, ovales, comprimées, couronnées d'une espece de petit calice à cinq poils, contenues dans le calice commun, posées sur un réceptacle garni de lames,

#### SÉMIFLOSCULEUSES: 186

Feuilles. Seffiles, linéaires, lancéolées, avec CL. XIII. une ou deux dentelures à leurs bords ; trois ner-SECT. II. vurce à leur furface.

Racine, Fuliforme.

Port. Tige herbacée, cylindrique, affez simple; la fleur au sommet, solitaire, pédunculée; feuilles alternes.

Lieu. l'Isse de Crete. (

Propriétés. Intérieurement apéritive; extérieurement deflicative, vulnéraire.

Ulages, On emploie la racine en décoction; les feuilles pilées & appliquées.

OBSERVATIONS. Dans la Cupidone, Catananche, le réceptacle du calice est chargé de paillettes; le calice à écailles en recouvrement , brillantes ; l'aigrette des femences est formée par cinq foies en arête. Nous avons dans ce genre :

1.º La Cupidone bleue, Cutananche cærulea, à écailles inférieures du calice ovales. Lyonnoise, en Languedoc. Les feuilles sont blanches, fragiles. Voyez le Tan Bleau 455.

Les fleurs sont quelquefois doubles.

2.º La Cupidone jaune , Carananche lutea , à écailles inférieures du calice lancéolées. En Languedoc. A feuilles dentées, à trois nervures; la fleur est jaune & plus petite que dans la précédente.

# 456. LA CHICORÉE fauvage.

CICHORIUM Sylvestre sive officinarum. C. B. P.

CICHORIUM intybus. L. fyng. polygam. æqualis.

Fleur. Sémiflosculeuse; composée d'une vingsaine de demi-fleurons bleus, rangés en rond, tronqués, à cinq profondes dentelures, rassemblés dans un calice cylindrique avant son développement, composé de huit écailles lancéolées, CL. XIII. étroites, égales, qui forment le cylindre, & de Sect. IL cinq plus courtes qui se rebaissent,

Fruit. Semences folitaires, aplaties, à angles aigus, couronnées d'un petit rebord à cinq dents; renfermées dans le calice, & pofées sur un ré-

ceptacle garni de lames.

Feuilles. Seffiles, dentées, finuées. Racine. Fusiforme, fibreuse, remplie d'un suc

laiteux.

Port. Tige d'un pied & demi, simple, ferme, tortueuse, herbacée, rameuse; les fleurs au sommet, presque axillaires; teuilles alternes.

Lieu. Les bords des champs, des chemins ; cultivée dans les jardins. 24

Propriétés. Cette plante est laiteuse, amere, peu odorante; elle est apéritive. & un excellent hépatique.

Usages. On emploie fréquemment pour l'homme, l'herbe fraîche & la racine; on se sert ragement des fleurs; on tire de l'herbe fraîche une eau distillée qui est sans énergie; un suc qui se prescrit depuis 3 iij ju (qu'à 3 iv; des feuilles seches, on fait une poudre dont la dose est de 3 j; avec la racine, des tisanes, des décoctions. On donne aux animaux le suc, à la dose de th s, ou la plante en décoction, à la dose de poig. ij sur this s'éau.



CL. XIII.

# 457. L'ENDIVE ou SCARIOLE.

CICHORIUM latifolium five Endivia vul-

CICHORIUM endivia. L. fing. polygam. aqual.

Fleur. } Caracteres de la précédente.

Feuilles. Les radicales longues, entieres & couchées sur la terre, crénelées en leurs bords; les caulinaires plus petites & sessiles.

Racine. Fibreuse, laiteuse.

Port. Tige de deux pieds, lisse, cannelée, creuse, simple, laireuse; les steurs presque axil-laires; feuilles alternes & crépues dans une variété. Lieu. Cultivée dans les jardins. ①

Propriétés. Elle est moins amere & plus agréable

au goût que la précédente.

Usages. On l'emploie dans les mêmes cas; les vertus font plus foibles.

I." OBSERVATION. Dans les Chicorées, Cichoria, la réceptacle est peu garni de pailletres; le calice est garni à la basée d'un autre petit calice; l'aigrette des semences est formée de cinq dents irrégulières, ornées de poils. Nous avons:

1.º La Chicorée sauvage, Cichorium intybus, à sleurs sans péduncules, assisés deux à deux sur les branches; à seuilles comme ailées; à segmens triangulaires. Lyon-

noise, Lithuanienne.

On la trouve souvent à steurs blanches, J'ai quelquesois observé dos individus plus courts, à tige & à branche aplatie, large, fillonnée; ce sont des plantes făsciées, ou dont pluseurs tiges ont céé dévelopées dans se même germe, & agluintes. Mais ce qui est plus rare, j'ai observé & préparé cette année un pied d'Euphorbe, Euphorbia cypariffias, dont la tige aplatie avoit seize lignes de largeur, sur laquelle on compte douze tiges CL XIII. aglutinées; cet individu est très-rameux, & les branches Sect. IL en sont austi fasciées. Ce monttre offroit, vivant, un port zrès-singulier.

2.º La Chicorée Endive, Cichorium Endivia, à fleurs folitaires, portées sur des péduncules, à seuilles entieres, crénelées. Voyez le Tableau 456.

On ignore son origine; souvent par la culture les feuilles deviennent frangées, crépues, frilées. La Chicorée Endive est plutôt un aliment qu'un médicament ; on la mange en salade ou cuite, après l'avoir fait blanchir en la couvrant de terre; alors elle n'est point amere; aussi a-t-elle peu de vertus. L'autre espece, la sauvage, conferve mieux fon amertume; elle contient un fuc laiteux, savonneux; on la prescrit en décoction, ou son fuc, dans l'affection hypocondriaque, la jaunisse, les dartres & autres maladies qui reconnoissent pour principe l'engouement des visceres. Elle réussit assez bien dans tous ces cas comme remede concomitant; on peut même l'employer comme tel dans les ulceres internes & externes. Dans la pratique journaliere, on prescrit fréquemment des bouillons de Chicorée amere; mais co qui est peu lumineux, ces bouillons sont souvent composés, pourquoi ajouter tous les congéneres? N'est-ce pas perdre de vue la simplicité de l'Art? n'est-ce pas se refuser toute certitude sur les propriétés de chaque médicament?

II. OBSERVATION. On trouve encore dans cette Section les Scolimes, Scolymi, à réceptacle chargé de paillerres; à calice en recouvrement, formé de feuillets épineux ; à semences sans aigrettes. Ce genre nous offre deux especes :

1.º Le Scolime taché, Scolymus maculatus, à fleurs solitaires. En Dauphiné, en Languedoc.

Herbe annuelle; racine menue ; tige inférieurement plus branchue; feuilles liffes, brillantes; à marge carzilagineuse; elles sont décurrentes, presque jusques à la base de la tige. Les fleurs solitaires naussent à la bisurcation des branches; la corolle est jaune, à antheres d'un rouge brun.

# 190 SÉMIFLOSCULEUSES.

2. Le Scolime d'Espagne, Scolymus Hispanicus

Cc. XIII.

Herbe bisanuelle 3 racine sufformer, en Languedoc.

Herbe bisanuelle 3 racine sufformer, la tige est moins

branchue inscrieurement; les seuilles un peu rudes,

cendrées; leur marge n'est point cartilagineuse, elles

font moins décurrences. On trouve quatre à cing seurs

entasses, la corolle est plus grande que dans la précédente; sea antheres son tiames comme les demi-fleuross.

Les Scolimes ont le port des Chardons.





L. XIV.

Des Herbes et Sous-Arbrisseaux à fleur composée de fleurons & de demifleurons raffemblés & réunis dans un 
calice commun, de maniere que les 
fleurons occupent le centre de la fleur 
qu'on nomme disque, & les demifleurons, la circonférence, appelée 
couronne. Cette disposition a fait donner à cette fleur le nom de radiée.

Nº. Les étamines réunies par leurs fommets, comme dans les deux Classes précédentes.

# SECTION PREMIERÉ.

Des Herbes à fleur radiée & à semences aigrettées.

# 458. LA CONISE DES PRÉS.

ASTER PRATENSIS autumnalis conyzee folio. I. R. H.

INULA dysenterica. L. Syng. polyg. Superfl.

FLEUR. Radiée, jaune ; composée de fleurons hermaphrodites dans le disque, de demi-fleurons femelles à la circonférence ; leurs antheres terminées à leur base par des soises; les fleurons
CL. XIV. infundibuliformes, droits, découpés en cinq; jaSECT. L. demi-fleurons linéaires, entiers; le calice commun tuilé, composé de folioles ouvertes, lâches;
fétacées dans cette espece; les extérieures plus
grandes.

Fruit. Toutes les femences linéaires, quadrangulaires, couronnées d'une aigrette fimple, de la longueur des femences; placées dans le calice, sur

un réceptacle plane & nu.

Feuilles. Amplexicaules, entieres, finuées,

Racine, Rameufe.

Port. La tige d'un pied, velue, un peu rameule; les fleurs au sommet, disposées en panicules, sur des péduncules qui ne portent qu'une fleur; seuilles alternes.

Lieu. Les bords des ruisseaux & des fossés. 4 Propriétés. On la croit apéritive, incisive. Usages, On s'en sert peu en Médecine,

I. OBSERFATION. Dans les Inules, Inules, le récepracle est nu, l'aigrette des semences simple; la base des amhieres sinit par deux soies. Des vingt-neul especes de ce genre, faisons au moins connoître les plus communes en Europe.

r.º L'Inule Aulnée, Inula Helenium, à feuilles embraffant la tige, ovales, ridées, cotonneuses en-dessous; à écailles du calice ovales. Lyonnoise, Lithuanienne.

La racine d'Aulnée est une des drogues les plus précieuses en Médecine; son goût est fingulier; si tient de l'amerume; mais en la machant elle liche un principe aromatique, piquant; elle récele un principe aromatique, un principe réfineux amer, une hulte effentielle, & une cerraine quantité de camphre. Les passilies d'Aulnée, son instituon dans le vin, ont éé prescrites avec s'uccès dans les toux catarrales , dans la coqueluche, dans l'ashme humide , piutieux , dans la foiblesse d'eiomac avec glaites , dans les dattres , la gale ; ce remede réussite surfur-tout dans la chlorose. Ensin on peut l'employer dans routes les maladies dans lesquelles on soupçonne débilité, CL. XIV. relachement des fibres, épaississement des humeurs. Les SECT. L chevres seules mangent l'Aunée.

2.º L'Inule Œil-de - Christ , Inula Oculus Christi . à feuilles embraffant la tige , lancéolées , oblongues . hérissées, entieres; à tige velue, terminée par des sleurs jaunes, affez grandes, en corymbe. En Allemagne, en Dauphiné.

3.ºL'Inule Britannique, Inula Britannica, à tige rameufe. droite, velue; à feuilles embrassantes, lancéolées, dentelées, à dents de scie , velues en-dessous. Lyonnoise

Lithuanienne.

4. L'Inule dyffentérique, Inula dyffenterica, à tiga velue, formant par ses rameaux un panicule; à feuilles embrassantes, oblongues, en cœur, ondulées, cotonneuses en-dessous ; à écailles du calice sétacées. Lyonnoife, Lithuanienne.

Elle a réussi dans les dyssenteries accompagnées d'abattement des forces. Les bestiaux la mangent volontiers.

5.º L'Inule pulicaire, Inula pulicaria, à tige couchée; a feuilles embraffantes , ondulées , hérissées ; à fleurs comme globuleuses; à demi-fleurons très-courts. Lyonnoise Lithuanienne.

Nous avons trouvé, en Lithuanie une variété dont la tige avoit à peine trois pouces, dont les feuilles entaffées étoient linaires, ondulées, velues, une seule fleur terminoit la tige. En général, en Lithuanie la tige a à peine sept à huit pouces de longueur. Les moutons seuls mangent cette plante.

6.º L'Inule Sauliere, Inula Salicina, à tige d'un pied & demi, liffe, anguleuse, strice; à seuilles lancoolees, lisses, à dents de scie, rudes, recourbées, veinées ; à fleurs inférieures, plus hautes. Lyonnoise, Lithua-

nienne.

7.º L'Inule hérissée, Inula hirta, très-ressemblante & la Sauliere; à tige sans stries, ornée de poiss; à seuilles affifes, lancéolées, veinées, recourbées, hériffées, rudes, à dents de scie. En Lithuanie. & en France.

Les feuilles sont plus larges, obtuses, souvent une seule fleur termine la tige; celles des rameaux n'étant Tome III.

Ct. XIV.

pas encore dévelopées; le calice est formé par des écailles larges imitant des feuilles.

§.º L'Inule Germanique, Inula Germanica, A feuilles affices, lancéolées, recourbées, rudes; à leurs cylindriques, entaffées au fommet de la tige, en corymbe, comme en faifceaux. En Dauphiné, en Allemagne, en Lithuanie.

Les calices sont alongés, à écailles lâches; les fleurs sont jaunes, petites. Cette espece, avant la fleuraison,

ressemble beaucoup à la Sauliere.

9.º L'Inule des montagnes, Inula montana, à tige uniflore, velue; à feuilles lancéolées, très-entieres, hérissées, cotonneuses, blanchâtres; à calice court; à écailles en recouvrement. Lyonnoise, Lithuanienne,

Toutes les Inules offrent des fleurs jaunes, affez grandes; leur caractère spécifique est disficile à saistr, vu leus

restemblance.

II. OBERFATION. Un genre très-analogue aux Inules, cest l'Arnique, Annica, dont le réceptacle est un, taigrette des semences simple; les demi-sleurons du rayon offrent cinq filamens sans antheres. Les especes de ce genre sont:

1.º L'Arnique des montagnes, Arnica montana, 2 feuilles ovales, très-entieres; celles de la tige au nombre de deux, opposées. Lyonnoise, sur le Mont Pila, Li-

thuanienne.

La tige simple s'éleve à une coudée; les seuilles radicales nerveules; deux ou trois grandes fleurs terminens sû tige; les écailles du calice ovales, lancéolées; les femences sont hérisses. On ne trouve pas toujours les ching filamens stériles dans les demi-sleurons. Cette plante nous ossire plusseurs varigées. J'ai trouvé des individus à feuilles écroties, à tige de huit pouces, unissore; adutres à tiges de trois pieds, à larges seuilles; plans ceux-ci, indépendamment des deux feuilles supérieures opposées, l'en trouve sur la tige au-dessu des la racine. Daps la plupart des individus, trois seurs terminent la tigé, l'intermédiaire plus courrer; mais j'ai souvent trouvé quatre & cinf seux-se.

L'Arnique ou la Bétoine des montagnes est une de ces plantes précieuses dont les Observateurs modernes ont CL. XIV. enrichi la matiere médicale ; toutes ses parties sont énergiques; la racine, les feuilles & les fleurs sont ameres, acres. Si on frotte les fleurs entre les doigts, elles répandent une odeur vive, aromatique; la racine est moins acre que les feuilles; les fleurs & les feuilles excitent quelquefois le vomissement , augmentent le cours des urines, déterminent les fueurs, le flux menstruel, causent Souvent la diarrhée, Plusieurs sujets ont éprouvé, après avoir pris l'Arnique, des étourdissemens, des anxiétés. des chaleurs d'entrailles, des démangeaisons à la peau-Tous ces faits prouvent que cette plante porte sur tous les couloirs. On doit donc la confidérer, donnée à petite dose, comme tonique, apéritive; donnée à plus grande dose, comme émétique, purgative, diurétique, sudo-rifique, emménagogue. En n'écoutant que le résultat de nos observations, elle réuffit dans les contusions avec échimoles, dans les affections catarrales de la poitrine, dans la chlorose, dans le rhumatisme chronique, dans l'asthme pituiteux, dans l'iftere, l'edématie, dans l'affection hypocondriaque, caufée par l'engouement des visceres; elles a guéri quelques paralysies, sur-tout la goutte sereine ; elle a réuffi dans la danse de Saint-Vit, sur-tout les fleurs. Nous l'avons souvent ordonnée dans les fievres intermitzentes, tant simples que rémittentes, & nous en avons zoujours observé de bons effets; elle diminue l'intensité des accès, augmente la sueur critique. Dans les fievres putrides, avec abattement des forces, c'est peut-être le meilleur remede. On prescrit les fleurs & les feuilles en poudre, fous forme d'électuaire, en commençant par demi-drachme, & en infusion, à une drachme. On peut augmenter les doses sur certains sujets, jusqu'à demi-once. Observons encore que ce qui a diminué la confiance que l'on doit avoir pour cette plante, c'est que les Herbon riftes vendent souvent à sa place la Porcelle tachetée,

Hypochæris maculata; il n'y a guere que la chevre 2.º L'Arnique scorpiosde, Arnica scorpiosdes, à feuilles alternes , à dents de scie. En Allemagne , en

qui mange l'Arnique des montagnes.

Dauphiné.

Nii

196.

La rige fimple, fouvent uniflore; les feuilles radi-CL. XIV. calés pétiolées, ovales, velues; la fleur jaune, rrès-SECT. Le grande; le calice velu; la racine divisée en deux branches, contournée comme la queue du Scorpion.

#### 459. L'ASTER, ou Œil-de-Christ.

ASTER ATTICUS, caruleus, vulgaris.
C. B. P.

ASTER AMELLUS. L. lyng. polygam. fuperfl.

Fieur. Radiée, bleue: à -peu-près les mêmes caracteres que la précédente; mais les antheres ne sont point en-dellous, terminées par des soies; les écailles du calice obtues dans cette espece. Fruit. Les sémences folitaires, oblongues, ova-

les, couronnées d'une aigrette simple, capillaire, Feuilles. Sessiles, entieres, lancéolées, obtuses,

rudes, marquées de trois nervures.

Racine. Rameule.

Port. Tige herbacée, haute de pluseurs pieds, dure, rameuse; les sleurs au sommer, disposées en corymbe, sur des péduncules nus; feuilles alternes.

Lieu. Les collines de l'Europe méridionale,

les jardins. 4

Propriétés. On le croit diurétique.

Usages. Ce que les Anteurs ont dit de cette plante, paroît affez incertain.

OBBREFATIONS. Dans les Afters, Afters, le réceps sacle est nu; l'aigrette des semences simple; on voir plus de dix demi-sleurons au rayon, le calice à écailles en recouvrement, dont les inférieures sont très-ouvertes, Les principales espeços de ce genre; sont ;

1.º L'Aster des Alpes, After Alpinus, à tige trèsfimple, uniflore, ou ne portant qu'une flour ; à feuilles en Ct. XIV. spatule, hérissées; les radicales obtuses. Sur les montagnes Sect. L. du Dauphiné, des Pyrénées, de Suisse & d'Autriche.

La fleur est grande, d'un bleu clair, rarement blanche. 2.º L'After des marais , After tripolium , à tige ramenfe; à feuilles lancéolées, entieres, lisses, succulentes; à fleurs en corymbe ; à rayons bleus. En Languedoc , en Suede, & près de la mer Baltique, en Samogitie.

3.º L'After Gil-de-Chrift , After amellus , à feuilles fancéolées, obtufes, rudes, entieres, à trois nervures ; à péduncules presque nus, formant le corymbe ; à écailles du calice obtuses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Demi-fleurons bleus. Voyez le Tableau 459.

4.º L'After acre , After acris , à tige d'un pied & demi, très-garnie de feuilles lancéolées, linaires, trèsentieres; à fleurs en corymbe, à demi-fleurons bleus. En

Languedoc, en Dauphine, en Hongrie.

5.º L'Aster de la Chine, Aster Chinensis, à tige rameuse; à feuilles ovales, à angles, dentées, pétiolées; à fleurs terminant les rameaux , très-grandes ; à calice à écailles comme des feuilles ouvertes. Originaire de la Chine, cultivée dans tous les jardins, où on la trouve il fleurs doubles, à demi-fleurons bleus ou blancs.

### 460. L'ÉNULE CAMPANE, Aunée.

ASTER omnium maximus, Helenium dictus. I. R. H.

INULA kelenium. L. Syng. polygam. Superfl.

Fleur. Radiće; caracteres du n.º 458. corolle Fruit. 5 jaune ; les écailles du calice ovales. Feuilles. Les radicales sont lancéolées, longues

d'un pied & plus, dentelées, ridées, blanchâtres en-deflous; les caulinaires presque amplexicaules. Racine. Groffe, épaisse, charnue, branchue

Ct. XIV. SECT. L.

brune en dehors, blanche en dedans, d'une odeur forte. Port. Tige de quatre pieds, droite, cannelée,

velue, branchue; fleurs au sommet; les péduncules axillaires ne portent qu'une fleur ; feuilles alternes.

Lieu, L'Angleterre, les jardins. 24

Propriétés. La racine a un goût amer & aromatique; elle est alexitere, stomachique, vermifuge, tonique, déterfive & résolutive par excel-

lence.

Usages. On n'emploie que la racine pour les hommes; on la prescrit fraîche dans les apozemes, depuis 3 ß julqu'à 3 j; on en fait une conferve qui se donne à la dose de 3 ; desséchée & réduite en poudre, on la donne intérieurement, dans une liqueur convenable, depuis 3 i jufqu'a 3ij; on en fait un extrait que l'on prefcrit depuis 3 ß jusqu'à 3 j. On donne aux animaux la racine fraîche en infusion, à la dose de Ziv; & la poudre des racines seches, à la dose de 3 B.

# 461. LA VERGE D'OR.

VIRGA AUREA latifolia ferrata. C. B. P. SOLIDAGO virga aurea. L. syng. polygam. Superfl.

Fleur. Radiée , jaune ; composée de fleurons hermaphrodites dans le disque, de demi-fleurons femelles à la circonférence; les fleurons ouverts, découpés en cinq, les demi-fleurons lancéolés, à trois dentelures; le calice oblong, tuilé; ses écailles étroites, pointues, droites, rapprochées & réunies. Fruit. Semences solitaires, ovales, oblonques, couronnées d'une aigrette capillaire, placées dans le calice sur un réceptacle presque aplati, nu. Feuilles, Oblongues, pointues, dentées en ma- Sect. L niere de scie à leurs bords ; celles du sommet

très-entieres. Racine, Longue, oblique, fibreuse,

Port. Tige de trois pieds, tortueuse, ronde, cannelée, anguleuse, moëlleuse; ses rameaux raffemblés, droits, terminés par des panicules de fleurs; feuilles alternes.

Lieu. Les bois, les pays montagneux & hu-

mides. 4

Propriétés, La plante a un goût styptique, amer;

elle est déterfive, vulnéraire.

Usages. On emploie les feuilles en infusion, en maniere de thé; réduites en poudre, on les donne dans du vin blanc, pour l'homme, à la dose de gr. x; on tire des sommités une eau distillée, qui se prescrit dans les potions vulnéraires diurétiques, à la dose de Ziv, & l'extrait qui a les mêmes vertus, depuis gr. j jusqu'à gr. ij; on donne aux animaux la plante en infusion à poig. ij dans to i & d'eau.

I." OBSERVATION. Dans les Verges d'or, Solidagines, le réceptacle est nu; l'aigrette des semences simple; les demi-fleurons du rayon à peu près au nombre de cinq; les écailles du calice en recouvrement, clauses. Nous avons:

 La Verge d'or du Canada, Solidago Canadenfis, à tige rameuse, de quatre à cinq pieds; à feuilles étroites, Jancéolées, rudes, à trois nervures, à peine dentelées; à fleurs redreffées, en panicule ou en corymbe recourbé,

très-nombreuses, petites, jaunes.

2.º La Verge d'or commune , Solidago Virga aurea . à tige anguleuse, comme pliée; à fleurs entassées en grappes, droites. Voyez le Tableau 461. Lyonnoise, Lithuagienne.

Cette plante a une amertume particuliere , laifant un

SECT. I.

goût acerbe; elle a réussi dans les affections catarrales des voies urinaires, dans les ulceres putrides. Tous les bestiaux la mangent volontiers lorsqu'elle est fraîche.

3.º La Verge d'or naine, folidago minuta, à tige très-simple, de six pouces; à feuilles de la tige trèsentieres; à péduncules axillaires, uniflores. Sur les Alpes

du Dauphiné & des Pyrénées.

II. OBSERVATION. Les Vergerettes, Erigeron, font rrès analogues aux Verges d'or; leur réceptacle est nu; l'aigrette des semences à poils; les demi-fleurons du rayon sont très-étroits. Les principales especes sont : 1.º La Vergerette odorante, Erigeron graveolens,

à feuilles lancéolées, très-entieres; à calice à écailles très-ouvertes; à branches latérales, portant plusieurs

fleurs. Lyonnoise, en Languedoc.

Les feuilles sont gluantes & répandent, froissées, une odeur forte; les fleurs radices sont d'un jaune pâle; sa

gige est basse & annuelle.

2.º La Vergerette visqueuse, Erigeron viscosum, à péduncule uniflore, latéral; à feuilles lancéolées, un peu dentées. En Languedoc, en Dauphiné, près de Valence.

Sa tige s'éleve à trois pieds; on observe sur les seuilles de petites glandes à côté des poils, qui sont humectées d'une humeur gluante. Cette espece ressemble beaucoup à la précédente, mais elle est vivace.

2.º La Vergerette de Canada, Erigeron Canadense, à tige & fleur formant un panicule. Lyonnoise, Lithua-

mienne.

Tige velue, blanchâtre; feuilles linaires, lancéolées, cilices, d'un vert blanchâtre ; fleurs très-nombreuses, petites; à fleurons d'un jaune pâle; à demi-fleurons très-

étroits, très-petits, d'un blanc couleur de chair.

Si on mâche les fleurs de cette plante, elle excite une Tenfation analogue à celle de la Menthe poivrée, mais plus piquante, & laissant un retour de fraicheur comme l'Ether. Ces fleurs pulvérifées, ou en infusion, sont antispasmodiques; elles soulagent les hypocondriaques, les hystériques; elles sont uriles dans l'anorexie causée par des glaires, dans la suppression des regles.

4. La Vergerette âcre, Erigeron acre, à péduncules

alternes, uniflores, Lyonnoise, Lithuanienne, .

Tiges d'un pied; feuilles lancéolées, étroites, ciliées; fleurs de grandeur médiocre; à fleurons d'un gris jaunâtre; CL. XIV. à demi-fleurons couleur de chair, très-courts; semences Sect. L. ornées de longs poils. Les fleurs pulvérifées ont réuffi. comme béchiques incisifs, dans les affections catarrales de la poitrine, comme asthme pituiteux, rhume.

5.º La Vergerette des Alpes , Erigeron Alpinum , à tige portant une ou deux fleurs; à calices peu hériflés; à feuilles linaires, légérement ciliées. Sur les montagnes du Lyonnois, du Dauphiné.

La fleur affez grande, à disque jaune ; à demi-fleurons d'un bleu rougeatre.

6.º La Vergerette uniflore, Erigeron uniflorum, à tige portant une seule fleur; à calice cotonneux ; à feuilles linaires, très-entieres. Lyonnosse, & sur les Alpes.

Probablement les deux précédentes especes ne sont que des variétés de la Vergerette âcre, causées par le climat. Nous savons que les plantes des plaines sont plus petites, se rapetissent sur les montagnes, & produisent moins de fleurs.

#### 462. LA JACOBÉE, ou Herbe de Saint-Jacques.

JACOBÆA vulgaris laciniata. C. B. P. SENECIO Jacobæa. L. Syng. polyg. Superfl.

Fleur. Radiée, jaune; caracteres du Seneçon, Fruit. I n.º 425. les corolles plus rayonnantes; les demi-fleurons plus alongés; toute la fleur plus ouverte, plus grande.

Feuilles. Ailées, en maniere de lyre; les déchirures découpées.

Racine. Très-fibreuse, blanchatre.

Port. Tiges de deux pieds, nombreuses, cylindriques, cannelées, listes, ou légérement cotonneuses; les fleurs au sommet, disposées en panicules; feuilles alternes.

202

Lieu. Les pâturages & les lieux humides. 26 Propriétés, L'herbe a un goût amer & âcre; CL. XIV. SECT. I. elle est vulnéraire, détersive.

Usages. On emploie l'herbe, mais rarement; on en fait des cataplasmes, des infusions, des

décoctions.

OBSERVATIONS. Dans les Seneçons, Seneciones, le réceptacle est nu ; l'aigrette des semences simple ; le calice cylindrique, caliculé; à écailles sphacélées au fommet ; des écailles très-courtes forment comme un second calice qui entoure la base du premier.

Dans ce genre qui présente cinquante-neuf especes, les fleurs sont radices dans le plus grand nombre ; quelques-unes cependant n'offrent que des fleurons. Faisons au moins connoître les especes les plus curieuses , les

plus útiles & les plus communes.

#### Les SENEÇONS à fleurs flosculeuses.

1.º Le Seneçon vulgaire , Senecio vulgaris. Voyen Le Tableau 425.

Les SENEÇONS à fleurs radiées, à demi-fleurons roulés en-dessous.

2.º Le Seneçon visqueux, Senecio viscosus, à feuilles pinnatifides, visqueuses; à demi-fleurons courts ; à écailles du calice lâches. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles molles, d'un vert blanchatre; fleurs petites, terminant une tige de deux on trois pieds.
3.º Le Seneçon des forêts, Senecco fylvaticus, à tige

droite, en corymbe ; à feuilles pinnatifides, à petites dents. Lyonnoise, Lithuanienne. Les feuilles blanchâtres, larges; les demi-fleurons très-

ětroits.

Les SENEÇONS à fleurs radiées, à demi-fleurons éténdus ; à feuilles pinnatifides , comme empennées.

4.º Le Seneçon élégant, Senecio elegans, à feuilles pinnatifides, toutes semblables, très-ouvertes; à fleurs pourpres. Originaire d'Ethiopie, cultivé dans les jardins.

y. Le Seneçon à feuilles de Roquette, Senecio erucæfolius, à tige droite; à feuilles pinnatifides, dentées, CL. XIV. un peu hérissées, blanchâtres. Lyonnoise, Lithuanienne. SECT. L. La culture lui fait perdre son duvet; les sommets des

écailles du calice rouges.

6.º Le Seneçon fale, Senecio fqualidus, à corolles du rayon entieres , plus longues que le calice ; à feuilles pinnatifides; à fegmens linaires, éloignés. Lyonnoife.

7.º Le Seneçon blanc , Senecio incanus , à feuilles comme ailées, à segmens obtus, blanches, cotonneuses, sur deux faces; à tige velue, de quatre à cinq pouces, terminée par huit ou dix fleurs jaunes, disposées en corymbe globuleux. En Lithuanie & fur les Alpes.

8.º Le Senecon à feuilles d'Aurone, Senecio abrotanifolius, à feuilles décomposées, plusieurs fois ailées; à folioles linaires, nues, aigues; à fleurs en corymbe. Sur

les montagnes du Lyonnois, de Suisse.

Nous l'avons trouvée très-commune dans les prairies au-deffous de Mont-Louis aux Pyrénées; les péduncules velues, portent trois, quatre ou deux fleurs. Les feuilles supérieures simplement pinnatisides.

9.º Le Seneçon Jacobée , Senecio Jacobara, à feuilles pinnées, en lyre ; à segmens découpés ; à tige droite.

Voyez le Tableau 461.

Elle offre plufieurs variétés; on la trouve à tiges de quatre pieds & de quatre pouces, plus ou moins rameufes;

les feuilles plus ou moins découpées.

Cette plante, d'une saveur amere, bien marquée & particuliere, mérite l'attention des Praticiens. Nous l'avons souvent employée dans les bouillons apéritifs, désobstruans. Elle ranime les forces digestives, réussit comme auxiliaire dans l'anorexie, la diarrhée par relachement, dans l'affection hypocondriaque avec engouement du foie , dans les leucophlegmaties , fuite des fievres intermittentes. Les vaches seules mangent volontiers cette plante. Nous avons trouvé en Lithuanie la variété à fleurs fans demi-fleurons.

Les SENEÇONS à fleurs radiées, à demi-fleurons ouveres; à feuilles entieres, sans divisions.

1.º Le Seneçon des marais, Senecio paludofus,

tige de quatre à cinq pieds, droite; à feuilles longues, C.L. XIV. étroites, finement dentées, blanches, cotonneuses en-dessous; Sect. I. à sleurs en corymbe terminal. Lyonnoise, Lithuanienne.

11.º Le Seneçon Dorie, Senecio Doria, à tige simple; à feuilles comme décurrentes, lancéolées, dentelées, comme charnues, lisses; les supérieures plus étroites,

petites; à fleurs en corymbe. Lyonnoile.

11.º Le Seneçon sarasin, Senecio saracenicus, à feuilles supérieures larges & longues; d'ailleurs trèsressemblant au précédent. Lyonnoise, Lithuanienne.

Sa racine est très-rampante.

13.º Le Seneçon Doronic, Senecio Doronicum, à tigo fimple, portant une ou deux fleurs affec grandes à feuilles radicales, pétiolées, ovales, oblongues; celles de la tige lancéolées; les unes & les autres un peu épaifles, velues en-deffous. Sur les montagnes du Dauphiné, de Suifle, d'Aurriche, des Pyrénées.

Les feuilles radicales, plus ou moins alongées, forment

des variétés; les calices font caliculés.

# 463. LE TUSSILAGE,

Tussilago vulgaris. C. B. P.
Tussilago farfara, L. fyng. polygam.
fuperfl.

Fleur. Radice, avec les caracteres du Pétalite, Fruit. 3 n.º 419. mais elle a toujours des demifleurons femelles à la circonférence; le Pétalite n'n a pas, & feulement quelques corolles femelles lans languettes.

Feuilles. Péticlées, cordiformes, larges, anguleuses, dentelées, vertes en-dellus, cotonneuses

en-deffous.

Racine. Longue, menue, blanchâtre, tendre, rampante.

Port. Tige en forme de hampe, couverte de plusieurs feuilles florales en forme d'écailles, haute CL. XIV. d'un demi-pied, fortant de terre au printemps, avant les feuilles; fleurs solitaires, au sommet de chaque tige; feuilles radicales.

Lieu. Les bords des rivieres, des fontaines, dans les terrains gras. 24

Propriétés. Cette plante a un goût un peu amer;

elle est sans odeur, béchique, adoucissante.

Usages. On emploie pour l'homme l'herbe, la racine . & fur-tout les fleurs ; les feuilles & les fleurs en décoction; on en tire une eau distillée, dont la dose est de 3 vj; on emploie encore les feuilles, les fleurs & la racine en tisane; à l'extérieur, les feuilles pilées & appliquées en cataplasine, sont émollientes. On donne aux animaux toute la plante en infusion, à poig, i sur th i s d'eau.

### 464. LE DORONIC,

DORONICUM maximum, foliis caulem amplexantibus. C. B. P.

DORONICUM pardalianches. L. fyng. polygam. superfl.

Fleur. Radiée, composée de fleurons hermaphrodites dans le disque, & de demi-fleurons femelles à la circonférence; les fleurons ouverts, divifés en cinq ; les demi-fleurons lancéolés , à trois dentelures; le calice composé de deux rangs d'écailles lancéolées, en forme d'alêne, égales, plus longues que le rayon, terminées en pointe.

Fruit. Les semences des sleurons hermaphrodites, folitaires, ovoïdes, aplaties, fillonnées, couronnées d'une aigrette composée de poils ; les semences des sleurons semelles, moins aplaties, renfermées les unes & les autres dans les CL. XIV. calice reflerré, sur un réceptacle nu & plane. SECT. L. Feuilles. Simples, entieres, cordisormes, ob-

tuses; les radicales pétiolées; les caulinaires am-

plexicaules.

Racine. Presque tubéreuse, stolonisere, ressemblant à la queue du Scorpion.

Port. Tige rameufe; les rameaux portent deux fleurs pédunculées; feuilles alternes.

Lieu. Les montagnes de la Suisse, les Alpes. 36 Propriétés. La racine est aromatique, savou-teuse, céphalique.

Usages. On ne l'emploie guere en Médecine,

ODERRATIONS. Dans les Doronics , Doronica , le réceptacle est nu ; l'aigrette des semences simple ; les écailles du calice à doublerang, sont égales, plus longues que le disque; les semences du rayon sont nues , sans aigrettes.

1.º Le Doronic Paquerette, Doronicum pardalianches, à hampe petite, ne portant qu'une fleur; à feuilles ovales, bancéolées, dentelées, hérissées. En Dauphiné, sur les montagnes du'Bugey, d'Allemagne, Voyez le Tableau 464.

La fleur est blanche ou quel quefois très rouge. 2.º Le Doronie plantaginé, Doronie um plantagineum, à tige à branches alternes; à feuilles ovales, aignès, un peu dentées, presque lisses; celles de la tige embraf

fantes. Lyonnoise, Allemande.

3.º Le Doronic scorpion, Doronicum sicorpioides, à des rameuse; à feuilles en cœur, obtuses, denrelées; les radicales pétiolées; celles de la tige embrassantes. Lyonnoise, Allemande.

Fleurs jaunes, à longs péduncules; les semences

du rayon nues.

New 26

CL. XIV.

#### SEĆTION II.

Des Herbes à fleur radiée, dont les semences sont ornées d'un chapiteau de feuilles.

# 465. LE SOLEIL.

CORONA SOLIS. Tabern. Icon.

HELTANTHUS annuus. L. Syng. polygam. frustran.

FLEUR. Radiée, composée d'un grand nombre de seurons hermaphrodites dans le disque; d dans la circonférence, de quelques demi-sleurons semelles qui sont sériles; les sleurons cylindriques plus courts que le calice commun, renisés à leur base, divisés en cinq, portés sur des petits calices dyphilles; lesséemi-fleurons à languette, lancéolés, entires, très-longs.

Fruit. Semences folitaires, oblongues, obtufes, à quarre angles oppofés, couronnées par les calices properes de chaque fleuron, qui tombent dans leur maturité, contenues par le calice commun, fur un large réceptacle plane, garni de lames lancéolées, aigués.

Feuilles. Simples, très-entières, en forme de cœut renversé, pointues au sommet, rudes au toucher; leurs nervures s'unissent à leur base.

Racine. Rameuse, très-fibreuse.

Port. Tige de sept ou huit pieds, droite, rude, rameuse, remplie d'une moëlle blanche; la fleur au sommet pédunculée & solitaire; les seuilles supérieures alternes, les inférieures opposées.

Lieu. Originaire du Pérou , cultivé aifément

Propriétés. On croît cette plante vulnéraire. Ulages. Le plus grand ufage de la femence est de fervir de nourriture aux perroquets; on en peut tirer une huile; les graines torréfiées ont l'odeur du Café; on en fait une infusion presque aussi agréable.

## 466. LE TAUPINAMBOUR.

CORONA SOLIS parvo flore, radice tuberoså. I. R. H.

Helianthus tuberofus. L. Syng. polyg. frustran.

Fleur. Comme dans la précédente, moins Fruit. groffe, moins grande; le disque plus étroit, ainsi que le calice commun, les semences plus petites.

Feuilles. Ovales, cordiformes, dentelées à leurs bords, rudes au toucher, se prolongeant sur le pétiole; les nervures réunies sur le corps de la seuille.

Racine. Tubéreuse, en quoi elle differe de la précédente.

Port. Le même; la tige moins grosse, austi élevée.

Lieu. Le Brésil, cultivé dans les champs. 4 Propriétés. Ses tubercules sont adoucissans,

nourriflans, venteux.

Usages. Il s'emploie plus souvent dans les cuisines qu'en Médecine; le goût en est plus sade que celui de la Pomme-de-terre, n.º 99.

OBSERVATIONS. Dans les Soleils, Hellianthi, le réceptacle est conique & chargé de paillettes on lames; le calice talice est formé par un double rang d'écailles; les femences sont couronnées par quarre dants. On cultive Communément les trois especes suivantes.

1.º Le Soleil annuel, Helaunthus annuus, dont toutes

CL. XIV.

1.º Le Soleil annuel, Hellanthus annues, dont toutes les feuilles sont en cœur, à trois nervures, à pédancules enslés à l'extrémité; à sleurs penchées. Originaire du Pérou. Voyez le Tableau 465.

2.º Le Soleil multiflore, Helianthus multiflorus, à feuilles inférieures en œur, à trois nervures; les supérieures ovales; à racine cylindrique, recourbée. Vivace. Originaire de Virginie.

La tige & les péduncules hérissés.

3.º Le Soleil Taupinambour, Helianthus Tuberofus, à racine tubéreuse; à feuilles ovales, en cœur. Voyez le Tableau 466.

Les semences dis Soleil annuel peuvent sournir une bennie farine pour faire du pain & de la bouillié aux enfans. On en retire une huile bonne pour la lampe. Les bestiaux mangent volontiers les seuilles; les sleurs sont agréables aux Abeilles. On peur terirer de l'écorce une filasse aux Abeilles. On peur terirer de l'écorce une filasse aux Abeilles. On peur terirer de l'écorce une filasse aux Abeilles de riges séchées s'brilées, donnent deux livres d'alkali fixe. Le nombre de sennences que fournit chaque pied de Soleil annuel, et pred'ajeux. La tacine du Taupinambour a un goût d'Artichaur, elle contient abondamment un principe farineux & amilacé. Nous en avons sait d'asse bon pain.



Tome III.

CL. XIV. SECT. III.

#### SECTION III.

Des Herbes à fleur radiée, dont les semences n'ont ni aigrette, ni chapiteau de feuilles.

# 467. LA PAQUERETTE,

Bellis fylvestris minor. C. B. P. Bellis perennis. L. Syng. polyg. Superst.

FLEUR. Radiée, composée de sleurons hermaphrodites dans le disque, & de demi-fleurons femelles à la circonsérence; le calice commun hémissphérique, composé de plusieurs folioles disposées en deux rangs, lancéokées, égales.

Fruit. Toutes les semences solitaires, ovoides, aplaties, nues, rensermées dans le calice com-

mun, sur un réceptacle nu & conique, Feuilles. Simples, très-entieres, en forme de spatule; les radicales sessilles; les caulinaires presque

amplexicaules.
Racine. Fibreuse, rampante.

Port. La tige est une hampe nue, au sommet de laquelle se trouve une seule seur, à la hauteur de trois pouces.

Lieu. Tous les prés. 24

Propriétés. La racine a un goût âcre; les fleurs, une faveur d'herbe un peu salée; les fleurs & les feuilles sont résolutives, détersives, vulnéraires. Ulages. On en tire, pour l'homme, un suc qui

dépuré, se donne à la dose de 3 iv; les seurs &

les feuilles s'emploient en décoction. On ne donne aux animaux que la décoction, à la dose de poig. ij CL. XIV. dans thi & d'eau.

OBSERVATIONS. Dans la Paquerette, Bellis, le réceptacle est nu , conique; les semences ovales, sans aigrette; le calice hémisphérique, à écailles égales. Nous avons:

1.º La Paquerette vivace, Bellis perennis, à hampe nue. Lyonnoise, Allemande. Voyez le Tableau 467.

2.º La Paquerette annuelle, Bellis annua, à tige un peu feuillée. En Languedoc.

La tige rameuse, a plusieurs fleurs; feuilles en spa-

tule ; couronne de fleurs bleue.

La Paquerette vivace offre par la culture une foule de variétés; la couronne rouge, violette, bleue & mélangée; elle est pleine, & quelquefois prolifere, c'est-à-dire, du centre de la fleur s'éleve un ou deux péduncules portant chacun une fleur. On mangeoit autrefois les feuilles de Paquerette comme les plantes potageres, on la faisoit cuire avec la viande; sa racine est peu acre; le gout des feuilles est peu sensible. On a cependant beaucoup vanté cette herbe comme spécifique, dans les maladies les plus graves; mais nous favons que ces maladies guériffent chaque jour sans remede, par la seule énergie de 3a nature, comme les plaies pénétrantes dans la poirrine, le catarre suffoquant, la dyssenterie, les suxions catarrales , rhumes , &c. Les moutons mangent volontiers ces plantes.

## 468. LA MARGUERITE DORÉE.

CHRYSANTHEMUM Segetum. Lob. icon. CHRYSANTHEMUM Segetum. L. Syngen. polygam. superfl.

Fleur. Radiće, composée d'un grand nombre de fleurons hermaphrodites dans le disque, d'une douzaine de demi-fleurons à la circonférence;

leur couleur est d'un jaune doré; le calice hémisphérique, tuilé, composé d'écailles graduelle-SECT. III. ment plus grandes; les intérieures terminées par des membranes luifantes.

Fruit, Toutes les semences solitaires, oblongues, nues, contenues dans le calice, sur un ré-

ceptacle nu, convexe, ponctué.

Feuilles. Amplexicaules, découpées par le haut, dentées en maniere de scie à leurs bases.

Racine, Rameuse.

Port, Tige herbacée, cannelée, rameuse; la fleur au sommet, soutenue par des péduncules presque nus; les feuilles alternes. Lieu. En Allemagne, en Angleterre, dans les

champs. (1)

Propriétés. On la dit vulnéraire, déterfive; ello donne une teinture jaune affez agréable. Usages. Peu employée en Médecine.

## 469. LA GRANDE MARGUERITE.

LEUCANTHEMUM vulgare. I. R. H. CHRYSANTHEMUM leucanthemum. L. fyns gen. polygam. Superfl.

Fleur. 7 Radiée; le caractere de la précédente, Fruit. 5 mais les corolles du rayon font blanches. Feuilles. Amplexicaules, oblongués, obruses, dentées en maniere de scie à leur sommet, dentelces par le bas; les radicales le plus souvent en fpatule.

Racine. Rameuse, fibreuse.

Port. Tige d'un pied & demi, herbacée, striée, garnie de feuilles; les fleurs au fommet; feuilles alternes.

Lieu. Les pâturages, les prés. 24

Propriétés. Vulnéraire, déterfive, atténuante. Usages. On l'emploie dans les maux de poi- Ct. XIV. trine; on la recommande pour les plaies.

SECT. IIL.

OBSERVATIONS. Dans les Chryfanthemes, Chryfanthema, le réceptacle est nu ; les semences sans aigrette ; le calice hémisphérique; à écailles en recouvrement, dont

les marginales font membraneuses.

1.º Le Chryfantheme noir, Chryfanthemum atratum. à tige uniflore; à feuilles succulentes; les radicales cunéiformes, à lobes au sommet; celles de la tige lancéolées, à dents de scie; à marges du calice noires. Sur les monragnes du Lyonnois, du Dauphiné, & en Lithuanie, près de Grodno.

2.º Le Chrysantheme des Alpes , Chryfanthemum Alpinum, à tiges uniflores; à feuilles cunciformes, comme empennées; à segmens entiers. Sur les A!pes du Dauphiné.

de Suisse, & sur les montagnes d'Allemagne.

Les feuilles d'un vert de mer ; les supérieures trèsentieres.

2.º Le Chryfantheme Leucantheme . Chryfanthemum Leucanthemum, à feuilles embrassantes, oblongues ; à dents de scie au sommet, & profondément dentées inférieurement. Voyez le Tableau 469. Lyonnoise, Lithuanienne.

4.º Le Chryfantheme des montagnes, Chryfanthemum montanum, à feuilles inférieures en spatule, lancéolées, à dents de scie; les supérieures linaires. En Dauphiné & en Lithuanie.

Ce n'est peut-être qu'une variété de la précédente. 5.º Le Chryfantheme en corymbe, Chryfanthemum corymbosum, à tige portant plusieurs fleurs en corymbe; à feuilles ailées; à folioles découpées & à dents de fcie. En Suisse & en Dauphiné. 6.º Le Chryfantheme des blés, Chryfanthemum fege-

tum, à feuilles embrassantes, laciniées supérieurement, dentées inférieurement; à fleurs jaunes. En Suede, en

Bourgogne. Voyez le Tableau 468.

La grande Marguerite est aujourd'hui oubliée dans lapratique; cependant on la loue comme facilitant, en décoction, l'expectoration des crachats purulens ; pro-

priété difficile à établir, vu que l'expectoration est un CL XIV. acte uniquement dû au principe vital.

C. XIV. acte uniquement ut au principe vice.

Pathme, la phthife & l'opprefion, on tignoré que l'aîthme ceffe de lui-même pour un temps donné, que l'orthopnée est aufit périodique, qu'une aflection catarrale, comme purulente imitant la phthife, se guérit aussi spontanément. Nous croyons tout aussi chimérique la propriété qu'on lui a accordé de guérit les écrouelles.

La décostion des feuilles peut accélerer la détersion des ulceres, mais sa vertu vulnéraire paroitra bien douteute de ceux qui ont vu de grandes plaies guérit ab topique,

#### 470. LA MATRICAIRE.

MATRICARIA vulgaris, feu fativa. C. B. P. MATRICARIA parthenium. L. fyng. polygam. fuperfl.

Fleur. Radiée, composée de sleurons hermaphrodites, utbulés, nombreuv, rangés dans le disque qui est hémisphérique, & de demi-fleurons à la circonsérence; le calice commun hémisphérique, tuilé; ses écailles linéaires, en carêne, égales, solides à leurs bords.

Fruit. Toutes les semences solitaires, oblongues, sans aigrette, renfermées dans le calice,

fur un réceptacle nu & convexe.

Feuilles. Composées, planes; les folioles ovales, très-découpées.

Racine. Blanche, rameule, fibreule.

Port. Tiges nombreuses, hautes de deux pieds, droites, cannelées, lisses, moëlleuses; les sleurs au sommet pédunculées, disposées en corymbe; feuilles alternes,

Lieu. Elle réuffit dans les terrains cultivés, ou

incultes. 7 ou 🗸

Propriétés. La plante est odorante, un peu âcre = & amere; elle est emménagogue, stomachique, CL. XIV.

hystérique, vermifuge.

Usages. On emploie, pour l'homme, l'herbe, les feuilles, les fleurs & les sommités fleuries; on fait de l'herbe fraîche & des feuilles, des décoctions pour lavement; avec l'herbe feche, des décoctions & des infusions; avec les sommités fleuries, feches, des infusions, une poudre dont la dose est depuis 3 & jusqu'à 3 ij; le suc exprime de la plante fraîche, clarifié, se donne jusqu'à 3 j, ou 3 ij; sa décoction, ou son insusion, à la dose de Zvj. On peut donner aux animaux, la décoction, à une dose proportionnée.

#### 471. LA CAMOMILLE commune.

CHAMEMELUM vulgare, feu Leuchans themum Dioscoridis. C. B. P. MATRICARIA Chamomilla. L. Syng. poly=

gam. superfl.

Fleur. ¿ Caracteres de la précédente, mais les Fruit. S'écailles du calice égales à leurs bords; les rayons plus ouverts; les femences nues; le réceptacle conique.

Feuilles. Nombreuses, découpées très-finement.

Racine. Menue, fibreuse.

Port. Tiges de demi-pied, grêles, rameufes; les fleurs au sommet, disposées en corymbe sus de longs péduncules ; feuilles alternes. Lieu, Le Languedoc, au bord de la mer. ()

Propriétés. Odorante, le goût amer ; elle est résolutive, fébrifuge, stomachique, carminative, vermifuge. O iv

CL. XIV.

Usages. On emploie l'herbe rarement, les fleurs fréquemment; on en fait des décoctions, des SECT. III. cataplasmes, une eau, une huile que l'on donne, pour l'homme, à la dose de quelques gouttes dans une liqueur convenable; aux animaux, la poudre à 3 ii; en décoction, à poig, j sur thi d'eau.

> OBSERVATIONS. Dans les Matricaires, Mairicaria, le réceptacle est nu ; les semences sans aigrette ; le calice hémisphérique, à écailles en recouvrement, dont les marginales font folides, aigues.

> 1. La Matricaire officinale, Matricaria parthenium,

à feuilles planes, composées; à solioles ovales, découpées ; à péduncules rameux. Voyez le Tableau 470. Lyonnoise, en Danemarck. 2.º La Matricaire odorante, Matricaria suaveolens,

à réceptacle conique; à demi-fleurons renverses; à semences nues; à écailles du calice à marges égales. En Dauphiné, en Suede.

Les feuilles & le port des Camomilles.

3.º La Marricaire Camomille, Matricaria Chamomilla, à demi-fleurous étales, Voyez le Tableau 471,

Lyonnoise, Lithuanienne.

La Matricaire répand une odeur analogue à celle de la Camomille, mais plus forte; sa saveur est amere, un peu nauféaconde; elle perd par la deffication une partie de son odeur. Son ameriume & son odeur annoncent son énergie. En infosion & en poudre, elle augmente out détermine les regles & les lochies. Quelques observations lui assurent la propriété de tuer les vers ; le suc des feuilles donné à deux onces, avant le paroxysme, a guéri quelques fievres intermittentes.

Les fleurs de Camomille commune répandent une odeur pénétrante ; elles sont ameres; leur calice fournit seul l'hvile essentielle, qui est bleue, mais qui blanchit en vieillistant; huit livres de fleurs en contiennent une drachme. Les fleurs de Camomille commune sont fréquemment employées dans le traitement de plusieurs maladies ; leur vertu fébrifuge est affurée par un si grand nombre d'obfervations, qu'il seroit difficile de la nier, même aux Médecins expectans qui n'ignorent pas que sur cent sievres tierces & quartes, quatre-yingts au moins peuvent ceffer fans autre secours que le régime, L'infusion des fleurs CL. XIV. calme les coliques venteuses & spasmodiques , & autres Sect. III. affections du conduit alimentaire, dépendantes de glaires. d'atonie. Intérieurement , ces fleurs font indiquées dans Pædeme , & autres tumeurs froides. Quoique les expériences faites dans les laboratoires prouvent que ces fleurs arretent la putridité, on n'est point en droit de conclure qu'elles puissent produire le même effet sur nos humeurs foumises à l'action vitale.

## 472. LA CAMOMILLE ROMAINE,

ou des Boutiques.

CHAMEMELUM nobile, flore multiplici-C. B. P.

ANTHEMIS nobilis. L. fyng. polyg. fup.

Fleur. Radiée, composée de fleurons hermaphrodites dans le disque qui est convexe, & de demi-fleurons à la circonférence ; les fleurons divifés en cinq; les demi-fleurons lancéolés, quelquefois à trois dentelures ; le calice commun hémisphérique : les écailles linéaires , presque égales. Fruit. Semences folitaires, oblongues, nues,

renfermées dans le calice, sur un réceptacle conique, garni de lames.

Feuilles. Composces, ailées, linéaires, aigues, un peu velues, fessiles.

Racine. Rameufe, fibreufe.

Port. Tiges nombreuses, herbacées, foibles, penchées; les fleurs au fommet pédunculées, folitaires, jaunes, fouvent doubles; feuilles alternes.

Lieu. Les campagnes d'Italie, les jardins. 24 Propriétés. Cette plante est amere au goût aromatique, agréable à l'odorat; elle a les vertus CL. XIV. de la précédente, & lui est présérée.

SECT, III. Ulares.

Usiges. On emploie l'herbe & les fleurs trèsfréquemment; on en fait des décoctions; on en tire une huile diffillée d'un beau bleu, qui eft diurétique; les fleurs fournillent une huile par infusion qui appaise les douleurs, & qui entre dans les lavemens; on en fait aussi une poudre; done on se sert en décoction & en instution.

## 473. LA CAMOMILLE PUANTE,

CHAMEMELUM foetidum, five Cotula foetida. 3. B.

ANTHEMIS cotula. L. Syng. polygam. fuperfl.

Fleur. Caracteres de la précédente; le récep-Fruit. cacle conique, garni de lames extrêmement fines; les semences nues.

Feuilles. Seffiles, ailées, décomposées; les découpures linéaires.

Racine. Fébrifuge.

Port. Tiges cylindriques, pleines de suc, rameuses, dissues; les sleurs pédunculées au sommet; feuilles alternes.

Lieu. Les terrains incultes, O

Propriétés. Toute cette plante a un goût amer, une odeur forte & fétide ; elle est fondante, apéritive, antispasmodique, fébrisuge, vermi-

fuge, carminative.

. Usages. On emploie l'herbe & les sleurs dont on fait des décodions pour les lavemens & bains de vapeurs; on en tire un suc; on se ter communément des trois especes de Camomille pour fomentations, cataplasmes émolliens & résolutifs.

## 474. L'ŒIL-DE-BŒUF.

CL. XIV. SECT. III.

BUPHTALMUM tanaceti minoris folio.

ANTHEMIS tindoria. L. fyng. polygam. fuperfl.

Fleur. Caracteres des précédentes; les écailles Fruit. Caracteres du calice ciliées à leur fommet; corolle jaune; les fleurs du rayon blanches dans une une variété des Alpes.

Feuilles. Deux fois ailées; à dentelures trèsfines & aigues, blanches & cotonneuses en dessous, imitant celles de la Tanaisse.

Racine, Rameuse.

Port. Tige herbacée, rameuse; les sleurs au sommet, nues & disposées en corymbe; seuilles alternes.

Lieu. L'Allemagne, les Provinces méridionales de France, auprès de la mer, dans les prés secs & arides. 4

Propriétés. On le dit vulnéraire, apéritif; les fleurs donnent une teinture jaune & brillante, très-estimée dans le Nord.

Usages. On ne l'emploie en Médecine qu'à

l'extérieur.

OBSERVATIONS. Dans les Camomilles, Anthemides, le réceptacle est chargé de pailles; les semences sans aigrette; le calice hémisphérique, presque égal; les demi-fleurons au-delà de cinq.

Les CAMOMILLES à demi-fleurons blancs.

1.º La Camomille noble, Anthemis nobilis, à feuilles pinnées, composées, linaires, aigues, un peu velues Voyez le Tableau 472.

Quelquefois spontance dans le Lyonnois.

2.º La Camomille des champs, Anthemis arvensis, à réceptacle conique , dont les pailles sont sétacées ; SECT. III. à semences couronnées. Lyonnoise, Lithuanienne.

La rige est dissusé, un peu coronneuse ; les sevilles lisses, doublement pinnées; à nerfs feuillés: à folioles

lancéolées; à semences lisses.

3.º La Camomille puante, Anthemis Cotula, à semences un peu rudes, sans couronne. Voyez le Tableau 473.

#### Les CAMOMILLES à demi-fleurons jaunes.

4.º La Camomille Pyrethre , Anthemis Pyrethrum à tiges inclinées, fimples, uniflores; à feuilles ailées; # folioles découpées. En Languedoc.

Plusieurs tiges couchées, rarement rameuses; le rayon de la fleur blanc, pourpre en-dessous; la racine longue. s.º La Camomille Gil-de-bouf, Anthemis tinctoria, à tige en corymbe; à feuilles doublement pinnées, den-

telées, cotonneuses en-dessous. Voyez le Tableau 474. En Suisse, en Languedoc, très-commune en Lithuanie. Les fleurs de la Camomille Romaine sont plus aro-

matiques que celles de la commune ; elles fournissent par leurs calices, une plus grande quantité d'huile effengielle, cinq drachmes de huit livres; on a tort d'employer les fleurs doubles, qui ne le deviennent que parce que la multiplicité des demi-fleurons empechent le développement des fleurons, qui sont plus aromatiques. Ces fleurs possedent, à un degré plus éminent, coutes les vertus de la Camomille commune ; c'est la confolation des hypocondriaques, des hystériques, de tous ceux, enfin, dont les forces digestives sont affoiblies; elle foulage les migraines caufées, comme cela arrive 1e plus fouvent, par la foiblesse de l'estomac.

La Camomille puante répand en effet une odeur fétide, particuliere; on a observé que les crapauds aimoient à se cacher sous cette herbe. Quelques hysieriques sont calmés en buvant l'infusion des seurs. Nous doutons de fa verta contre la goutte , l'asshme & les hémorroides, vu que ces maladies disparoissent souvent, pour un temps affez éloigné, par les feuls efforts de la nature. Quelques observations nous prouvent l'utilité de

cette plante dans le traitement des écrouelles.

La Camomille Œil-de-bouf, promet de grandes vertus; • Podeur aromatique de ses fleurs , leur amertume , Ct. XIV. annoncent de l'énergie ; leur infusion a réussi dans la Sect. III. tonx catarrale, l'affection hypocondriaque, les fievres tierces vernales. Nous la regardons comme succé-

dance de la Camomille vulgaire. La racine de Camomille Pyrethre qui est grosse comme le pouce , est sans odeur ; mais sa saveur est piquante, poivrée, elle réfide dans le principe réfineux. Si on la mâche, elle fait couler une quantité confidérable de falive; prise en poudre par le nez, elle fait éternuer & excite l'écoulement d'une grande abondance de Gerosités. On la prescrit mâchée avec un évident avantage dans la paralysie & les engorgemens séreux des glandes de la bouche, & de l'arriere-bouche,

### . 475. LA MILLE-FEUILLE.

MILLEFOLIUM vulgare album, C. B. P. ACHILLEA millefolium. L. Syng. polyg. Superfl.

Fleur. Radiée , blanche & pourpre dans une variété, composée de plusieurs rayons hermaphrodites dans le disque, & de cinq à dix femelles à la circonférence; les hermaphrodites ouverts . divifés en cinq; les femelles prefque cordiformes, à trois dentelures : tous les fleurons rassemblés dans un calice ovale, oblong, écailleux; ses écailles ovales, aigues, rapprochées.

Fruit. Toutes les semences solitaires & ovales. placées dans le calice fur un réceptacle conique oblong, garni de lames lancéolées, plus longues que les fleurons.

Feuilles. Sessiles, oblongues, deux fois ailées, nues; les découpures linéaires, dentées,

Racine. Ligneuse, fibreuse, noiratre, tracante,

Port. Tiges d'un pied & demi, roides, menues, ct. XIV. cylindriques, cannelées, velues, rameuses; les sact. III. fleurs au sommet, en forme de corymbe aplati (fastigiati); seuilles alternes.

Lieu, Les bords des chemins. 24

Propriétés. Un peu acre, amere, aromatique,

vulnéraire, résolutive & astringente.

Usages. Employée en décoction ou insuson, le suc est très-détersse; intérieurement on le donne à l'homme, jusqu'à 3 vi, & l'insuson aux animaux, à la dose de poig, ij, dans this s'éau.

## 476. L'HERBE A ÉTERNUER.

PTARMICA vulgaris, folio longo ferrato; flore albo. 1. B.

ACHILLEA ptarmica. L. fyng. polygam. fuperfl.

Fleur. Caracteres de la précédente : le calice Fruit. moins grand, moins alongé; le disque plus marqué; les fleurons de la circonférence plus grands, plus nombreux; corolles blanches.

Envilles Lancholdes, airquité, de deutelluer trête.

Feuilles. Lancéolées, aigues, à dentelures très-

Racine. Oblongue, genouillée.

Port. La tige s'éleve plus ou moins, cylindrique, lisse, prêle, fistuleuse; les steurs au sommet comme disposées en corymbe; seuilles alternes. Lieu. Les prés humides, les marais. 24

Propriétés. Acre, sans odeur; sternutatoire,

résolutive, détersive, stomachique.

Usages. On emploie les seuilles & les sleurs; on en fait une poudre qui se souffle dans le nez comme sternutatoire.

## 477. L'EUPATOIRE DE MÉSUÉ.

Ct. XIV. SECT. III.

PTARMICA lutea, suave olens. I. R. H.

ACHILLEA ageratum. L. syng. polygam.

superfl.

Fleur. Comme dans la précédente; corollo

Feuilles. Lancéolées, obtuses, à dentelures

Racine. Fusiforme, fibreuse.

Port. Tige herbacée, cylindrique, rameule; les fleurs au fommet disposées en corymbe étroit; feuilles alternes.

Lieu. Au bord de la mer, en Languedoc, en Italie. 24

Propriétés. Odeur forte & agréable, le goût amer; l'herbe est stomachique, incisive, expectorante; extérieurement, vulnéraire, résolutive.

Usages. On emploie l'herbe fraîche ou seche ; en insusion & en décoction.

COBSERPATIONS. Dans les Achillieres, Achilleæ, la repetracle est chargé de pailles; les semences sans aigrette; le calice ovalet, à écailles en recouvement; les demi-sleurons en petit nombre, quatre ou cinq.

### Les ACHILLIERES à corolles jaunes.

1.º L'Achilliere Eupatoire, Achillea Ageratum, à feuilles lancéolées, obtufes, à dents de scie fines. Voyez le Tableau 477. En Languedoc.

#### Les ACHILLIERES à demi-fleurons blancs.

2.º L'Achilliere sternutatoire, Achillea Ptarmica, à feuilles lancéolées, aiguës, à dents de scie sines. Lyonnoise, Lithuanienne.

CL. XIV. SECT. III.

Par la culture elle offre des fleurs pleines. Voyez la Tableau 476.

3.º L'Achilliere Mille-feuille , Achillea Millefolium , à feuilles doublement pinnées , nues ; à découpures linaires, dentées; à tiges supérieurement sillonnées. On la trouve à fleurs rouges. Voyez le Tableau 475. Lyonnoife, Lithuanienne.

4.º L'Achilliere noble , Achillea nobilis , à tige rende non fillonnée ; à feuilles doublement pinnées , obtufes, cotonneuses; à rayons des fieurs renversés. En Dauphiné,

en Lithuanie.

Elle répand une odeur de camplire.

z.º L'Achilliere noire , Achillea atrata , à feuilles lifles, ailées; à folioles fimples & laciniées. Sur les montagnes de Suisse & de Dauphiné.

Les péduncules velus ; les bords du calice noirs &

comme sphacélés.

6.º L'Achilliere naine , Achillea nana , à feuilles ailées, très-velues; à folioles fimples & découpées; à fleurs ferrées , comme en ombeile. En Suiffe, en Dauphiné, sur les Alpes. Perite plante très-odorante.

Dans l'Achillere Mille-feuille, l'herbe est un pen amere, afringente, un peu odorante; fi on froiffe entre des doigts les fleurs, elles les impregnent d'une odeur balfamique, affez durable; auffi fourniffent-elles une huile aromatique, pénétrante ; l'extrait spiritueux des fleurs est assez analogue au camphre. La grande réputation de la Mille-feuille vient de son action évidente pour calmer les hémorragies actives, caufées par un refoulement du fang. Elle n'est pas moins utile dans les aurres maladies spasmodiques, comme colique, cardialgie, flatuofités, affection hypocondriaque, hystérique, rhumadifinale. Elle réuffit également dans l'atonie des premieres voies, comme anorexie, diarrhées. Son usage externe dans les ulceres, est fondé sur sa vertu détersive, tonique & balfamique; mais lui attribuer la guérifon des plaies fur des fujers vigoureux , dont les folides ne font point débilités, c'est ignorer le pouvoir évident de la

L'Achilliere noble qui est encore plus aromatique,& gui répand une odeur de camphre, a les mêmes propriétés.

Son

Son odeur même lui affure une plus grande énergie. Nous l'avons long-temps employée dans les mêmes mala- Ct. XIV. dies. & nous avons souvent eu lieu de nous féliciter de SECT. III. lui avoir donné la préférence.

L'herbe à éternuer est âcre ; elle est très-utile, en la mâchant, pour augmenter le flux de la falive & de l'humeur nasale; aussi réussit-elle à ce titre dans les engorgemens catarreux de la membrane pituitaire & des amygdales; c'est le congénere de la Pyrethre.

L'Eupatoire de Mésué est aujourd'hui abandonnée : cependant son odeur balsamique & son amertume lui assurent les propriétés des plantes de son genre. On la croit spécialement efficace dans les empatemens des vis-

ceres du bas-ventre.

L'Achilliere Génépi, à feuilles ailées, à folioles fimples, lisses, ponctuées, est le Tanacerum odorarum Alpinum de Gaspard Bauhin, elle se rapproche beaucoup de l'Achilliere noire. Cette plante très-amere & trèsaromatique, a réuffi dans la diarrhée, la foiblesse d'estomac causée par relachement, dans les étourdissemens qui ont souvent la même source. Ceux qui suivent encorela pratique de Vanhelmont, prescrivent cette herbe infusée dans du vin, pour déterminer la sueur dans la pleurésie, même les premiers jours. Nous sommes obligés d'avouer que, sans saignées préliminaires, ce remede & d'autres aussi actifs ont emporté, même quelquefois d'emblée, cette maladie vraiment inflammatoire ; mais aussi combien en avons-nous vus qui ont été victimes d'une méthode aussi incendiaire. On a beau nous dire que pendant un siecle les Médecins ont suivi la méthode de Vanhelmont, qu'elle est encore cantonnée dans noscampagnes; on a beau nous citer une foule d'observazions, nous nous sommes assurés par des expériences contradictoires que par la méthode tempérante de. Sidhenam & de Boerhaave, nous guérissons dix - huit péripneumonies sur vingt, & que par la pratique Helmontienne, il en périt au moins huit sur vingt. Les observations des Helmontiens prouvent seulement que dans ce cas, comme dans tant d'autres, la nature chez plusieurs sujets a assez d'énergie pour surmonter & la cause de la maladie & les remedes opposés au mal.

Tome III.

CL. XIV. SECT. IV.

#### SECTION

Des Herbes à fleur radiée, dont les semences sont renfermées dans des capsules.

## 478. LE SOUCI.

CALTHA vulgaris. C. B. P. CALENDULA officinalis. L. Syng. polyg. necess.

FLEUR. Radiée , composée de plusieurs sleurons jaunes, hermaphrodites dans le disque, & femelles à la circonférence; les fleurons hermaphrodites de la longueur du calice ; les femelles très-longs, & à trois dentelures; le calice commun polyphille, divisé en quatorze ou vingt seg-mens linéaires, lancéolés, presque égaux.

Fruit. Les fleurons hermaphrodites dans le centre du disque, n'en ont point; ceux du disque produisent quelques semences membraneuses, oblongues, à deux cornes; les fleurons femelles en produisent de plus grandes, qui sont recourbées, triangulaires, de la forme d'un bateau, hérissées de pointes; les unes & les autres renfermées dans des especes de capsules, contenues par le calice aplati, sur un réceptacle nu & plane.

Feuilles. Simples, entieres, ovales, plus étroites à la base qu'au sommet , velues , sessiles , presque amplexicaules.

Racine. Futiforme, fibreuse, blanchâtre. Port. Tige herbacce, gréle, cylindrique, rameule ; les fleurs au sommet , portées sur des péduncules ; feuilles alternes ; la plante fleurit en CL. XIV. tout temps.

Lieu. Les champs; cultivé dans les jardins où la fleur devient d'une grandeur beaucoup plus confidérable, ce qui ne forme qu'une variété de la même espece.

Propriétés. La plante est amere au goût , emménagogue, fondante, céphalique, antispasmo-

dique, hépatique,

Ulages. On emploie les fleurs fréquemment les feuilles & les femences rarement; on tire de toute la plante, un suc qui se prescrit aux hommes. depuis 3 julqu'à 3 iv; l'infusion des fleurs & des feuilles pilées, dans du vin blanc, se donne à égale dofe; l'extrait depuis 3 j jusqu'à 3 ij ; on mêle les fleurs avec le vinaigre, On donne, aux animaux. le fuc à la dose de 3 vi; l'infusion dans le vin blanc. à la dose de poig. j sur thi de vin.

OBSERVATIONS. Dans les Soucis, Calendula, le réceptacle est nu; les semences sans aigrettes; le calice de plusieurs seuillets égaux; les semences du disque membraneuses. Les principales especes sont :

1.º Le Souci des champs , Calendula arvensis , à Temences en timbales, recourbées, hériffonnées; les extérieures droites, étendues, alongées. Lyonnoile, Allemande.

2.º Le Souci des boutiques, Calendula officinalis à semences en timbales, toutes recourbées, & hérissons nées. Voyez le Tableau 478.

3.º Le Souci pluvieux, Calendula pluvialis, à tige feuillée; à feuilles lancéolées, finuées, dentées; à pédun-

cules filiformes. Originaire d'Afrique.

Les semences du rayon sirrégulièrement dentelées ; celles du disque en cœur, les demi-fleurons bleus, les fleurons blancs.

4.º Le Souci nu, Calendula nudicaulis, à tiges nues; à feuilles lancéolées, finuées, dentées; à semences

arrondies. Originaire d'Afrique.

CL. XIV.

Les fleurons blancs, les demi-fleurons violets. Le Souci des champs & le Souci des boutiques, qui ne different peut-être que par la culture, ont certainement les mêmes propriétés. Ces plantes répandent une odeur forte, désagréable, analogue au bitume; elles sont gluantes au tact. Les fleurs font douces au premier moment, ensuite elles développent leur amertume qui est plus vive dans le calice & dans les seuilles. La dessication fait perdre aux fleurs leur odeur ; elles teignent en jaune comme le Safran; on ne peut refuser à l'infusion des fleurs & des feuilles, qui est même plus active, une action avantageuse dans la jaunisse, l'empâtement du foie & de la rate, dans la suppression des menstrues par atonie, dans les dartres, & autres maladies chroniques qui reconnoissent pour principe l'inertie des solides & l'épaissifissement de la lymphe. Les Anciens avoient aussi observé que ces plantes étoient utiles dans les maladies aigues. lorfque les forces languissoient; car l'emploi avantageux des amers aromatiques, dans les fievres remittentes, a prouvé que dans toutes les maladies aigues il se présente des circonstances, ou un temps qui nécessite à abandonner la méthode tempérante & pafraichissance, savoir, toutes les fois que la nature ne réagit pas avec affez d'énergie contre la matiere morbifique.



SECT. V.

#### SECTION V.

Des Herbes à fleur radiée, dont le disque est composé de pétales planes.

479. LE XÉRANTHEME, ou la Grande Immortelle.

XERANTHEMUM flore simplici, purpureo majore. H. L. Bat.

XERANTHEMUM annuum. L. Syng. polygam. superfl.

FLEUR. Radiée, composée de fleurons hermaphrodites dans le disque, & femelles à la circonférence; les hermaphrodites plus courts que le calice, découpés en cinq; les femelles tubulés, de la longueur des hermaphrodites; le calice tuilé, ses écailles lancéolées, les intérieures plus longues que le disque, membraneuses, brillantes, formant un rayon qui couronne la fleur composée.

Fruit, Toutes les semences oblongues, couronnées de cinq poils fétacés, placées dans le calice, fur un réceptacle un peu aplati, & garni de lames dans cette espece.

Feuilles. Sessiles, simples, très-entieres, lancéolées, blanchâtres, imitant celles de l'Olivier.

Racine Fibreuse, ténue, simple. Port. Tige de demi-pied, herbacée, cotonneuse, rameuse; la fleur au sommet, solitaire, pédunculée, blanche ou rouge; les écailles du calice marquées d'une raie pourpre; feuilles alternes. Lieu. L'Italie, les Provinces méridionales, les CL. XIV. jardins. O SECT. V. Propriétés. J On le croit astringent, Ses vertus

Ufages. I font doutcufes.

Observations. Dans le Kérantheme, Xeranthemum, le réceptacle est chargé de paillettes; l'aigrette des semences est sétacée; le calice en écailles en recouvrement, dont les intérieures initient des demi-fleurons colorés. Nous avons en Europe:

1.º Le Xérantheme annuel, Xeranthemum annuum, herbacé; à feuilles lancéolées, ouvertes. En Suiffe, en

Dauphiné. Voyez le Tableau 479.

Le Xérantheme eftrue plante d'agrément qui produit un bel effet dars nos jardins. Elle n'a probablement , comme tant d'autres plantes , aucun droit pour entre comme médicament, dans nos pharmacopées; mais fer rapports, pour étre inconus, n'en font pas moinsréels; elle nourrit , comme les autres , des efpeces d'infectes qui, dans l'ordre général, trouvent leur place néceflaire, & forment un des chainons abfolument utiles de la grande férie des étres. C'el une idée ridicule, produite par la vanité des hongmes, de croire que toutes les plantes font immédiatement utiles à notre efpece, ou comme aliment. On commence à rotire, avec raifon , que nos Prédécesseus ont trop étendu la liste de nos précendus médicamens.

#### 480. LA CARLINE, ou Caméléon blanc.

CARLINA acaulos magno flore albo. C. B. P. CARLINA acaulis. L. Syng. polyg. æqual.

Fleur. Radiée, composée de sleurons blancs, hermaphrodites dans le disque & à la circonssérence; leur tube court, leur limbe campanulé, diviséen cinq; le-calice commun renssé, large, évasé,

ruilé, composé d'un grand nombre d'écailles aigues , les intérieures très - longues , luisantes , CL. XIV. colorées, formant une couronne autour de la fleur. Sect. V. Fruit. Semences solitaires, presque cylindri-

ques velues, couronnées d'une aigrette rameuse, qui ressemble à une plume, rassemblées dans le calice, fur un réceptacle plane, couvert de lames. Feuilles. Sessiles, simples, presque ailées, avec

quelques épines à leurs bords.

Racine. Fusiforme.

Port. Quelquefois sans tige, la fleur paroissant fortir de la racine ; la tige est toujours plus courte que la fleur qui est solitaire; feuilles alternes. étendues en rond sur la terre.

Lieu. Les montagnes d'Italie & du Langue-

Propriétés. Cette plante a une odeur d'amande amere, le goût amer & âcre; la racine est sudorifique, stomachique, vermifuge, alexitere, antinarcotique, détertive.

Usages. Le réceptacle de la fleur est un assez bon aliment; on n'emploie en Médecine que la racine; on la réduit en poudre que l'on donne à l'homme depuis Di jusqu'à 3 &; & en infusion. à la dose de 3 s; aux animaux, la poudre à 3 ij.

OBSERVATIONS. Dans les Carlines, Carlinæ, le calice offre un rayon formé par les écailles intérieures, alongées & colorées. Nous avons : 1.º La Carline sans tige , Carlina acaulis , à tige

uniflore, plus courte que la fleur. Lyonnoise, Lithua-Nous avons trouvé près de Mions en Dauphiné, à

trois lieues de Lyon, la variété à tige d'un pied. Voyez le Tableau 480.

2.º La Carline en corymbe, Carlina corymbofa, à tige rameuse, multiflore, portant plusieurs fleurs sans péduncules. En Dauphiné, en Languedoc. La tige est laineuse; les écailles du rayon jaunes.

ou Américaines.

3.º La Carline vulgaire, Carlina vulgaris, à tigé CL. XIV. portant plusieurs sleurs en corymbe , terminant la tige; SECT. V. à rayons des calices blancs. Lyonnoife, Lithuanienne. La racine de la Carline sans tige est grosse, rousse en dehors, d'un blanc jaune en dedans, d'une saveur âcre, aromatique, un peu amere, d'une odeur pénétrante; elle contient une huile essentielle, assez pesante. Nous l'avons beaucoup ordonnée infusée dans du vin; elle nous a paru utile dans le rhumatisme, les dartres, la gale, L'anorexie, les flatuofités, la suppression des regles : dans les fievres intermittentes & remittentes, lorsque la foibleffe est grande, cette infusion ranime les malades & accélere la crise. Ces faits & l'examen de la saveur, nous prouvent comme cent autres, combien les Médecins ont zort, pour remplir les mêmes indications, d'employer des drogues étrangeres qui ne sont pas aussi sures, vu les altérations qu'elles éprouvent, & qui, même en les supposant non frelacées, ne sont pas plus énergiques. Les mêmes saveurs, les mêmes odeurs annoncent, d'après l'expérience, les mêmes propriétés. Ce principe accordé, on peut démontrer que nos plantes Européennes offrent la faveur, l'odeur & l'énergie de toutes les drogues étrangeres; pourquoi donc les Médecins ne préferent-ils pas



les plantes qu'ils peuvent connoître & bien vérifier? Pourra-t-on jamais me faire croire que les maladies des Européens ne peuvent guérir qu'avec des plantes Afiatiques



CL. XV.

## CLASSEXV.

Des Herbes et Sous - Arbrisseaux apétales; c'est-à-dire, à fleur qui n'a point de pétales, & dont les étamines sont trèsapparentes, nommée fleur à étamines.

#### SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur à étamines, dont la partie inférieure du calice devient le fruit.

## 481. LE CABARET.

ASARUM. Dod. Pempt. ASARUM Europæum. L. 12-dria, 1-gyn.

FLEUR. Apétale, à étamines, composée de douze étamines placées dans un calice épais, coriacé, coloré, campanulé, divisé en trois parties droites, recourbées en dedans au sommer. Fruit. Capsule coriacée, rensermée dans la substance du calice, divisée en six loges, qui substance du calice, divisée en six loges, qui

contiennent des femences ovales.

Feuilles. Simples, entieres, un peu velues, réniformes, obtufes, pétiolées, luisantes.

Racine. Menue, rampante, fibreuse.

Port. Tige herbacée, simple, basse; les sleurs

SECT. I.

au fommet, folitaires, extérieurement velues; verdàtres intérieurement, d'un pourpre foncé, portées fur un péduncule très-court, qui le recoube après la fleuraison; les feuilles sortent deux à deux, attachées à des pétioles qui s'alongene lorsque la plante a fleuri.

Lieu. Les montagnes du Bugey, les Alpes. 24. Propriétés. La racine est un peu amère, âcre, aromatique, nausceuse; les feuilles aromatiques & âcres; toute la plante résolutive, purgative, par le haut & par le bas, emménagogue, errhine.

Ulages. On emploie affez communément les racines des feuilles, mais racrement les femence. La racine étoit le meilleur émétique des Anciens; on la donné en poudre pour émétique, aux hommes, depuis grains xxx jusqu'à 1x; en tinteñon, depuis 3j jusqu'à 3iv; les feuilles purgent plus violemment que la racine, on les donne au nombre de cinq, fix, jusqu'à neuf, macérées, ou cuites dans du vin; à & les feuilles en poudre, comme errhines. Pour les animaux, on n'emploie le Cabarêt que comme purgatif, à la dose d'une poignée de feuilles macérées dans th j de vin blanc.

OBSERVATIONS. Dans le Cabaret, Afarum, le calice repofe sur le germe sans corolle; il est divisé au sommer en trois ou quatre segmens; le fruit est une capsule coriacée, couronnée. Nous avons:

1.º Le Cabaret d'Europe, Afarum Europæum, à feuilles réniformes, obtules, naissant deux à deux. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les seuilles perdent leur duvet; les sleurs sont souvent d'un pourpre soncé en dehors. Voyez le Tableau 481.

La racine d'Afarum fraiche eit si aromatique, que trois livres posses sur une table dans une très-grande salle, répandoient leur odeur au loin. Ce principe aromatique s'évapore en grande partie par la dessission; il paroit qu'il contribue spécialement à la veru sensen, car cette propriéré est d'autant plus énergique que la

racine est plus récente; dans cet état, douze grains de = la poudre font aussi bien vomir que la même dose d'Ipe- CL. XV. cacuanha, & ne fatigue pas davantage; quinze grains en poudre, melés dans une verrée d'eau qui a diffout deux onces de Manne, font vomir trois ou quatre fois, & purgent copieusement par le bas. Ces épreuves que nous avons cent fois répétées, prouvent que cette racine est le vrai congénere de l'Ipecacuanha ; la racine de Cabaret long-temps gardée, n'est plus vomitive ; après fix mois elle n'est que purgative ; à deux ans elle ne purge presque plus, mome donnée à trente grains. Elle acquiert alors la vertu diurétique ; donnée à très-petite dose, à six grains, elle souleve l'estomac sans faire vomir. & excite bientôt après la sueur, pour peu que le malade reste couvert dans son lit. L'énergic des feuilles & des fleurs est bien moins considérable que celle de la racine; on observe que l'infusion dans le vin est plus active que

Nous croyons, d'après nos expériences, que le Cabaret offre une des plus grandes reffources thérapeutiques ; que bien manié, il peut guérir les maladies les plus rebelles. les fievres intermittentes invétérées, les empatemens du foie, de la rate, du mésentere; des hydropisses ont cédé à fon action; enfin, d'après les observations ... variant les doses , les Praticiens trouvent dans cette plante un apéritif énergique; elle pousse par tous les couloirs; c'est un des plus surs remedes contre les maladies cutanées, la gale, les dartres, &c. Cette plante fleurit des premieres; elle étoit très-commune dans les bois en Lithuanie, elle est plus rare en France; cependant on la trouve affez abondante en Bugey, en Dauphiné & en Auvergne , pour pouvoir la renouveler fréquemment, & par conséquent pour en obtenir tous les effets qu'elle peut procurer, étant employée récemment

tirée de terre.

Appliquée extérieurement, la poudre est sternutatoire, on a guéri par ce moyen des douleurs de tête invétérées; si on la mache, elle fait couler abondamment la salive. On a guéri une surdité en injectant l'infusion dans du vin, de la racine de Cabaret.

Les Anciens qui ne connoissoient ni nos préparations

antimoniales; ni notre Ipecacuanha, faiscient fréquentes C., XV. men vomir avec la racine de Cabaret. On commence Secr. L. à se dégoûrer même du tartre émétique, vu son insidélité & les accidens funders qu'il a fréquemment occafionnés. L'Ipecacuanha, comme avorique, ne doi-il pasétre abandonné, s'il est démontré que l'Asarum a précisiement les mêmes propriétés?

## 482. LA POIRÉE ou BETTE.

BETA ALBA, vel pallescens quæ Cicla officinarum. C. B. P.

BETA vulgaris. L. 5-dria, 2-gynia.

Fleur. Apétale, à étamines, composée de cinq étamines placées dans un calice divisé en cinq pieces ovales, oblongues, obtuses.

Fruit. Espece de capsule uniloculaire, qui renferme une semence rénisorme, comprimée, entourée du calice, & comprise dans sa substance.

Feuilles. Grandes, longues, très-entieres, se prolongeant sur le pétiole qui est aplati, épais, large & blanc.

Racine. Cylindrique, fusiforme, longue & blanche.

Port. Tiges de deux coudées, cannelées, brauchues; les fleurs au fommet, ou axillaires; feuilles alternes.

Lieu. Les bords de la mer; cultivée dans les

jardins potagers.

Propriétés. Cette plante est aqueuse, fade, avec quelque âcreté nitreuse; c'est une des cinq émollientes; elle est délayante, peu nourrissante, relâchante.

Usages. On use assez fréquemment de l'herbe, moins souvent de la racine & de la semence; les pétioles sont employés dans les cussines; on applique les seuilles sur les usceres ou sur les

plaies formées par le cautere, pour entretenir la fuppuration; on prétend que la feuille ou le fuc CL XV. introduit dans l'oreille, guérit les furdités occa- SECT. L sionnées par des fluxions catarrales, ou par l'humeur des oreilles.

#### 483. LA BETTE-RAVE ou Poirée rouge.

BETA RUBRA vulgaris. C. P. P. BETA vulgaris, B. rubra. L. 5-dria, 2-gyn.

Variété de la précédente, dont elle ne differe que par la grosseur de sa racine, & la couleur rouge, répandue sur toutes ses parties.

Propriétés. Les mêmes que la précédente ; Usages. On mange sa racine. M. Marcgraff en a tiré, ainfi que de la racincade la Poirée & du Chervi, un fel doux, qui est un véritable sucre; Opufc, Chym, T. 1. pag. 213.

OBSERVATIONS. Dans les Bettes , Betæ , le calice est de cinq feuillets, sans corolle ; la semence rénisorme ou en rein, nidulée dans la substance de la base du calice. Nous avons:

t.º La Bette vulgaire, Beta vulgaris, à fleurs enzaffces. Voyez les Tableaux 482 & 483.

Les feuillets du calice sont dentés à leur base.

2.º La Bette blanche, Beta Cicla, à fleurs trois à arois. Originaire de Portugal, cultivée dans les jardins. Les feuilles radicales périolées; celles de la tige affiles;

les épis des fleurs latérales, très-longs.

La Bette blanche est rafraichissante, & un peu laxazive : car la décoction saturée remédie à la constipation ; elle calme les ardeurs d'urine ; tout le monde connoît l'usage des feuilles ramollies avec un fer chaud & courertes de beurre, pour panser les vésicatoires; il ne faut pas croire qu'elles augmentent la quantité du pus, elles

n'agissent guere que comme une couche molle, qui doit Ct. XV. étre regardée comme défensive, empéchant la dessication

SECT. I. causce par le contact de l'air.

La Better-ave rouge contient dans sa racine un principe mucilagineux sucré, quivla rend affez nourrissante; elle ne devient indigeste que pour quelques sujets d'une constitution particuliere, une demehivre de racine de Better-ave rouge, s'échée & mile en digestion dans l'espiri-de-vin, sournit deux gros & demi de sucre; la racine de Bette blanche en donne encore une plus grande quantié. En Lithuanie, on fait fermenter les racines de Bette rouge, on les réduit en pulse qui passif à l'état sune sermentation acéteule; cette pulpe apprééée est très agréable à manger, & peut être considérée comme un préservait du scorbut des fievre considérée comme un préservait du scorbut des fievre purisdes.

#### SECTION II.

Des Fleurs apétales, à étamines, dont le pissil devient une semence enveloppée par le calice.

484. L'OSEILLE DES PRÉS.

'Acetos a pratensis. C.B.P. Rumex acetosa. L. 6-dria , 3-gynia.

FLEUR. Apétale, à étamines, composée de six étamines logées dans un calice découpé en six solioles ovales, obtuses, réfléchies, trois intérieures, trois extérieures, on peut considérer les premieres comme des pétales, les secondes comme le vrai calice, Dans cette espece, les fleurs mâles sont séparées des semelles, sur des pieds différens.

Fruit. Une semence à trois côtés, contenue dans les folioles intérieures du calice qui ont pris CL. Section forme.

Feuilles, Pointues, oblongues, en fer de fleche.

CL. XV. SECT. IL

amplexicaules.

Racine. Fibreule, longue, jaunatre.

Port. Tige d'un pied & demi, cannelée, branchue; les fleurs au sommet ou axillaires, pendantes; seuilles alternes.

Lieu. Les prés. 24

Propriétés. La racine est amere, styptique, acide, astringente; les seuilles rafraichissances & rès-résolutives. Cette plante passe pour un excellent antiscorbutique; la semence est cordiale.

Ulages. Le suc se donne aux hommes, avant Plages. Le suc se donne aux hommes, avant dosé de 3 iv ou 3 vi; on doit s'en servir avec précaution; la racine s'emploie en décoction. On donne le suc aux animaux, à la dose de lb s, & aracine à 3 ij en décoction.

## 485. L'OSEILLE RONDE.

ACETOSA rotundifolia hortensis. C. B. P. RUMEX scutatus. L. 6-dria, 3-gynia.

Fleur. Caracteres de la précédente, mais les Fruit. Heurs sont toutes hermaphrodites. Feuilles. En ser de fleche, arrondies en sorme de cœur, amplexicaules.

Racine. Menue, rampante.

Port. Tiges moins longues, plus menues que celles de la précédente. On trouve dans les montagnes du Dauphiné, du Bugey & dans les Alpes, une petite Ofeille à feuilles rondes, blanchâtres, imitant les feuilles du Cochlearia, qui differe de celle-ci, ence qu'elle a deux pilitis; fa faveur est plus douce. (Rumex digynus. L.)

Lieu. Les jardins potagers. 24

C. XV. Propriétés, Les mêmes que la précédente ; Sact. U J'ages. on emploie celle-ci plus fouvent dans les cuisines ; sa racine est apéritive, diurétique.

## 486. LA PATIENCE, ou Rhubarbe des Moines.

LAPATHUM hortense latifolium. C. B. P. RUMEX patientia. L. 6-dria, 3-gynia.

Fluir. 3 Caracteres de l'Ofeille, n.º 484. Toutes Fruit. 3 les fleurs sont hermaphrodites, & garnies de valvules membraneuses; on trouve un petit grain sur une des valvules. Les Patiences ne font dillinguées des Oscilles que par leur saveur. Feuilles. Longues d'un pied , oblongues , cordiformes, larges , roides, filles, sur un long

pétiole.

Racine, Longue, épaisse, fibreuse, brune en

dehors, jaune en dedans.

Port. La tige s'éleve à la hauteur d'un homme, cannelée, rougeâtre, rameuse à son sommet; les seuilles radicales ou alternes.

Lieu. Les Alpes de l'Italie, les jardins. 4 Propriétés. La racine est âpre & amere; elle est astringente, stomachique, écoprotique.

Usages. On n'emploie que la racine, soit en décoction, soit dans les bouillons.

5000

#### 487. LA PATIENCE ROUGE, ou Sang-Dragon.

LAPATHUM folio acuto rubente. C. B. P. RUMEX Sanguineus. L. 6-dria, 3-gynia.

Fleur. \ Caracteres de la précédente; une de Fruit. S ces valvules est granifere.

Feuilles, Longues, étroites, en forme de cœur. lancéolées, très-pointues, avec des nervures d'un rouge de fang.

Racine. Rameuse, rougeatre. Port. Tige élevée, rameuse, rougeatre; les fleurs disposées le long des rameaux supérieurs; feuilles radicales ou alternes.

Lieu. La Virginie ; cultivée dans les jardins. Propriétés. } De la précédente. Ufages.

#### 488. LA PARELLE, ou Patience des marais.

LAPATHUM aquaticum folio cubitali;

C. B. P. RUMEX aquaticus. L. G-dria . 3-gynia.

Fleur. \ Caracteres des précédentes; toutes les Fruit. I fleurs hermaphrodites, avec des valvules qui n'ont point de grains.

Feuilles. Cordiformes, plus longues, plus droites que celles de la Rhubarbe des Moines; elles ont une coudée de long.

Racine. Fibreuse, noire en dehors, jaune en dedans. Tome III,

Port. Tiges de deux ou trois coudées ; les fleurs CL. XV. & les feuilles disposées comme dans les précé-SECT. IL dentes.

Lieu. Les lieux aquatiques. 26. On trouve auffi dans les fossés & dans les bois humides, une Patience sauvage (Rumex acuus L.), dont les seuilles sont pointues, & qui a les mêmes vertus que les deux précédentes,

Propriétés. La racine est âpre, amere; les feuilles un peu acides & très-astringentes; la racine antiscorbutique, astringente, détersive,

Romachique.

Usages. On n'emploie que la racine, soit en décoction, soit en tisane; elle convient dans l'assimme & dans l'hydropisse de poitrine.

OBSERVATIONS. Dans les Patiences, Rumices, le calice est de trois feuillets; la corolle de trois pétales persistans; le fruit est une semence triangulaire, enveloppée par la corolle.

#### Les PATIENCES hermaphrodites à valvules marquées par un grain.

1.º La Patience cultivée, Rumez Patientia, à valvules très-entieres, dont l'une est marquée par un grain; à feuilles ovales, lancéolées. Voyez le Tableau 486.

En Italie, en Allemagne.

2.º La Patience rouge, Rumex fanguineus, à valvules très-entieres, dont une porte un gros grain rouge; à feuilles en cœur, lancéolées; à veines rouges. Voyez le Tableau 487.

Devenue spontanée en Allemagne.

3.º La Patience frisée, Rumex crispus, à valvules très-entieres, portant chacune un grain; à feuilles ondulées, les inférieures ovales, les supérieures lancéolées. Lyonnoise. Lithuanienne.

Ceoices. Lyonnoile, Lithuanienne.

4.º La Patience mineure, Rumen maritimus, à valvules dentées, portant chacune un grain; à feuilles linaires. En Suede, en Bourgogne, en Lithuanie, Lyonnoile.

Tige de sept à huit pouces, divisse dès la base, en rameaux ; feuilles entieres; les fleurs en anneaux aux CL.XV. aisselleles; dents des valves longues & séracées; c'est le Sacr. L. Lapatum aquaticum Luteolæ solio de Tournesor.

Lapatum aquaticum Luteolæ folio de Tournefort.
5.º La Patience fauvage, Rumex acutus, à valvules dentées, portant des grains; à feuilles en cœur, oblongues, pointues, Lyonnoife, Lithuanienne.

Racine grosse, jaune intérieurement, brune en dehors ;

tige de trois pieds.

6.º La Patience vulgaire, Rumex obtufifolius, à feuilles en cœur, oblongues, un peu obtufes, crénelées. Lyonnoife, Lithuanienne.

A peine diftinguée de la précédente.

7.º La Patience finuée, Rumen putcher, à feuilles radicales, échancrées de chaque côté comme un violon, obtufes; celles de la tige lancéolées & pointues; à valvules à réfeau, ciliées; l'extrétieure porte un grain maquée; la tige d'un pied, rameufe. Lyonnoife.

Elle ne s'éleve pas au-delà de la Suisse.

8.º La Patience aquarique, Rumex aquaticus, à valvules très-entieres, nues; à feuilles en cœur, lisses, aigues, Lyonnoise, Lithuanienne. Voyez le Tableau 488.

9. La Patience à écussons, Rumex scutatus, à tige ronde; à seuilles en cœur, en ser de sicche, ou garnies à la basé de deux oreillettes divergentes. En Provence, en Suisse.

#### Les PATIENCES à fleurs unifexuelles.

10.º La Patience des Alpes, Rumex Alpinus, à fleurs hermaphrodites, flériles & femelles; à vaivules trèsentieres, nues; à feuilles en cœur, obtuses, ridées. Sur les montagnes du Dauphiné, de Suisse.

Racine rampante ; feuilles d'un pied ; fleurs supérieures

à étamines, les inférieures à pistils.

11.º La Patience tubéreuse, Rumex tuberosus, à racine charme; à tubercuses; à feuilles sancéolées, en fer de sleche; à oreillettes ouvertes; à fleurs dioiques. En Italie.

12.º La Patience Oseille, Rumen acetosa, à fleurs dioiques; à feuilles lancéolées, en ser de fleche; les O ii

U 0 1 C 0000

oreillettes portées en arriere. Lyonnoise, Lithuanienne.

SECT. II. 13.º La Patience petite Ofeille, Rumez acetofella, à fleurs dioïques; à feuilles lancéolées en hallebarde, ou àoreillettes aiguës, recourbées. Lyonnoife, Lithuanienne.

Les champs en Lithuanie en sont couverts; elle offre plusteurs variées; la tige n'a quelqueslois que deux ou trois pouces, d'autres fois un pied; elle est grêle, droite ou couchée; les épis plus ou moins ferrées, la éruilles à oreillettes ou très-entieres, plus ou moins la fages; toute la plante est rouge en automne; alors les champs en inchere paroissent servisis de cette couleur.

Les Patiences cachent toures plus ou moins un acide ou mo un mafqué par le mucilage & le fiquelette erretex du végétal. Dans les racines, ce principe acide est peu développé, auf fiont-elles dans toures les esfecces plus ou moins astringentes; dans les feuilles, l'acide est très-fensible, lorfequ'il n'est pas masqué par le mucilage; la racine de Rhubarbe des Moines, fraiche, est un peu purgative; desflicchée elle devient astringente; c'est à ce titre qu'on la present asset devient astringente; c'est à ce titre qu'on la present asset se distribues, les dyssenteries entrerenues par l'atonie des intestins. On mange les feuilles dans le Nord, qui donnent une pauvre nouvriture.

La Parience rouge est aussi un peu laxative; le suc exprimé des seuilles récele sur-tout cette propriété.

La Patience vulgaire est très-unicée dans la pratique journaliere; se racines sont laxatives & apéritives; on s'en ser en décoction dans les embarras du soie, s'en dartes, la gale; elles sont indiquées dans l'anorexie, les diarrhées causées par atonie; le fluc des racines fraiches, pris à deux onces, purge aussi bien que deux onces de Manne; on lave avec succès les dartres & la gale avec la décoction; on peut extraire des racines une reinture jaune; en général les bestiaux évitent les Patiences.

La Parience des Marais, ou Parelle, est plus tonique que la précédente; le suc exprimé de la racine est précieux pour déterger les ulceres & diminuer les chairs baveuses.

L'Oscille ronde, l'Oscille des prés & la petite Oscille,

de même que l'Oseille des Alpes, présentent le principe acide très-développé; on prescrit les seuilles en infusion, CL XV. ou ce qui vaut mieux , le suc délayé dans suffisante SECT. II. quantité d'eau sucrée ; c'est un bon remede dans les fievres synoques, la jaunisse avec chaleur, érétisme, les fievres pétéchiales, miliaires, putrides; dans le scorbut elles sont très-précieuses, il faut en nourrir les malades; les racines ont les mêmes propriétés que celles des Patiences; elles sont apéritives, échaussantes; ainsi leur vertu est opposée à celles des feuilles; comme nourriture, ces dernieres donnent plutôt un aliment agréable que nourrissant; ceux qui mangent beaucoup de viande à diner, font bien de souper avec un plat d'Oseille.

On se sert des feuilles dans les Arts pour préparer les fils de Lin, de Chanvre, à la teinture rouge. On peut retirer du suc d'Oseille un sel acide, analogue à la crême de tartre ; la racine seche donne une couleur rouge.

Tous les bestiaux mangent l'Oseille.

## 489. L'ARROCHE, ou Bonne-Dame.

ATRIPLEX hortensis alba, sive pallidè virens. C. B. P.

ATRIPLEX hortenfis. L. polyg. monæc.

Fleur. Apétales, à étamines, hermaphrodites ou femelles sur le même pied; les hermaphrodites placées dans un calice concave, divifé en cinq parties; les femelles dans un calice divisé en deux folioles planes, droites, ovales, aiguës, comprimées.

Fruit. Une semence orbiculaire, comprimée, celle de la fleur hermaphrodite renfermée dans le calice devenu pentagone; celle de la fleur femelle contenue par les deux folioles de son calice,

Feuilles. Sinuées, crénelées, triangulaires. Racine. Longue d'un demi-pied, fibreuse. Q iii

CL. XV. SECT. IL

Port. Tige herbacée, très-haute, droite, cylindrique dans le bas, anguleuse & branchue vers le haut; fleurs au sommet, ramassées en espece d'épis; feuilles alternes.

Lieu. La Tartarie; cultivée dans les jardins. O Propriétés. L'herbe a un goût infipide; elle est délayante, rafraîchissante, peu nourrissante; la

semence purgative & émétique.

Usages. On emploie rarement la semence; on se sert de l'herbe dans les cuisines & en Médecine; on en fait des décodions émollientes, pour somentations & lavemens.

# 490. L'ARROCHE ROUGE.

ATRIPLEX hortenfis rubra. C. B. P.
ATRIPLEX hortenfis, B. rubra. L. polyg;
monæc.

Fluir.
Fruit.
Variété de la précédente, dont elle
Razine.
Razine.
Tonz.
Lieu.
Propriétés.
Li Es mêmes.

\*\*\*

# 491. LE POURPIER DE MER.

CL. XX. SECT. II.

ATRIPLEX maritima angustifolia, sive fylvestris. C. B. P. ATRIPLEX portulacoïdes. L. polygam.

monœc.

Fleur. Caracteres des deux précédentes.

Feuilles. Blanchâtres, presque ovales, charnues, très-entieres, se terminant à leur base en pétiole.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Sous-arbrisseau toujours vert, d'un pied & demi de hauteur; tige rameuse, cylindrique, blanchâtre, vivace; les sleurs au sommet, en épis, seuilles opposées.

Lieu. Les bords de la mer. 34

Propriétés. Les feuilles ont un goût âcre, un peu salé; elles sont stomachiques, détersues, antifcorbutiques, elles excitent l'appétit.

Ulages. Les Anglois & les Hollandois font macérer les feuilles & les jeunes pousses dans du vinaigre, & les mangent en salade, au lieu de Capres & de Capucines; on n'en fait aucun usage en France.

OBSERVATIONS. Dans les Arroches, Atriplices, on trouve des fleurs hermaphrodites; à calice de cinq feuilless fans corolle; à cinq étamines; à flyle divifé en deux ; à une femence comprimée: des fleurs femelles, à calicé de deux feuillers fans corolle, fans étamines; à une femence comprimée. Les principales especes de ce genrefont:

1.º L'Arroche arbrisseau, Atriplex halimus, à tige

ligneuse; à feuilles deltoides, entieres. En Espagne, en

SECT. II.

2.º L'Arroche Pourpier; Atriplex Portulacoïdes,
à tige ligneuse; à feuilles lancéolées, obtuses. Sur les
bords de la mer; cultivée dans les jardins.

3.º L'Arroche cultivée, Arriplex hortensis, à tige droite, herbacée, à feuilles triangulaires. Originaire de

Tartarie.

4.º L'Arroche hastée, Atriplex hastata, à tige herbacée; à seuilles triangulaires, à oreillettes; les valvules du calice de la seur semelle, grandes, deltoides, sinuées. Lyonnoise, Lithuanienne.

5.º L'Arroche étalée, Atriplex patula, à tige herbacée, à rameaux étalés & couchés sur terre; à feuilles deltoïdes, lancéolées; à calices des semences dentées

sur le disque. En Bresse, en Lithuanie.

Les feuilles inférieures en fer de hallebarde, ou à oreillettes, les supérieures lancéolées, dentées, ou trèsentieres.

L'Arroche Bonne-Dame est une de ces herbes potageres dont le principe nutritif muqueux, est tellement dissout par une furabondance du principe aqueux, qu'on peut le regarder comme très-peu nutritif. Comme médicament. les décoctions d'Arroche sont indiquées intérieurement dans les diarrhées avec chaleur, ardeur, spasme, dans les ardeurs d'urine, dans les coliques; extérieurement, la pulpe est avantageuse pour diminuer la chaleur & la douleur des flegmons, des hémorroïdes; on s'en fert dans les lavemens émolliens. Nous venons d'éprouver les semences à un gros, réduites en poudre, elles ne nous ont certainement causé ni nausée ni flatuosité . & nous n'avons été nullement purgés; le même jour nous avons doublé la dose, nous n'en avons éprouvé aucun effet; ainsi ceux qui ont nié la vertu purgative & émétique de ces semences, ont eu raison, cependant il peut arriver que quelqu'un fut bien purgé en prenant des semences wieilles, rances.

Me JE

# 492. L'ARROCHE FÉTIDE. CL. SEC

L. XV.

CHENOPODIUM fæidum. 1. R. H.
CHENOPODIUM vulvaria. L. 5-dria ,
2-gynia.

Fleur. Apétale, à étamines, composée de cinq étamines placées dans un calice concave, découpé en cinq folioles concaves, ovales, membraneuses à leurs bords.

Fruit. Une semence orbiculaire, comprimée, lenticulaire, placée sur le réceptacle, dans le calice qui s'est refermé en devenant pentagone.

Feuilles. Simples, très-entieres, ovales, rhomboïdales, blanchâtres.

Racine. Menue, fibrée.

Port. Tiges de quelques pouces, rampantes, branchues, feuillées; les fleurs rassemblées au sommet; feuilles alternes.

Lieu. Plante spontanée dans les jardins. O Propriétés. Elle a une odeur fétide; elle este

antihystérique, emménagogue.

Ufages. On se sert des seuilles & de l'herbe en infusion, ou pilées & consites avec le sucre; on les emploie aussi en lavemens & en cataplasmes. L'odeur de cette plante est vraiment singuliere; stroisse en les estates, & introduite dans les narines, elle arrête comme par enchantement les spasses bystèriques; son insuson n'est pas moins précieuse dans la même maladie.



CL. XV. SECT. II.

# 493. LE PIMENT ou BOTRIS.

CHENOPODIUM ambrosioides, folio st-nuato. 1. R. H.

CHENOPODIUM Botris. L. 5-dria, 2-gyn.

Fleur. Caracteres de la précédente.

Feuilles. Oblongues, sinuées des deux côtés, sur de longs pétioles.

Racine. Petite, blanche, perpendiculaire, peu

fibreuse.

Port. Tige d'un pied, cylindrique, ferme, droite, velue; les fleurs au sommet, disposées en grappes nues, qui se divisent plusieurs fois; feuilles alternes.

Lieu. L'Italie, & les Provinces méridionales

de France. O

Propriétés. Toute la plante est aromatique , d'une odeur forte & agréable , un peu âcre au goût; elle est stomathique , réfolutive , expectorante , inclive. Quelques hypocondriaques ont trouvé un soulagement à leurs maux en prenant tous les matins l'infusion du Piment. Il n'est pas moins utile dans les coliques venteuses & l'anorexie , sur-tout dans l'espece causée par relachement de l'estomac; on peut lui substituer le Thé du Mexique.

Usages. On emploie l'herbe & les semences avec succès; on s'en sert en insussion comme du Thé; on en tire une poudre qui se donne, pour l'homme, à la dosse de 3 j. & une cau distillée qui calme les douleurs. On peut donner aux animaux,

la poudre, à la dose de Z.B.

# 494. L'AMBROISIE, ou Thé du Mexique.

CL. XV.

CHENOPODIUM ambrosioides Mexicanum.

I. R. H.

CHENOPODIUM ambrosioides. L. 5-dria, 2-gynia.

Fleur. Caracteres des deux précédentes.

Feuilles. Angulaires, lancéolées, dentées.
Racine. Oblongue, brune, avec des fibres capillaires, blanche en dedans.

Port. Tige haute de deux pieds, rougeâtre, cylindrique, un peu velue; les sleurs disposées en grappes feuillées, simples; feuilles alternes.

Lieu. Le Mexique, le Portugal; cultivée dans les jardins, où elle se seme d'elle-même. O Propriétés. Toute la plante est aromatique, d'une odeur très-agréable, stomachique, apéritive, antiasthmatique.

Usages. On emploie l'herbe en infusion, la racine en décoction.

401 TE PO

# 495. LE BON-HENRI.

CHENOPODIUM folio triangulo. I. R. H. CHENOPODIUM bonus henricus. L. 5-dria; 2-gynia.

Fleur. } Caracteres des trois précédentes.

Feuilles. Triangulaires, en fer de fleche, trèsentieres, lisses, sur de longs pétioles qui sont élargis par le bas, & qui embrassent la tige. Racine. Epaisse, jaunâtre, ligneuse.

Port. Les tiges d'un pied & demi, droites ou

couchées, nombreules, cannelées, creuses, un peu c. xv. velues; les sleurs au sommet, disposées en especes sect. II. d'épis; seuilles alternes.

Lieu. Les terrains incultes de l'Europe. 24

Propriétés. Plante fade, insipide au goût, rafraî-

chissante, délayante.

Usages. On emploie l'herbe en décoctión, en lavemens, en fomentations; dans les montagnes on le mange au lieu d'Epinards, & dans le Nord, au rapport du Chev. Lynné, on fait frire fes tiges comme celles des Asperges.

OBSERVATIONS. Dans les Pattes-doie, Chenopodia : le calice sans corolle est pentagone, à cinq angles; il est composé de cinq feuillets; le fruit est une semence lenticulaire, aplatie, placée dans le calice.

## Les PATTES-D'OIE à feuilles anguleuses.

1.º La Patre-d'oie Bon-Henri, Chenopodium Bonus-Henricus, à feuilles triangulaires, en fer de fleche, trèsentieres; à épis composés, placés aux aisselles des feuilles. Lyonnoise, Lithuanienne.

La tige cannelée, un peu farineuse; seuilles un peu ondulées, blanchâtres, farineuses en-dessous; les petits épis alternes, sans péduncules; à sleurs entassées sans

petites feuilles interposées.

Cette plante passe pour émolliente & laxative; il est für que le sic, 3 quarte onces, purge comme la Manne; les feuilles écrasses, appliquées sur les hémorroides, en diminuent la douleur. On mange dans le Nord les feuilles du Bon-Henri comme les Epinards; on en fait cuire les jeunes pousses comme les Asperges. Les chevres attaquent quesquesois cette plante que les autres bessiaux négligent.

2. La Patte-d'oie rougeâtre, Chenopodium rubrum, à feuilles en cœur, triangulaires, un peu obtuses, dentées; à sleurs en grappes, droites, composées. Lyonnoise,

Lithuanienne.

Les grappes plus courtes que la tige; elles sont formées d'épis à fleurs entaffées, séparées par des feuilles florales; les seuilles sont larges, épaisses, brillantes; seuilles & corolles rougeâtres en leur bord,

Cette espece est suspecte; cependant les vaches, les = chevres & les moutons la mangent. On la croit nuisible CL. XV. aux cochons. Les chevaux ne la touchent point.

3.º La Patte-d'oie des villes, Chenopodium urbicum, à feuilles triangulaires & légérement dentées; à fleurs en grappes, menues, très-longues, rapprochées de la tige. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles un peu charnues, vertes & lisses des deux côtés;

fleurs petites, axillaires.

4. La Patte-d'oie des murailles , Chenopodium murale .. à feuilles ovales, lisses, dentées, aigues; à grappes nues, rameuses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tige droite, rameuse, foible; les feuilles & les fleurs vertes ; d'ailleurs très-ressemblante à la rougeatre , n.º 2.9

Les vaches mangent cette plante.

5.º La Patte-d'oie tardive, Chenopodium ferotinum, à feuilles deltoïdes, finuées, dentées, ridées, liffes, uniformes; à grappes terminales. Lyonnoise, en Suisse.

6.º La Patte-d'oie blanche, Chenopodium album, à feuilles rhomboides, triangulaires, dentées; les supérieures étroites, très-entieres; à fleurs en grappes, droites. Lyonnoise , Lithuanienne.

Les feuilles farineuses en-dessous.

7.º La Patte-d'oie verte, Chenopodium viride, trèsressemblante à la précédente espece, mais ses tiges sont plus rougearres; ses feuilles un peu moins farineuses en dessous, & ses grappes alongées, moins blanchâtres. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les vaches, les chevres & les moutons mangent volontiers ces deux especes que les chevaux négligent.

8.º La Patte-d'oie hybride, Chenopodium hybridum à feuilles en cœur, anguleuses, aigues; à grappes trèslongues, rameuses, nues. Lyonnoise, en Suede.

Feuilles vertes des deux côtés : à sept angles trèssaillans; le terminal alongé & aigu. Elles ont quelques rapports avec celles de la Pomme épineuse. Les vaches & les moutons mangent cette plante qui est cependant affez fétide; mais les autres bestiaux n'en veulent point.

9.º La Patte-d'oie botride, Chenopodium Botrys, à feuilles oblongues, sinuées; à grappes nues, très-divisées. En Bresse, en Languedoc, Voyez le Tableau 493.

Les feuilles comme ailées, à segmens arrondis, un CL. XV. peu visqueuses.

10.º La Patte-d'oie Ambroifie, Chenopodium Ambrofioides, à feuilles lancéolées; à grappes simples, feuillées.

Voyez le Tableau 494.

11.º La Patte-d'oie glauque, Chenopodium glaucum, à feuilles oblongues, légérement finuées, glauques ou blanchâtres en - deflous; à grappes nues, fimples, en Suede, en Bourgogne.

Les grappes axillaires, plus courtes que les feuilles, & terminales.

rminales

SECT. II.

## Les PATTES-D'OIE à feuilles entieres.

11.º La Patte-d'oie fétide, Chenopodium vulvaria, à feuilles très-entieres, rhomboïdes, ovales; à fleura axillaires, conglomérées, en grappes courtes. Lyonnoife, en Suede, en Allemagne, en Pologne. Voyez le Tableau 491.

En rapprochant cette espece de la Botride & de l'Ambroise, nous voyons que la nature sait préparer par les mêmes filieres, un principe odorant, agréable, & un autre d'une sétudiré très-singuliere; nous sommes d'autant plus portés à croire que ces deux principes different peu entre eux, qu'à une certaine dissance, l'Odeur de la Pattre-d'oie sétide n'est plus répugnante.

13.º La Patte-d'oie graineule, Chenopodium polyfpermum, à feuilles ovales, très-entieres; à fleurs en grappes, rameules, sans feuilles axillaires. Lithuanienne,

en Dauphiné.

La tige est droite ou couchée; les feuilles vertes, sans odeur sétide, souvent rouges en leurs bords.

# 496. LA CAMPHRÉE.

CAMPHORATA hirfuta. C. B. P.
CAMPHOROSMA Monspeliaca. L. 4-dria;
1-gynia.

Fleur. Apétale, à étamines, composée de quatre étamines dans un calice monophille, qui a la forme d'un petit vase comprimé & un peu enslé;

divité en quatre fegmens inégaux, dont les deux plus grands font oppofés.

Fruit. Capsule uniloculaire, s'ouvrant par en Sect. II. haut, recouverte par le calice, & renfermant une

seule semence ovale, aplatie, luisante.

Feuilles. En forme d'alêne, linéaires, sessiles, simples, entieres, velues.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Espece de Sous - arbrisseau d'un pied de haur; tiges nombreuses, ligneuses, vivaces, un peu velues, blanchâtres, avec des seuilles à leurs nœuds; les steurs petites, axillaires, rassemblées; seuilles alternes.

Lieu. Les terrains incultes de l'Espagne, du

Languedoc. 24

Propriétés, L'herbe & les feuilles ont une odeur de Campher, & Gon âcres au goût; elles font expectorantes, inclîves, antialthmatiques, emménagogues, fudorifiques, apéritives. Quelques Auteurs les regardent aufli comme vuloraires.

Usages. On emploie l'herbe & les seuilles en insusion dans l'eau ou le vin blanc, à la dose de 3 ii. On peut en donner aux animaux Z i.

OBSERVATIONS. Dans la Camphrée de Montpellier observée en Allemagne, dans le Palatinat, par Polichius, on a observé cinq dents au calice, cinq étamines plus longues que le calice. Nous avons de ce genre:

1.º La Camphrée de Montpellier, Camphorosma Monspeliaca, à feuilles linaires, hérissées. En Dauphiné &

en Allemagne.

2.º La Camphrée aigue, Camphorosma acuta, à feuilles lisses, en alène, roides. En Bourgogne, en Italie.

3. La Camphrée disse, Camphorosma glabra, à feuilles lisses, comme à trois pans, non piquantes, très-

entassées. En Suisse, en Dauphiné.

La Camphrée de Montpellier mérite, à tous égards, les éloges des Pharmacologistes, Elle augmente évidemment le cours des urines, & détermine les fiteurs , fur-tout infutée dans du vin. C'est un puissant securs dans l'hyster, II.

dropsife, l'anasarque, la leucophlegmane, l'ashme picuiteux. On l'ordonne utilement dans la diarrhée, la fin des dyssententes entretenues par l'atonie des intessins. C'est un bon adjuvant dans le rhumatisme chronique, les dartres. Nous l'avons souvent prescrit, & presque toujours avec avantage. Si elle ne guerit pas les maladies chroniques qui dépendent d'un défaut de vie, d tono déblitato, elle soulage, prolonge les jours, ce qui est précieux,

# 497. LA BLETE ROUĢE,

BLITUM pulchrum, reclum, magnum; rubrum. J. B. Hist.

AMARANTHUS lividus. L. monæc. 5-dria.

Fleurs. Apétales, mâles & femelles féparées fur le même pied, les mâles composées de trois étamines, les femelles d'un germe ovale furmonté de trois flyles; toutes les fleurs placées dans un calice à trois folioles lancéolées, aigués, droites & colorées de rouge.

Fruit. Capsule de la couleur & de la grandeur du calice, à trois pointes, uniloculaire, s'ouvrant horizontalement, & rensermant une seule semence globuleuse, noire & luisante.

Feuilles. Pétiolées, simples, ovales, entieres;

les inférieures tronquées.

Racine. Fullforme.

Port. Tige de trois ou quatre pieds, herbacée, cannelée, rameule; les fleurs au fommet, dispofées en épis alongés, d'un rouge pâle; feuilles alternes.

Lieu. La Virginie, les jardins. 
Propriétés. Plante d'un goût fade, émolliente,

rafraîchissante, délayante.

Usages. Les feuilles entrent dans les décoctions

émollientes, les cataplasmes, &c.

498.

# 498. LA TURQUETTE,

CL. XV. SECT. II.

HERNIARIA glabra. C. B. P. HERNIARIA glabra. L. 5-dria, 2-gynia:

Fleur. Apétale, à étamines, composée de cinq étamines disposées dans un calice monophille, ouvert, divisé en cinq parties aigues, intérieurement coloré.

Fruit. Petite capsule cachée dans le fond du calice, renfermant une semence ovale, pointue,

luisante.

Feuilles. Petites, simples, sessiles, entieres, ovales, glabres.

Racine. Menue, peu rameule.

Port. Petite plante; tiges articulées, grêles, herbacées, très-ramentes, couchées à terre; les fleurs axillaires, felliles, raflemblées par pelotons; les feuilles oppotées; petites flipules membraneuses à la naissance des feuilles.

Lieu. Les lieux secs, sablonneux. 🔾

Propriétés. Herbe sans odeur; sa saveur, lorsqu'elle est seche, est presque nulle, cependant l'insusion en est un peu amerc.

Usages. Sa propriété de guérir les hernies est imaginaire. Les vaches, les moutons mangent cette

plante.

Observations. Dans les Herniaires, Herniaire, le calice fins corolle ed dividé en cinq fegmens renfermant dix étamines, dont cinq font fériles, le fruit est une capsule à une seule semence. Nous avons à connoitre : 1.º La Herniaire illie, Herniaire justant, à feuille listes, à seuille sittes, à feurs nombreuses, entasses, Lyonnoise, Lithuanieme. Poye le Tableau 498.

R

Tome III.

Quelquefois on ne trouve que quatre fégmens au calice,
L. XV. huit étamines, dont les quatre fétriles font plus metaues.
SECT. II. 5. La Herniaire velue, Herniaria hirjura, à tigge &
feuilles hériffées de poils; fleurs moins nombreufes,
d'ailleurs fi reffemblantes à la précédente, qu'on pourroit
la regarder comme variété. Cependant cette espece,
rrèr-commune dans le Lyonnois & autres Provinces méridionales, ne s'éter pas au-delà du Rhin.

# 499. L'HERBE AUX PANARIS.

PARONYCHIA Hispanica. Cl. Hist. ILLECEBRUM paronychia. L. 5-dria. 1-gyn.

Fleur. Apétale, à étamines, composée de cinq étamines placées dans un calice à cinq angles &c découpé en cinq folioles colorées, aiguës, qui

s'écartent à leur fommet, Fruit. Capfule renfermée dans le calice, obronde, aigué de chaque côté, à cinq valvules, uniloculaire, contenant une femence affez groffe, de la

forme de la capsule.

Feuilles. Sessiles, simples, entieres, ovales, aiguës, très-petites.

Racine, Cylindrique.

Port. Tige herbacée, cylindrique, très-rameuse, articulée, vermiculée, couchée par terre; les sleurs au sommet, entourées de seulles slorales, lustances, d'une couleur de rose pale; feuilles opposées, serrées contre la tige.

Lieu, I.es Provinces méridionales de France. 4. Propriétés. Cette plante est acide au goût;

astringente, vulnéraire.

Ujages. On emploie les feuilles & les tiges; la décoction des feuilles se donne en lavemens; le fuc & la décoction s'appliquent très-inutilement sur les plaies.

OBSERVATIONS. Dans les Paroniques, Illecebra, le . valice fans corolle, à cinq feuillets, un peu coriacé; le Ct. XV. Rigmate est simple ; le fruit est une capsule à cinq valves , SECT. IL renfermant une seule semence.

1.º La Paronique vertici lée, Illecebrum verticillatum, à tiges couchées; à fleurs en anneaux, nues. En Bresse,

en Danemarck.

Feuilles petites, opposées, assiles, lisses, ovales.

pointues; fleurs blanchatres, très-petites.

2.º La Paronique capitée , Illecebrum capitatum , à riges affez droites; à feuilles cilices, velues en-deffous, à fleurs terminant les tiges, ramassées en tête, & cachées par des bractées argentées & luisantes. En Languedoc, en Auvergne, en Dauphiné.

Les tiges de deux pouces, nombreuses, presque simples, un peu dures; feuilles très-petites.

La Paronique ligneuse, Illecebrum fuffruticosum, à tige ligneuse, très-rameuse; à fleurs latérales, solitaires. En Provence.

Feuilles opposées, ovales, pointues, d'un vert gai à flipules fort petites, luifantes & transparentes.

4.º La Paronique argentée, Illecebrum paronychia, à tiges couchées; à feuilles lisses; à fleurs enveloppées de bractées brillantes, argentées. En Languedoc, en

Dauphine. Voyez le Tableau 499.

L'Herbe aux Panaris est abandonnée depuis long-temps; les propriétés ont été imaginées par des Médecins qui cròyant pieusement que toutes les plantes devoient en avoir pour la guérifon de quelques maladies, en ont attribué, par analogie, à toutes celles sur lesquelles l'observation n'avoit pas prononcé. Remarquons en passant que les especes dont la sayeur & l'odeur annoncent peut d'énergie, sont précisément celles qui ont été louées contre des maladies que la nature guérit sans le secours de l'art.



# Ct. XV.

# SOO. LE PIED-DE-LION.

Alchimilla vulgaris. C. B. P. Alchemilla vulgaris. L. 4-dria, 1-gyn.

Fleur. Apétale, à étamines, composée de quatre étamines posées sur les rebords d'un calice monophille, tubulé, dont le rebord est plane, & divisé en huit parties.

Fruit. Une semence elliptique, comprimée, solitaire, rensermée dans le col du calice resservé.

Feuilles. Palmées, à huit ou neuf lobes, dentées en maniere de fcie; les inférieures portées sur de longs pétioles; les supérieures en forme de rein, & sur des pétioles plus courts.

Racine. Ligneuse, presque fusiforme, oblique,

noirâtre.

Port. Les tiges s'élevent du milieu des feuilles, à la hauteur d'un pied au plus, grêles, velues, cylindriques, branchues, feuillées; les fleurs petites, disposées en panicule au sommet des tiges; feuilles alternes; stipules sortant deux à deux, & de la nature des feuilles.

Lieu. Les bois & les taillis. 24

Propriétés. Plante sans odeur, dont le goût est un peu âpre; on la croit vulnéraire, astringente

& un peu détersive.

Usurs. On emploie, pour les hommes, la racine, les feuilles & l'herbe, dont on tire un fuc, qui intérieurement se donne à la dose de 3 iv, & sa décoétion, à la dose de 3 vi, ans les dysenteries. On donne le suc aux animaux, à la dose de 3 vi, & la décoétion à celle de 16 \$par jour.

OBSERVATIONS. Dans les Pieds-de-lion, Alchemillæ, le calice fans corolle est divisé en huit segmens rensermant une semence nue. Nous avons:

1.º Le Pied-de-lion vulgaire, Alchemilla vulgaris,

à feuilles palmées. Lyonnoife, Lithuanienne. Voyez le
Tableau 500.

2. Le Pied-de-lion alpin, Alchemilla alpina, à SECT, II.

2.º Le Pied-de-lion alpin, Alchemilla alpina, à Sect. Il. feuilles digitées; à folioles foyeufes, dentées au fommet. Sur les montagnes du Forez, du Dauphiné, de Suisse,

de Suede & des Pyrénées.

Le Pied-de-lion regardé comme aftringent , a été preférit dans la diarrhée, les perres blanches, & même dans les maladies convulléves; mais son principe aftringent étant à peine sensible, on peut aissens et au seu serverus sont hafardées. Nous l'avons souvent ordonné dans de sembiables maladies, sans en avoir observé aucun efter falutaire. La décoction, comme vulnéraire, peut être aussif soumisé à un doute raisonnable, sur-rout pour ceux qui sevent que les plaies chez les gens fains, sont guéries chaque jour par les seules ressources du principe vital , qui slat sans nos vulnéraires rempuir les plaies, procurer la cicatrice. Les chevres & les moutons mangent cette plannes.

L'infusion aqueuse des seuilles est un peu apre; son odeur est seullement herbaccé; cependant l'extrait répand une légere odeur de miel, il est un peu austere, apre; la teinture spiritueuse des seulles seches, répand une légere odeur balsamique; son extrait est un peu apre.

## SOI. LE PERCEPIER.

ALCHIMILLA montana minima. Col. Part. APHANES arvensis. L. 4-dria, 2-gynia.

Fleur. Apétale, à étamines, plus petite, mais très-ressemblante à la précédente, dont elle differe parce qu'elle a deux pistils.

Fruit. Deux semences ovales, aiguës, aplaties, de la longueur du style, rensermées dans le fond

du calice.

Feuilles. Très-petites, pétiolées, simples, souvent découpées en trois, & chaque découpure également divisée en trois.

Racine. Rameufe.

Port, Tige droite, herbacée, très-basse, cylin-CL. XV. drique : les fleurs petites , axillaires , fessiles , rassemblées; feuilles alternes; stipules dentées en SECT. II. maniere de scie, à-peu-près de la longueur des feuilles.

Lieu. Les champs, les montagnes. ()

Propriétés. Aucun Pharmacologiste n'oseroit aujourd'hui avancer que le Percepier est lithontriptique, ou peut dissoudre la pierre; cette prétendue vertu est due à l'absurde doctrine des signatures, ou à une pieuse ignorance. Nos Anciens voyant que les racines pénétroient des roches pourries, ont conclu que le fuc de cette plante pouvoit fondre le calcul,

Ulages. On emploje la plante & le suc; celui-ci. à la dose de 3 ij , pour l'homme , & de 3 vj pour les

animaux.

I." OBSERVATION. Suivant Haller & plusieurs Auteurs céleures. Le Percepier n'est qu'une espece de Pied-delion, à feuilles à trois lobes, chaque lobe divisé en deux ou trois fegmens. Nous avons trouvé des individus qui

n'offroient qu'une semence. Lyonnoise, Lithuanienne. On peut encore rapprocher du genre des Pieds-de-

lion, les genres suivans:

I. Les Knavels, Scleranthi, dont le calice est d'une feule piece, sans corolle, renfermant dix étamines, deux pistils, dont les germes se changent en deux semences renfermées dans le calice. Les trois especes de ce genre font :

1.º Le Knavel annuel, Scleranthus annuus, à calice du fruit très-ouvert. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les segmens du calice sont aigus, à peine bordés de blanc. Le nombre des étamines varie de cinq à dix; les feuilles linaires.

2.º Le Knavel vivace, Scleranthus perennis, à calice du fruit fermé, peu ouvert. Lyonnoise, Lithuanienne. Les segmens du calice sont moins aigus, bordés de blanc. On ne trouve le plus souvent qu'une semence dans chaque calice. Quoique très-ressemblant au précédent

par ses tiges basses très-nombreuses, par la multitude des tieurs, il en differe en ce qu'il est plus velu, & que ses CL. XV. calices sont plus grands; les filamens s'alongent après Sect. Il. la chute des étamines. Supposez la lame interne du calice des Knavels détachée, vous aurez de véritables Sablieres , Arenariæ.

3.º Le Knavel des montagnes, Scleranthus polycarpos, à calice du fruit très-ouvert, épineux; à tige un

peu velue. En Dauphiné.

On trouve, fur-tout à la racine du Knavel vivace, la Cochenille de Pologne, Coccus Polonicus, qui imite un petit grain d'un rouge brun; les enfans des Juifs savent la trouver, & en ramassent une aisez grande quantité pour en faire un objet de commerce, ils en vivifient la teinte à leur gré, pour imiter toutes les nuances du rouge.

La vapeur de la décoction du Knavel annuel, est spécifique, dit-on, contre les douleurs de dent; mais ne peut on pas croire que la vapeur de l'eau chaude peut produire

le mema effet?

II. Le second genre, rapporté par Tournesort aux Pieds-de-lion, c'est les Thésses, Thesia, dont le calice d'une seule piece à cinq segmens , porte les cinq étamines; le germe n'est surmonté que par un style ; il se change en une semence insérieure, ou nidulée dans le tuyau du calice. Nous avons :

1.º La Thésie à scuilles de Lin, Thesium linophyllum, à panicule feuillé; à feuilles linaires, lancéolées,

Lyonnoife, Lithuanianne.

Le calice est blanc , quelquefois un peu jaune ; on trouve souvent quaire segmens au calice, & seulement quatre étamines ; tige droite , formant supérieurement un panicule; feuilles radicales périolées, elliptiques, peu dentées; celles de la tige nombreuses, droites, fermes, pointues, larges de trois lignes.

2.º La Thésie Alpine, Thesium Alpinum, à grappe feuillée; à feuilles linaires; à tige diffuse, souvent

couchée. Lyonnoise, Lithuanienne.

Le calice souvent à trois & à cinq segmens. Nous trouvons quelquefois trois ou quatre étamines. Ces deux especes se ressemblent tellement qu'on peut penier que

les l'geres différences qu'elles présentent sont dues au CL. XV. climar.

III. OBSENIATION. Le Polycemen , Polycemum , peur encore le rauprocher des Pieds-de-lion , quoique une Patte-d'oie, Chenopolium , che. Tournefort : fon calice eff formé par cinq feuillets inégaux , lancfolés ; on ne compre que trois étamines & un pitil dans chaque calice; une feule femence renfermée dans une membrane fine, foyeufe. On ne connoir qu'une effece de ce genre, le Polycneme des champs , Polycnemum arvenfe, à pluficurs tiges couchées , rameules ; à feuilles grafles , en aléen , terminées par une pointe blanche , carilàgineufe; à fleurs affices aux aiffelles des feuilles , entre deux foies en aréte. Lyonocife, Allemanofie, al

# 502. LA PARIÉTAIRE.

PARIETARIA officinarum & Dioscoridis.

PARIETARIA officinalis. L. polygam. monœc.

Fleurs. Apétales , hermaphrodites ou femelles fur le méme pied ; une femelle contenue dans une même enveloppe , avec deux hermaphrodites composées de quatre étamines qui sont placées dans un pétianthe monophille, découpé en quatre parties.

Fruit. Toutes les semences solitaires, ovoïdes, renfermées dans le calice particulier qui est alongé

& refermé par ses bords.

Fuilles. Pétiolées, simples, très-entieres, lancéolées, ovales, un peu luifantes en-dessus, velues & nerveuses en-dessous.

Racine. Fibreuse, rougeatre.

Port. Tiges d'un ou deux pieds, rougeâtres, rondes, cassantes, rameuses; les sleurs petites,

axillaires, fessiles, rassemblées en pelotons; feuilles alternes.

Lieu, Sur les murailles humides. 44

CL. XV. SECT. II.

Propriétés Cette plante est aqueuse, insipide,

nitreuse, émolliente, diurétique.

Ulages. On emploie fréquemment l'herbe, qui est une des cinq émollientes; on en tire une eau distillée, mais fans vertu on en fait des décoctions émollientes pour lavemens, bains & fomentations; on la prend en infusion contre les douleurs de reins & les ardeurs d'urine; on en donne aux hommes le fuc, à 3 ij, & aux animaux, à 3 vj chaque fois.

OBSENTATIONS. Dans les Pariétaires, Pariétaire , les étamines se développent avec une élasticité remarquable, lorsqu'on les touche avec une épingle ou autrement; le style est terminé par un sligmate rayonné. Nous avons :

1.º La Pariétaire officinale, Parietaria officinalis, à feuilles lancéolées, ovales; à péduncules dichotomes; à calice de deux feuillets. Lyonnoife, en Danemarch.

Voyez le Tableau 501.

2.º La Pariétaire judaïque, Parietaria judaïca, A feuilles ovales; à tiges droites; à calices renfermant trois fleurs; à corolles mâles, alongées, cylindriques; à fleur intermédiaire, femelle, ovale. En Judée, en Suisse, en suisse,

Allemagne.

La Pariétaire officinale est sans odeur, elle a un goût herbacé; ce désaut dodeur & de saver pourroit engaget à la profetire ceux qui ignorent que son suc contient, comme celui de la Bourrache, un nitre pur qui le rend diurcétique & tempérant, aus unit réulin-il dans toutes les instannations; il facilite l'expectoration dans la péripneumonie; il del indiué dans la sievre (proque, instannatoire; dans cette sievre le sang est couenteux, sans type local d'instanmatoin. Les somentations & les lavemens saits avec cette plante, sont employés avantageusement dans la dyssenterie, l'instanmation des reins, de la vessie.

CL. XV. SECT. II.

# 503. LA PERSICAIRE.

PERSICARIA mitis, maculofa & non maculofa. C. B. P.

Polygonum persicaria. L. 8-dria, 3-gyn.

Fleur. Apétale, à étamines, composée de six étamines & de deux pistils placés dans un calice qui peut passer pour une corolle; il est d'une seule piece, ouvert & divisé par ses bords en cinq parties ovales, obtuses.

Fruit. Une seule semence plane, ovale, à trois côtés, aiguë à son sommet, rensermée dans une espece de capsule qui n'est autre chose que le

calice refferré.

Feuilles. Pétiolées, lancéolées, quelquefois

Racine. Horizontale, grêle, fibreuse.

Port. Tiges d'un pied, rondes, creuses, rougeatres, rameuses, nouées; les seurs axillaires, disposées en épis ovales, oblongs; seuilles alternes; slipules garnies de cils qui entourent la tige.

Lieu, Les folfés & les terrains humides. O Propriétés. Cette plante fans odeur, a un goût un peu aultere ; elle est déterive , légérement altringente , un des meilleurs vulnéraires. On l'a recommandée pour arrêter les progrès de la gangrene; ceux qui , comme nous , ont souvent vu la gangrene arrêtée par les seuls efforts de la nature, douteront de cette propriété. Les chevres, les moutons & les chevaux mangent cette plante que les vaches négligent. Elle teint en jaune.

Usages. On n'emploie que l'herbe dont on fait des cataplasmes, des tisanes, des décoctions, &c.

# 504. LE POIVRE D'EAU, ou Curage.

L. XV.

PERSICARIA urens five Hydropiper. C. B.F.
POLYGONUM hydropiper. L. 8-dria 3-gynia.

Fleur. } Caracteres de la précédente.

Fauilles. Comme les précédentes, lancéolées, glabres, entieres à leurs bords, avec quelques poils très-ferrés.

Racine. Comme dans la précédente.

Port. Tiges quelquefois de deux pieds, fermes, rondes, liffes, noucufes, rameufes; les fleurs naifient au fommet, difpofées en longs épis penchés; feuilles alærnes; flipules tronquées, nerveufes, dont les nervures se terminent par des poils.

Lieu. Les fossés, les terrains marécageux, le long des chemins & des murailles. 🕥

song des cheinniss des invanies, Of Propriétés, Cette plante est caustique, déterfive, résolutive, & un excellent diurée; déterfive, résolutive, & un excellent diurée; deterfive, résolutive, & un excellent diurée; deterfive, résolutive, & un excellent diurée; deterque la précédente, elle ofire un principe étranger, trés-àcre; elle a été preferite avec quelque succès dans le scorbut , l'hydropise. On donne le sucdans une tilane de Guimauve; extérieurement la décoction & le suc décergent puissamment lesusceres putrides, & les ramenent promptement à l'état de plaies récentes; les bestiaux évirent cette plante.

Usages. On n'emploie que l'herbe, on en fait des décoctions, des cataplasmes, des onguens.



CL. XV. SECT. II.

# 505. LA RENOUÉE, ou Traînaffe.

Polygonum latifolium. C. B. P.
Polygonum aviculare. L. 8-dria, 3-gyn.

Fleur. Caracteres des précédentes, mais huit Fruit. Étamines & trois pistils. Feuilles. Lancéolées, ovales, & selon les variétés, oblongues, ou étroites, ou obrondes.

Racine. Longue, simple, dure, ligneuse, tor-

tueuse, fibreuse, rampante.

Port. Cette plante varie fingulièrement, suivant les lieux où elle croît, tant par la grandeur de se tiges, que par celle de se seulles; les tiges sont ordinairement longues d'un ou deux pieds, greles, rondes, solides, lisses, ngueules, steulles, couchées à terre; les steurs axislaires, quelquesois purpurines; seulles alternes.

Lieu. Les grands chemins, les bords des rivieres,

les chaumes. ①

Propriétés. Cette plante est âpre, vulnéraire, astringente. Nous l'avons quelquetois employée avec avantage dans les diarrhées & sur la fin des dyssenteries, tant en lavemens que prise en décoction sous forme d'apozemes. La graine est nutritive; tous les bestitaux mangent cette herbe.

Ufages. L'on emploie pour l'homme l'herbe & les feuilles; les feuilles s'emploient en décoctions pour lavemens v on en tire aufil un fuc qui fe donne depuis 3 ij jufqu'3 iij; vertéreurement on emploie la plante pilec & appliquée fur les bleflures. On donne aux animaux le fue à la dofe de 3 vi; en décoction, on en met poig; jût rh b j d'eau.

# 506. LE BLÉ NOIR,

CL. XV. SECT. IL

FAGOPYRUM vulgare, erectum. I. R. H. POLYGONUM fagopyrum. L. 8-dria, 3-gyn.

Fleur. Caracteres des précédentes ; huit éta-Fruit. mines ; semence triangulaire , à trois côtés saillans & égaux.

Feuilles. En forme de cœur, en fer de fleche; les inférieures sur de longs pétioles, les supérieures

presque sessiles.

Racine. Fibreuse, composée de fibres capillaires. Pont. Tige de la hauteur de deux pieds, presque droite, simple, cylindrique, silse, branchue; les fleurs au sommet, axillaires & disposées en bouquets; seuilles alternes.

Lieu. Originaire d'Afrique. O

Propriétés. La farine de la semence est rafraî-

chissante, résolutive, émolliente.

Ujages. Dans quelques Provinces on en fait un pain qui est noir, lourd & san siasson, la graine fert à engraisser la vouel de la siasson, la graine dans les cataplasmes résolutis & emolliens. La plante verte & seche sournit un très-bon pâturage pour tous les bestiaux; ce qui confirme une loi assez générale que les plantes dont les graines sont nutritives, contiennent aussi le mucus alimentaire dans leur tige & dans leurs seuilles; l'herbe brilde laisse dans sa cendre un assez parincipe amilacé, sembalbe à la gelée animale. On prépare en Lithuanie un gruau avec les semences de Blé noir, qui cuit avec du beurre, est très-nourrissant, de se digrere avec facilité.



Cr. XV. SECT. II. 507. LA GRANDE BISTORTE.

BISTORTA major, radice minus intortâ.

Polygonum bistorta. L. 8-dria, 3-gyn.

Fleur. Caracteres des quatre précédentes.

Feuilles. Simples, ovales, oblongues, se terminant à leur base en pétioles; les supérieures sessiles & amplexicaules.

Racine. Presque tubéreuse, grande, comme ligneuse, deux ou trois sois contournée, torse, la partie solide jerant des sibres ramissées.

la partie folide jetant des fibres ramifiées.

Port. Tige très-fimple, d'un ou d'eux pieds de haut, gréle, fifle, cyfindrique, noueufe, ne portant qu'un feul épi dense de fleurs, de forme ovale & de couleur rougeàtres feuilles alternes, Lieu, Les montagnes du Bugey, du Dauphiné,

Pila, les Alpes, dans les prés. 24

Proprietés. Apre au goût & fans odeur, vulnéraire, alfringente. C'elt un altringent apre, bien prononcé; aussi doit-on en attendre tous les effets que de parcile remedes bien administrés peuvent produire, ¿ est-à-dire dans toutes les maladies dans lesquelles les fibres ont perdu leur ressort comme dans les diarrhées, dysseneries chroniques, petres blanches, Jorsque les dents sont vacillantes par relâchement des gencives; mais en général cet astringent, & pluseurs autres, demande de la fagacité pour distinguer les especes plusseurs maladies avec évacuation, dépendent d'une force vive, spassénque; dans ces especes les altringens sont respectations. Les jeunes racines au printemps sont aftez (occulentes; elles recelent alors une

farine nutritive , aussi sont-elles peu apres; elles ne = le deviennent que lorsque le squelette ligneux CL XV. prédomine. Tous les bestiaux, excepté les chevaux, SECT.IL mangent la Bistorte.

OBSERVATIONS. Dans les Renouces , Polygona , les fleurs sont petites , composces d'un calice divisé en quatre ou cinq parties, coloré au moins intérieurement, de cing à huit étamines; le flyle a deux ou trois divifions ; le fruit est une semence nue , ordinairement à trois angles. On trouve des stipules vaginales à la base des feuilles.

## Les BISTORTES à un seul épi.

1.º La Renouée Bistorte, Polygonum Bistorta, à tige très-simple, ne portant qu'un épi ; à seuilles ovales . prolongées sur le pétiole. Lyonnoise, Lithuanienne. Voyez le Tableau 507.

Huit & dix étamines; bulbes vivipares aux aisselles. 2.º La Bistorte vivipare, Polygonum viviparum, 3 tige très-simple, ne portant qu'un épi ; à feuilles lanceolées. En Danemarck, en Suisse, en Dauphiné.

Les feuilles sont nerveuses; les inférieures ovales lancéolées ; les supérieures , celles de la tige étroites , lancéolées; les femences arrondies; les fleurs supérieures de l'épi sont stériles, blanches; les inférieures se changent en bulbes pourpres qui sont souvent vivipares, ou qui détachées reproduisent l'espece.

### Les PERSICAIRES à styles bisides, moins de huit étamines.

3.º La Perficaire amphibie, Polygonum amphibium, à fleur pentandrie ; à cinq étamines ; à pistil fendu en deux; à épi ovale ; à feuilles ovales, lancéolées, ciliées. Lyonnoife, Lithuanienne.

On trouve cette espece dans l'eau & sur terre ; la variété terrestre a la tige droite , les seuilles un peu hérissées ; les fleurs de l'une & l'autre sont d'un rouge foncé. J'ai vu dans l'une & l'autre les étamines plus longues ou plus courtes que la corolle.

Ct., XV. fleur à six étamines; à pistils bissides; à seuilles lancéolées;
SECT. II. à slipules émoussées, tronquées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les fleurs rouges ; on trouve une variété à fleurs

blanches. Voyez le Tableau 504.

5.º La Perficaire douce, Polygonum Perficaria, très-reffemblante à la précédente; à stipules ciliées; à épis plus denses. Lyonnoise, Lithuanienne.

On trouve les variétés, t.º à fleurs blanches; 2.º à feuilles tachées; 2.º à feuilles plus étroites; 4.º à feuilles blanches en-deflous; 5.º à tiges petites, rampantes; à rameaux divergens. Voye; le Tubleau 502.

6.º La Perscaire orientale, Polygonum orientale, à tige droite, de cinq à six pieds, à seuilles ovales; à sleuilles opperateurs à sept étamines; à deux siyles; à slipules hérissées, hypocratérisormes. Originaire des Indes, cultivée dans tous les jardins.

Plusieurs longs épis de sleurs rouges; on trouve des sleurs à cinq, à six étamines; c'est le Persicaria orienealis Nicotianæ folio, calice storum purpureo, de Tour-

nefort.

# Les RENOUÉES à feuilles sans divisions, à huit étamines.

7.º La Renouée des oiseaux, Polygonum aviculare, à tige couchée, herbacée; à feuilles lancéolées; à sleurs aus aiselleles des feuilles, à huit étamines, à trois styles. Lyonnoise, Lithuanienne. Voye le Tableau 505.

On la trouve : 1.º à larges feuilles ; 2.º à calices

pourpres.

### Les Bles NOIRS, Fagopyra, à feuilles échancrées à la base.

8.º Le Blé noir de Tartarie, Polygonum Tartaricum, à tige droite; à feuilles en cœur, fagittées; à semence comme dentées. En Lithuanie; cultivé dans le Lyonnois. Semences & herbe nutritives; la farine des semences est préférable à celle du Blé noir Sarrasie.

٠.٥

7.º Le Blé noir Sarrasin , Polygonum Fagopyrum , a semences non sinuées , non dentées ; devenu spon- CL. XV. tané dans toute l'Europe. Voyez le Tableau 506.

SECT. IL

to.º Le Blé noir Liseron , Polygonum Convolvulus , à tige anguleuse, rampante ou grimpante, se roulant, à feuilles en cœur. Lyonnoise, Lithuanienne.

Fleurs en grappes aux aisselles des feuilles; antheres violettes; les feuilles souvent rouges; elles sont sagittées. triangulaires, liffes.

11.º Le Blé noir des haies , Polygonum dumetorum , très-ressemblant au précédent, mais la tige est à peine striée , point anguleuse ; les antheres blanches ; les feuillets du calice rabattus sur les semences forment trois ailes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les semences des deux dernieres especes sont nutritives comme celles du Blé noir , elles peuvent aussi fournir un très-bon fourrage; il est même surprenant que les Économistes ne se soient pas occupés de la culture de ces plantes qui réuffissent, même dans les plus mauvais terrains.



### SECTION III

Des Herbes à fleurs apétales, à étamines, qu'on nomme Blés ou Plantes graminées, parmi lesquelles plusieurs sont propres à faire du pain. (\*)

508. LE FROMENT.

TRITICUM hybernum, aristis carens. C. B. P. TRITICUM hybernum. L. 3-dria, 2-gyn.

FLEUR. Apétale, à étamines, composée de trois étamines & d'une espece de calice écailleux,

<sup>(\*)</sup> La famille des Graminées se rapproche dans l'ordre naturel des Liliacées par la tige & par les feuilles; mais elle en differe effentiellement par la ftructure & les parties de la fleur qui est petite, de couleur le plus souvent herbacée; ordinairement hermaphrodite, offrant communément trois étamines, & un germe à deux flyles, & à fligmates velus ou plumeux; ces parties effentielles sont renfermées dans des écailles ou paillettes minces, coriacées, pointues, perfiftantes, presque toujours un peu inégales entre elles . & fouvent chargées d'un filet plus ou moins terminal qu'on nomme barbe ou arête; ces paillettes appelées valves, font regardées comme des corolles lorsqu'elles touchent le germe ; les extérieures font cenfées des calices; les premieres forment la balle immédiate ou florale; & les fecondes la balle calicinale. Toutes les Graminées font monocotylédons, ou n'offrent en germant qu'une feuille séminale; leur tige est grêle, communément articulée, on la nomme chaume : leurs feuilles font fimples, entieres, alongées, pointues; à nervures paralleles, confluantes au fommet, & embraffant la tige par une gaîne fendue d'un côté dans plusieurs especes ; cette gaine fortifie finguliérement la tige , dont la ftructure est telle que , quoique foible en apparence , elle réfifte aux vents les plus impétueux, pouvant se plier sans rompre.

dans lequel on distingue intérieurement deux battans, quelquefois barbus, quelquefois fans Cr. XV.

SECT. III.

Plufieurs genres de cette famille font très - imparfaitement prononcés ; leurs caracteres portent sur des parties ou peu constantes ou difficiles à appercevoir dans toutes les especes. Cette famille, quoique très-naturelle, paroit faite pour attaquer le fystème sexuel; en estet, elle présente un genre à deux éta-mines; des genres monoïques, des especes dioïques, & quelques genres polygames. Les balles calicinales renserment ou une sleur, ou deux, ou plusieurs; les fleurs font disposées ou en épis, ou en panicule, ou en digitation; elles sont placées ou sur deux côtés ou fur un feul. Tous ces caracteres (ont employés avec la forme des balles, leur nombre , leur armure en arête , en poils , pour constituer les genres.

Non-seulement les Graminées offrent une forme, une ftructure générale, commune à presque toutes les especes; mais encore des principes communs; presque toutes recelent un principe faccharin, analogue à la manne, & une farine dans les semences plus ou moins amilacée. Quelques-unes recelent le principe aromatique, d'autres un principe âcre, amer, n'oyé ou dans le principe sucré, ou dans l'enveloppe des semences. Ces plantes fourniffent à l'homme & aux animaux herbivores , la base principale de leur nourriture ; austi doit-on les regarder , avec les Papilionacées, comme la grande reffource des animaux. Les Graminées font ou annuelles, ou bifannuelles, ou vivaces

par leurs racines, qui dans plusieurs sont traçantes & vivipares, produisant çà & là, sans secours des semences; les plus utiles se reproduisent seulement de semences, comme l'Orge, le Seigle, le Froment, l'Avoine, & ne durent au plus qu'un ou deux ans.

Non-seulement la nature a très multiplié les especes des Graminées, vu leur grande utilité; on en compte déjà plus de quatre cents cinquante especes; mais on observe que chaque espece vivace réfiste à toutes les intempéries ; le froid glacial du Nord n'endommage pas les racines des vivaces ; leur multiplication est prodigieuse; chaque terrain, même les plus sablonneux, donne affez de fucs nourriciers pour faire fubfilter quelques especes de Graminées. Dans les eaux les plus sétides, sur les rochers les plus flériles, on trouve encore des Graminées qui y germent & y végetent ; leur usage dans l'économie générale de la nature, est très-étendu ; elles seules fécondent les terres aréneuses, subtiles, & les commuent à la longue en terre végétale ; elles (eules procurent la deffication des marais; leurs racines entrelacées forment des illes qui , bientôt englouites , élevent peu à peu le fond des étangs. Nous avons vu en Lithuanie cos files flottantes & ces prairies tremblantes fur lefquelles les chariots paffent impunément, qui couvrent des lacs entiers qui recelent encore au-dessous de ces voutes végétales, des nappes d'eau de

barbe, & qu'on peut regarder comme la corolle ;

c. xv. extérieurement, le vrai calice ou la balle comSect. III. polée de deux battans ovales, obtus, lisses, renfermant ordinairement trois fleurs.

Fruit. Dans chaque corolle ou balle on trouve une femence ovale, oblongue, obtufe, convexe d'un côté, fillonnée de l'autre, & qui tombe lorsque la maturité fait entr'ouvrir la balle.

Feuilles. Simples, entieres, en forme d'alêne, embrassant la tige par leur base, placées sur chaque articulation.

Racine, Fibreuse.

Por. La tige est un chaume, de deux ou trois pieds de haut, articulé, fistuleux, courbé à son sommet dans la maturité; les sleurs au haut des tiges, disposées en épis qui, dans cette espece, n'ont point de barbe; ce qui le distingue du Blé trémois qui est très-barbu (Triticum aftivum. Lin.) Remarquez qu'on connoit pluseurs fortes de Froment, qui ne sont que des variétés occasionnées par la distêrence des climats & des cultures; tels sont les Froments hivernaux qui se sement à la sin de Septembre, & les printaniers ou marsais qu'on seme au mois de Mars, & qui se récoltent en

douze à quinze pieds de profondeur. Ces maffet de racines englouies, élaborées par le temps, & milées avec les définient des inferles & des poiffons, forment ces couches de tourbes, qui peut-être un jour fourrioron le principal aliment du feu. Quelquefois ces fonds tourbeux entreat en effervefennce four Peus, bouillonneant, fe mêlent tellement avec l'esu des étangs, qu'elles la changent en vafe opaque, affet denfe pour fupporter un pont de branchaget comme nour l'objervaines en 1783, a trois lieues de Wiina: le fond d'un étang affez confidérable (e bourfouffia tour à coup, fibouillonner toute la maffe d'eu qui fit changée en tour à coup, fibouillonner toute la maffe d'eu qui fit changée au fit développer une effortéenne en la late de la coursoit y à de la de grandes étendues. Nous prouvines que cette poudre bleue étois une ochre de fer fature d'un principe qui fe diffippir par la calination.

même temps; les uns & les autres font ras ou barbus, & transportés dans des pays différens, CL. XV. au bout de quelques années de culture, les ras sect. III. deviennent barbus, & les barbus deviennent ras; ils varient également en rouges ou blancs, glabres ou velus. Le Blé de Smyrne ou Blé de miracle, est une variété du Froment dont l'épi se ramific. Un grain de ce Blé semé dans un jardin, a donné 92 épis X 1500 grains; il a l'inconvénient d'épuiser la terre; & la force de sa paille est telle, lorsqu'il approche de la maturité, que les oiscaux s'y reposent comme sur un arbre, & dévorent tous les grains.

Lieu. On ignore l'origine du Froment ; il est

cultivé dans tous les champs. O

Propriétés. Le grain est farineux, sans odeur, mucilagineux; le son qu'on en tiré est un peu laxatif, détersif & adoucissant; la farine émol-

liente, adoucissante, résolutive.

Usages. La farine ne s'emploie qu'en cataplasse, le son en décoction & en lavement. Il entre fréquemment pour les animaux, dans les niedicamens béchiques, adoucissas. Son plus grand usage est de fournir la principale nourriture de l'homme, & l'une des plus saines; sa farine donne le meilleur pain; on en fait aussi de la bouillie; M. ROUELLE a fait observer que pour rendre cette nourriture fasutaire aux enfans, il convenoit d'y employer le malt du Froment, tel qu'il entre dans la composition de la Biere, c'est-à-dire le grain germé, parce qu'il a subi une fermentation équivalente à celle qu'éprouve la pâte dont on fait le pain. On peut y suppléer en faisant rôtir la farine aux four.

OBSERVATIONS. L'herbe du Froment est douce ; si en la mâche, elle fait assez reconnoitre le principe sucré dont elle est imprégnée ; la semence contient dans son

tiffi , indépendament du principe farineux, une fûbfance CL, XV. glatineuße, qui , abandonné à la putréfacion, fournit SECT. III. l'alkali volatil, & offre tous les caracteres des fubfances animales. Prefque toutes les femences furineuses recelent cette fiutiance ; on la trouve en plus ou moins grande quantité dans les extraits de prefque toutes les plantes ; auffi eil-on vien revenu aujourd hui du préjuge que le caractere chimique des fiufiances animales, eft de donner Palkali volatil, & des végérales de fournir un acide. M. Venel nous enfeignoit déjà en 1761 que les végéraux contenoient une véritable l'ymphe très-femblable à celle

volatil.

La farine de Froment fermentée fournit le meilleur pain; mais elle est très-indigeste si on la mange sans four & bouilli dans l'eau, donne l'eau panée qui est une des meilleures tisanes dans les maladies aigues : c'est la vraie panacée pour les peuples dans les fynoches, les péripneumonies. Nous en avons vu guérir, après une ou deux faignées, plusieurs centaines chez les sujets qui pendant tout le temps d'irritation n'avoient d'autre aliment, d'autre boisson; cette tisane suppléant à tout, même aux remedes. Dans le traitement des maladies chroniques qui ont leur fiege ou dans la poitrine ou dans le bas-ventre, un exercice modéré, les frictions & une nourriture avec de petites soupes claires, préparées avec du pain de Froment cuit deux fois & rapé, offrent des moyens de guérison trop simples pour être employés par des Médecins aimant la drogue; cependant une expérience de vingt ans nous a appris que ces trois moyens, l'exercice, les frictions & les panades, valent mieux que tous les remedes. M. Chaptal, grand Chimiste, dont les vues se tournent presque toujours sur des objets utiles à la société, retira de l'extrait de farine de Froment, des cristaux de sel acide, figurés comme ceux du fucre.

des animaux, & que de tous on pouvoit retirer l'alkali

En Pologne, du côté de l'Ukraine, province qui produit plus de Froment qu'on en peut confommer, & dont les débouchés font très-difficiles, on retire, par la fermentation du Seigle & du Froment, une étonnante quantité de liqueur spiritueuse, très-active. La partie amilacée ou nourrissante du Froment, est presque incorruptible; trois CL. XV. onces de Froment fournillent plus d'une once d'amidon.

Le Froment est sujet à plusieurs maladies ; les principales sont la nielle & le charbon; la nielle ou la rouille, vuident les grains, que l'on dit charbonnés lorsqu'ils ne contiennent qu'une pouffiere noire ; lorsque ces grains viciés dominent dans le Blé, le pain devient dangereux, & peut causer des douleurs de tête, la diarrhée, les convulsions. On peut retirer de la farine de Froment . par la distillation à un feu violent & sans additions, un véritable phosphore. Cette expérience a été faite par le célebre Marcgraff. M. Sage a obtenu par la distillation d'une livre de farine de Froment, huit onces d'acide, une once & demie d'huile empyreumatique, une drachme d'alkali volatil; le réfidu resta de quatre onces deux drachmes & dix grains.

## 509. LE SEIGLE.

SECALE hybernum vel majus. C. B. P. SECALE cereale, hybernum. L. 3-dria. 2-gynia.

Fleur. Apétale, à étamines, composée de trois étamines & d'une balle ou enveloppe composee de deux folioles oppofées, en forme de carêne, renfermant deux fleurs; fous l'enveloppe, on trouve deux autres valvules qu'on peut confidérer comme une espece de corolle ; l'intérieure plane , lancéolée; l'extérieure roide, renflée, aigue, ciliée à ses bords inférieurs, terminée par une longue barbe.

Fruit. Dans chaque espece de corolle , on trouve une femence oblongue, cylindrique, un peu pointue & qui se dérache facilement.

Feuilles, Comme dans la précédente. Racine. Horizontale, fibreuse.

Siv

Port. Les tiges s'élevent quelquefois à la hau-Secr. III.

Ca. XV. teur de fept ou huit pieds, moins fortes, mais femblables à celles du Froment; les fleurs au fommet, difpofées en épis plus alongés & trèsbarbus ; deux feuilles florales. On difftingue-le Seigle d'hiver & le Seigle d'été; le premier eft appelé grand Szigle, le fecond petit begjeş ce ne font que des variétés. On nomme Blé méteil, le Seigle mélé & cultivé avec le Froment.

Lieu. Son origine est inconnue, on le cultive

Froment. ()

Propriétés. } Les mêmes que le Froment, mais U/jages. } le pain en elf moins fain, plus laxait, moins nourriffant; la farine plus déterfive, plus réfolutive, moins anodine, moins émolliente. On fait une décoction qui approche beaucoup du Café; avec les grains de Seigle torréfiés.

# 510. L'ORGE.

HORDEUM polystichon vernum. C. B. P. HORDEUM vulgare. L. 3-dria, 2-gyn.

Fleur. Apétale, à étamines, compolée de trois étamines & d'un calice ou enveloppe divilée en fix folioles linéaires, aigués, droites, renfermant trois fleurs; fous l'enveloppe on trouve une efpece de corolle compolée de deux battans, dont l'intérieur est lancéolé, plane; l'extérieur rensé, anguleux, ovale, aigu, plus long que l'enveloppe, fe terminant en une longue barbe.

Fruit. Une semence oblongue, renslée, anguleuse, aiguë à ses deux extrémités, sillonnée dans sa longueur, rensermée dans sa balle qui lui de-

meure étroitement attachée.

### Figurs a étamines.

Feuilles. Longues, étroites, embrassant la tige par leurs bases, les inférieures plus étroites que CL. XV. celles du Froment.

Racine. Fibreuse, menue.

Port. Tige moins haute que celle des précédentes, plus succulente; les fleurs au sommet, disposées en longs épis droits, rentlés à leur base, garnis & furmontés de barbes très-longues; feuilles florales divifées en fix.

Lieu, Cultivé dans les champs. ()

Propriétés. La semence est farincuse, mucilagineuse, insipide, un peu indigeste, rafraîchis-

fante, très adoucissante, très-émolliente.

Usages. L'Orge renfermé dans sa balle fournit des tilanes, des décoctions; il entre dans la composition de la biere, plus fréquemment que le Froment, L'Orge mondé s'emploie en tisanes, en décoctions. L'Orge grué en foupes & en décoctions, dont on se sert pour les loks. On fait aussi du pain d'Orge; & l'on torrésie le grain pour le prendre comme le Café.

OBSERVATIONS. Le Seigle fait la base de la nourriture des habitans du Nord ; non-seulement la farine de ce Graminé sert à faire le pain ordinaire, mais une foule de pâtes, gruaux, macaroni. Ce pain est léger, trèssavoureux; on l'aromatise avec des semences de quelques Ombelliferes, il constipe moins que celui du Froment; un cataplasme de farine de Seigle, de sel, & de crême de tartre, réuffit dans l'angine catarrale, comme nous l'avons éprouvé d'après Bergius. L'extrait de farine de Seigle donne moins d'acide faccharin que celui de Froment ; le Seigle eff. fujet à une maladie appelée l'ergot : le grain s'alonge hors de la balle, se courbe en faucille & ne renferme qu'une pouffiere âcre. Le pain qui contient beaucoup de Seigle ergoté, a causé l'ivresse, des étourdissemens. des stupeurs, des convulsions, & une gangrene seche; ces faits ont été nouvellement vérifiés sur des animaux. M. Sage a retiré d'une livre de farine de Seigle fix

onces d'acide, une once & deux drachmes d'huile empyreumatique, quarante-huit grains d'alkali volatil; le SECT. III. résidu charbonneux étoit de quatre onces deux drachmes & quarante-huit grains. Ceste farine recele comme celle de Froment, le principe analogue à la lymphe animale, qui exposée à l'humidiié, & abandonnée à la décompofition sponsanée, est aussi sécide que la viande en putréfaction; d'où l'on peut conclure que la portion nutrizive des alimens qui par l'action de nos organes se gransmue en tissu cellulaire & en fibre, eft, comme l'enseignoit M. Venel, homogene dans toute la nature; que les organes de la digestion ne font que l'extraire des substances qui la contiennent; aussi M. Venel savoitil par un tour de main particulier , faire in vitro , du chyle retiré des substances végétales, absolument idenzique au chyle des animaux.

# SII. L'AVOINE.

AVENA vulgaris seu alba. C. B. P. AVENA Sativa. L. 3-dria, 2-gyn.

Fleur, Apétale, à étamines, composée de trois étamines & d'un calice ou balle qui renferme plusieurs fleurs, & se divise en deux valvules lancéolées, renflées, larges, fans barbe; fous la balle on trouve deux autres valvules qu'on peut confidérer comme une corolle, du dos de laquelle s'éleve une barbe très-longue, torse & articulée.

Fruit. Semence folitaire, oblongue, aiguë aux deux extrémités, avec un fillon qui s'étend fur toute sa longueur; dans cette espece, chaque balle renferme deux femences.

Feuilles. Comme dans les précédentes.

Racine. Fibreuse.

Port, Tige ou chaume articulé, haut d'un pied ou deux, les fleurs au sommet, pédunculées, disposées en panicule. L'Avoine blanche & la noire ne sont que des variétés.

Lieu, 🔾

Propriétés. La semence est farineuse, insipide, CL. XV. mucilagineuse; elle est très-rafraschissante, adou- SECT.IIL. cissante & résolutive.

Usages, Avec l'Avoine mondée on fait des décoctions, des tifanes; avec l'Avoine gruée, des décoctions, des soupes; sa farine peut faire du pain. Ce grain fait partie de la nourriture de plufieurs animaux; on doit le leur donner avec prudence, & discerner les cas où il convient d'en augmenter la quantité, de la diminuer, ou même de le supprimer.

OBSERVATIONS. La décoction d'Avoine est moins nutritive que celle du Froment; on en peut faire des rilanss uns ou moins fortes qui , animées avec un peu de nitre, dix grains par pinte, offre la plus grande ressource thérapeutique pour le traitement des maladies aigues, sur-tout pendant l'irritation : une saignée si la pléthore l'exige, des lavemens émolliens matin & foir, des fomentations, la suppression de la nourriture, prescrire tous les quarts-d'heure la tisane d'Orge, d'Avoine, nitrée & édulcorée avec du miel, ou fans nitre, coupée avec du suc de Bourrache ou d'autres plantes nitreuses ; voilà le grand secret du traitement des maladies sébriles simples, ou inflammatoires; c'étoit l'arcane de Haen. Nous avons guéri par cette très-fimple méthode hippocratique, des milliers de fievres : par cette méthode on diminue la trop grande énergie de la nature, qui seule guérit toutes les fievres guérissables. Le pain d'Avoine est peu lié, assez désagréable & lourd. On fait avec les semences d'Avoine, une biere limpide & peu échauffante ; l'Avoine frite avec du vinaigre est un bon topique pour la colique & les douleurs de côté. Trois onces d'Avoine fournissent une once & demie de gelée amilacée. M. Sage a obtenu par la diffillation de quatre onces de farine d'Avoine, une once cinq drachmes dix grains d'acide, cinq drachmes d'une huile légere, dix grains d'alkali volatil, une once & soixante six grains de charbon.

CL. XV. I'SECT.IIL

Tout ce que nous avons avancé des tifanes faites avec l'Avoine, peut s'applique renore mieux à l'Orge. Les Anciens favoient préparer des tifanes plus ou moins nourriffanes, fuivant les différentes efpeces de fievres, & les varioient à différentes époques; ils ne laifibient boire que des tifanes très-limpides dans les maladies éminemment aigués. Si on fait un peu fermenter par la germination les femences d'Orge, il se dévelope une grande quantité de principe doux, fucré; alors on arrête far fermentation par la dessistant on op pulvérise. & en délayant cette farine dnes l'eau & la laiflant fermenter, on obtient une liqueur asset piritueus et, applée la biere; le Houblon & les autres plantes ameres ne sont ajoutés que pour modérer la fermentation & l'empêcher de devenir acéteusse.

Le pain d'Orge est assez blanc, mais il est compasse & de difficil digession. Trois onces de semences d'Orge ont fourni une once & six drachmes de sibstance amilacée. M. Sage a obtenu par la distillation de quarre onces de faine d'Orge, une once & six drachmes d'acide, trois drachmes d'huile empyreumatique pesant, quatorze grains d'huile légere, dix grains d'alkil volatil, une

once & deux drachmes de charbon.

### SI2. LE MILLET.

MILIUM semine luteo. C. B. P.
PANICUM miliaceum. L. 3-dria, 2-gynia.

Fleur. Apétale, à étamines, composée de trois étamines & d'une balle qui ne contient qu'une fleur, & qui est divisée en trois valvules dont l'une est très-petite; dans la balle on trouve deux autres valvules qui sont ovales & aigués comme les précédentes, & qui tiennent lieu de corolle.

Fruit. Semence ovoïde, un peu aplatie d'un côté, luisante, lisse, jaune ou noire, renfermée

dans les valvules intérieures.

Feuilles. Longues, terminées en pointe, élargies par le bas, revêtues d'un duvet dans la partie CL. XY. de leur base qui embrasse la tige en maniere de Sect. IIL gaîne.

Racine. Nombreuse, fibreuse, blanchâtre.

Port. Tiges de deux ou trois pieds, droites, noueuses; les seurs au sommet, disposées en panicule lâche. La couleur des semences ne constitue que des variétés de la même espece.

Lieu. Les Indes Orientales; cultivé dans les

champs. O

Propriétés. La semence est farineuse, insipide, peu agréable, peu nourrissante, indigeste, ven-

teule.

Ulages. Dans quelques Provinces de France on en fait du pain. Les Tartares en tirent une boiffon & un aliment. On peut en donner aux animaux, pour les nourrir; il fert à engraisser la volaille. On ne l'emploie pas en Médecine.

### 513. LE SORGHUM, Grand Millet noir ou Millet d'Afrique

MILIUM arundinaceum subrotundo semine nigricante, Sorgho nominatum. C. B. P. HOLCUS sorghum. L. polygam. monæc.

Fleurs. Apétales, à trois étamines, hermaphrodites ou mâles sur le même pieté, les hermaphrodites composées d'une balle bivalve qui renferme une seule steur velue dans cette espece; la valvule extérieure ovale, concave, embrassant l'intérieure qui est oblongue & roulée à ses bords. Dans la balle en trouve deux autres valvules velues, molles, plus petites que le calice; l'extérieure armée d'une barbe, l'Intérieure plus petite; or

peut les confidérer comme une corolle; les fleurs CL. XV. mâles n'ont qu'une balle bivalve, velue dans cette SECT. IIL espece.

Fruit. Les mâles sont stériles; chaque semelle porte une semence ovale, noire ou blanche, cou-

verte par l'espece de corolle.

Feuilles. Simples, entieres, pointues, évalées dans le bas, embrassant la tige par leur base, en maniere de gaîne, partant de chaque articulation.

Racine. Fibreuse; quand la plante approche de la maturité, le collet s'éleve au - dessus de terre, & l'on voit l'origine des grosses fibres de la racine.

Port. Cette plante surpasse la hauteur de l'hommes la tige est cylindrique, articulée, droite, un peu penchée à son extrémité supérieure; les fleurs au fommet, disposées en grosses panicules rameuses; dans une espece de Sorghum blanc cultivé à Malthe fous le nom de Carambosse, la tige est repliée par le haut en maniere de crosse, ce qui paroît ne constituer qu'une variété, ainsi que les femences noires ou blanches.

Lieu. Cette plante vient des Indes. 💽

Propriétés. On ne lui reconnoît aucune vertu médicinale, malgré l'éloge que Mathiole fait de sa moëlle employée pour onguent contre les écrouelles.

Usages. La semence sert à nourrir la volaille; on en a cultivé avec fuccès, dans le Canton de Berne. Elle est très bonne pour la nourriture de Phomme, prife en bouillie. Cafalpin prétend que fi un bœuf mange la plante verte, il enfle & meurt; & que s'il la mange seche elle lui profite; l'expérience doit en décider.

### SIS. LE PANIS.

CL XV. SECT. III.

INICUM Germanicum, sive paniculă minore flavă. C. B. P. INICUM Italicum. L. 3-dria, 2-gyn.

Fleur. Caracteres du Millet n.º 512. On y trouve : barbe plus courte que la balle.

Fruit. Semences rondes, plus petites que celles

Millet.
Feuilles. De la longueur & de la forme de les du Roseau, plus rudes & plus pointues que

les du Millet. Racine. Forte, fibreuse.

Port. Tiges de deux pieds & plus, rondes, lides, noueuses; les fleurs au sommet, disposées espece de panicule ou d'épi composé de petits is, rassemblés 4 mêlés de poils, portés sur des duncules velus.

Lieu. Les Indes, l'Italie, le Languedoc; cultivé ns les jardins. O

Propriétés. La farine est fade, peu mucilagiuse; on la croit un peu dessicative, adoucissante détersive.

Usages. Dans le cas de disette, on en sait du in, on mange le Panis mondé, & cuit dans du it, du bouillon ou de l'eau; il sert à nourrir s oiseaux & la volaille.



CL. XV.

# 515. LE CHIENDENT.

GRAMEN loliaceum, radice repente, five Gramen officinarum. 1. R. H. TRITICUM repens. L. 3-dria, 2-gynia.

Fleur. Caracteres du Froment, n.º 508. les calices étroits, barbus, en forme d'alêne, renfermant trois fleurs.

Fruit. Semences oblongues, brunes, à peu près de la forme de celles du Froment.

Feuilles. Quatre ou cinq feuilles d'un beau vert, embrassant la tige par leur base, en maniere de gaîne, d'un demi-pied de longueur, & sinssant en pointes.

Racines. Blanchâtres, fibreuses, rampantes, noueuses par intervalles, entrelacées les unes dans les autres.

Port. Chaumes de deux pieds, droits, noueux; les fleurs au sommet, en épis contractés, rangés sur deux rangs d'étage en étage.

Lieu. Les lieux cultivés. 3/

Propriétés. } Les mêmes que la suivante ; les Ulages. habitans du Nord, dans les temps de difette, font une sorte de pain avec sa racine pulyérisée, & réduite en farine.



CL. XV SECT. III

16. LE CHIENDENT, ou Pied-de-Poule.

GRAMEN dadylon radice repente five officinarum, I. R. H. PANICUM dadylon. L. 3-dria, 2-gynia.

Fleur. \ Caracteres du Millet, n.º (12; les fleurs Fruit, folitaires; les balles portées par un court péduncule.

Feuilles. Roides, courtes, velues, embrassant le chaume, plus longues vers le haut,

Racine, Longue, noueuse, genouillée, sarmenteuse, rampante.

Port, Chaume d'un demi-pied, articulé; trois ou quatre épis disposés au sommet, ouverts, étroits, digités, velus à leur base intérieure.

Lieu. Au bord des rues & des chemins. 4 Propriétés, La racine des Chiendens a une saveur douceatre; elle est rafraîchissante, un peu apéritive, légérement diurétique.

Usages. Son plus grand usage est en tisanes décoctions, apozemes apérinfs & dinrétiques. L'eau distillée, ainsi que la poudre, se present à la dose de 3 j. On fait manger la plante aux animaux, mêlée avec le foin, dans les cas où on le iuge convenable.

OBSERVATIONS. Les racines de Chiendens & plusieurs autres Graminées vivaces, servent plutôt à multiplier les especes que les semences; elles contiennent un principe saccharin & une assez grande quantité de substances farineuses & amilacées ; l'extrait de ces racines donné à fix onces, purge comme la manne : si on le fait fermenter dans suffisante quantité d'eau , il présente les phénomenes de la fermentation vineuse, spiritueuse & Tome III.

acéteule; aussi a-t-on fait un pain assez nutritif avec la poudre de ces racines. La tisane de Gramen ou Chien-SECT. III. dent, est d'un usage vulgaire ; on la prépare communément en lui affociant la Réglisse & des Jujubes; mais c'est un abus & une suite de la fureur d'entasser des substances analogues; le Chiendent seul avec du sucre ou du miel, est préférable pour ceux qui veulent connoitre ses véritables propriétés; sa vertu apéritive & diurctique ne me paroit pas bien constatce; fi l'extrait purge, c'est comme la manne, par indigestion. Nous ne croyons pas qu'il recele aucun principe stimulant; la tisane adoucit, relâche; aussi est-elle indiquée dans toutes les maladies annoncées par la douleur, la chaleur, l'ardeur. L'herbe fournit un bon fourrage pour tous les bestiaux. Les chiens, conduits par le seul instinct, en mangent souvent jusqu'à vomir ; on peut croire qu'ils sont déterminés à dévorer cette herbe par la douceur de ses feuilles & de ses tiges, & qu'elle ne devient émé, tique que comme substance fade, pesante, indigeste.

### 517. LE ROSEAU DES JARDINS.

ARUNDO sativa quæ Donax Dioscoridis & Theophrasti. C. B. P. ARUNDO donax L. 3-dria, 2-gynia.

Fleur. Apétale, à étamines, composée de trois étamines, & d'une balle qui renserme trois fleurs dans cette espece; la balle formée de deux valvules oblongues, aiguës, sans barbe; on trouve en dedans, deux autres valvules qu'on peut considérer comme une corolle; elles sont de la longueur du calice, oblongues, aiguës, garnies d'un duvet très-long à leur base.

Fruit. Une semence oblongue, aiguë des deux côtés, garnie d'une longue aigrette à sa base. Feuilles, Graminées, fimples, très-entieres,

longues d'une coudée, se terminant en forme d'alène, embrassant la tige par leur base.

Racine, Horizontale, articulée, bulbeuse, solide,

CL. XV. SECT. III.

noueuse.

Port. Tige quelquesois de dix pieds de haut, articulée, listuleuse, les sleurs au sommet, en pani-

cule, diffuse.

Lieu, L'Espagne, la Provence; cultivée dans les iardins. 2

Propriétés. 3 Quelques Auteurs lui supposent Usages. 3 les mêmes vertus qu'aux précédens; sa racine sait passer le lait des nourrices par les urines, à la doste pour les semmes de 3 j fur lb j s d'eau à prendre dans un jour, & pour les animaux, à celle de 3 ij sur lb ij d'eau, en un seub reuvage.

OBSERVATIONS. La racine de Rofeau est douceâtre, d'une faveur peu agréable; elle recele un principe asset actif noyé dans le parenchyme farineux; elle est depu-rative & emménagogue. L'Observation journaliere nous prouve que c'ét un excellent adjuvant pour déterminer l'évacuation du lait; aussi est-elle justement recommandée après l'accouchement, aux semmes qui ne nourrissen passet ponnée seule, elle a rarement guéri des dépois de lait; les purgatifs, lorsqu'il n'y a psi instammation, four-nissen passet pour les des presents de les autres de guérison.



CL. XV. SECT. IV.

### SECTION IV.

Des Herbes à fleurs apétales, à étamines, rassemblées dans des têtes écailleuses.

# 518. LE SOUCHET ROND.

CYPERUS rotundus vulgaris. C. B. P. Scirpus maritimus. L.3-dria, i-gynia.

FLEURS, Apétales, à trois étamines, rassemblées en un épi tuilé, séparées les unes des autres par des écailles ovales, planes, recourbées; les écailles divisées dans cette espece en trois parties, dont celle du milieu est en forme d'alène.

Fruit. Une semence triangulaire, aigue, garnie

de poils plus courts que le calice.

Feuilles. Etroites, pointues, embrassant la tige

Racine, Fibreuse,

Port. Tige ou chaume triangulaire, d'un ou deux pieds de haut; les fleurs au fommet, rassemblées en épi ou panicule obrond & seuillé.

Lieu. Les bords de la mer, les étangs & les

lieux humides. 4

Propriétés. A peine aromatique.

Usages. Plutôt nutritive que médicamenteuse.



# 519. LE SOUCHET LONG.

CL. XV. SECT. IV.

CYPERUS odoratus radice longâ, five Cyperus officinarum. C. B. P.

CYPERUS longus. L. 3-dria, 1-gynia.

Fleurs. Apétales, à trois étamines, rassemblées en épis qui sont divisés par étages; les seurs féparées par des écailles ovales, en earêne, planes & courbées.

Fruit. Une semence triangulaire, aiguë, sans poils.

Feuilles. Longues, roides, terminées en pointe. Racine. Longue, fibreuse.

Port. Chaume feuillé, triangulaire; les sleurs au sommet, en épis alternes, sans péduncules, formant une espece d'ombelle feuillée, décomposée par le haut.

Lieu. Les terrains humides, les marais. 24

Propriétés. Son odeur est agréable; elle est stomachique, emménagogue, diurétique, déter-sive, céphalique, masticatoire.

Usages. On emploie la racine, dont on tire une cau distille, & dont on fait une poudre; on s'en sert aussi en décoction; on donne à l'homme la poudre, à 3 ß; aux chevaux, à 3 ij.

OBSENFATIONS. La racine du Souchet rond ne mérite point d'être comparée avec celle du long qui eff un peu ligneule, tenace, ronde, rameufe, géniculée, interrompue par des anneaux fréquens, couverte d'une écore roufle, firiée, liffe; l'odeur en est aromatique, pénétrante; lorsqu'elle est fraiche elle est mons forte; la faveur est amere, balfamique. Cette racine long temps mâchée augmente le flux de la failve, dégorge route l'arrière bouche, est indiquée dans l'angine catarrale,

T m

dans les rhumes; elle réuffit dans l'anorexie, les langueurs Ct. XV. de l'essomac, après les indigessions. On peut la prescrire SECT. IV. utilement dans les diarrhées avec atonie.

Le vrai Soucher rond, Cyperus rotundus de Linné, a fon chaume triangulaire, prefique nu; son ombelle décomposée; se sépillets alternes, linaires, rougeâtres; sa racine est aussi avomadique & midiquée pour les mémes maladies; elle est ovale, grosse comme un œus de pigeon; à anneaux; à parenchyme blanc, friable; à écorce rousse. On la tire des marais de Syrie, d'Egypte.

# SECTION V.

Des Herbes à fleurs à étamines, séparées des fruits, sur le même pied.

520. LE MAIS,

MAYS granis aureis. I. R. H. ZEA mays. L. monœc. 3-dria.

FLEURS. Apétales , à trois étamines , mâles ou femelles fur le même pied ; les mâles raflemblés en épis liches , compolés d'une balle contenant deux fleurs , & formée de deux valvules oblongues , fans barbe ; fous la balle on trouve une efpece de corolle à deux valvules oblongues , fans barbe , de la longueur de la balle; les femelles raffemblées en épi contracté ; entouré d'ung femille , placé au-deffous des épis mâles ; les valvules de leur balle plus arrondies , plus courtes, plus épaifles; les intérieures membraneuses , larges & encore plus courtes plus courtes plus courtes plus épaifles;

Fruit. Les fleurs mâles sont stériles; chaque femelle produit une semence obronde, anguleuse CL. XV. à la base, un peu comprimée, d'un beau jaune Seer. V. doré.

Feuilles. Simples, entieres, terminées en pointe, embrassant la tige par le bas, en maniere de gaîne.

Racine. Rameuse, fibreuse.

Port. Tige ou chaume de cinq à fix pieds, articulé, plein; les fleurs au fommet, en panicules; les fleurs mâles en épis l'âches, penchés; les femelles en épis presque cylindriques, roides.

Lieu. Originaire d'Amérique, cultivé dans les champs, devenu indigene dans les jardins du Lan-

guedoc. O

Propriétés. Les semences sont farineuses, insipides, mucilagineuses, émollientes, indigestes,

venteules.

Usages. Nullement employé en Médecine; les Mexicains en font une liqueur qui enivre. On en donne la farine aux animaux; dans quelques montagnes, on en fait du pain en le mélant avec la farine de Seigle. Les enfans mangent l'épi des graines, grillé au four.

OBSENATIONS. Dans le Mais, Zea, la fleur mille eft en épis difinêts; le calice est une balle émoussée; renfermant deux seurs; la corolle est aussi une balle émoussée; dans la fleur femelle le calice est bivalve; la corolle une balle à deux valves, émoussée; le silys seififorme; les semences folitaires, noyées dans un réceptacle oblong, d'abord succulent. On ne comonit qu'une s'épece qui est le Mais Blé de Turquie, Zea Mays, qui offre plusseurs valves rains blancs, à grains jaunes, plus ou moins gros, plus ou moins anguleux.

Les grains encore verts peuvent s'assaisonner comme les petits pois ; ils sont très-tendres & même doux, aussi contiennent-ils assez de principe saccharin pour sermenter & sournir par la dissillation un essprit ardent, très-actif;

A 11

remove Carryl

la farine cuite avec du lait, a acquis quelque célébrité
CL.XV, pour la nourriture des phihíques & des perfonnes qui
Sacr. V,
maigriffent par anorexie. Nous avons connu quelques
fujes qui ont-fprouvé avec un foulagement évident cette
nourriture; d'autres au contraire n'ont pu la fupporter.
On a même cru obfevereque les Breffans qui fe nourriffent
uniquement avec cette farine, deviennent lourds, & font
difpofés aux obfurctions; mais les marais qui infectent
la Breffe, ont certainement plus d'influence fur la fancé
de ce Peuple que la nourriture.

Le pain fair avec la farine de Mais melée avec un iters de celle de Froment, est affec bon, mais lourd & compacte. Les graines offrent dans les domaines une grande ressource pour nourrir la volaille. Les bestiaux tavent encore extraire des feuilles & des tiges une

grande quantité de principes nutritifs.

Le Mais, qui réuffit parfaitement en Europe, eff peur-étre de toutes les Graminées, Pespece qui offre la plus grande quantité de farine; l'épi présente des grains plus gros que les pois, & chaque épi en recele un nombre très-considérable.

### 521. LA LARME DE JOB.

LACHRYMA Jobi. Clus. Hist.

Fleurs. Apétales, à trois étamines, males ou femetles sur le même pied; les mâles rassemblées en épis laches, composées d'une balle contenant des fleurs, & formées de deux valvules oblongues, ovales, obtusées, sans barbe, l'extréneure plus épaisse; dans la balle on trouve deux autres valvules qu'on peut considérer comme une espece de corolle à deux valvules ovales, lancéolées, sans barbe; les tleurs femelles placées en peit nombre, à la base des épis mâles; les valvules de leur balle plus arrondies, plus épaisses, brillantes, dures, a dans batbe, a los ties de sur les des series males; les valvules de leur balle plus arrondies, plus épaisses, brillantes, dures, a sans batbe, a les ties de series males; les valvules de leur balle glus arrondies, plus épaisses pur la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de l

Semence. Les fleurs femelles produisent une semence obronde, pointue au sommet, revêtue CL. XV. d'une membrane dure, polie, brillante, ordinai- SECT. V. rement grife; la forme des femences imite celle d'une larme.

Feuilles, Simples, entieres, pointues, embrassant

la tige par le bas. Racine, Rameule, fibreule.

Port. Tige d'un pied & demi, espece de chaume articulé, plein; les fleurs au fommet, disposées en panicule làche.

Lieu, Les Indes; cultivée dans les jardins. 24 & 0

Propriétés. On emploie la femence en Médecine, mais rarement; on lui croit les mêmes vertus qu'au Grémil, n.º 78; mais les rapports extérieurs qui se trouvent dans leurs semences, n'établissent pas ceux de leurs vertus.

OBSERVATIONS. Dans la Larme, Coix, le siyle divise en deux pieces ; la semence recouverte par un calice qui se durcit & s'offisie, fournissent le caractère essentiel. . Nous cultivons:

1.º La Larme de Job, Coix lachryma, à semences

ovales. Originaire des Indes.

Il faut distinguer les propriétés de l'enveloppe des femences, qui sont dures, luisantes, comme pierreuses, analogues à celles du Grémil, & la farine qu'elles renferment; la farine est nutritive; l'écorce de la semence fait effervescence avec les acides. On peut donc la regarder comme absorbante ; mais lui attribuer avec plusieurs Auteurs, la vertu de dissoudre le calcul, c'est ignorer que cette propriété est une des conséquences les plus absurdes de la doctrine des signatures.



522. LE RICIN, ou Palme de Christ.

RICINUS, Galiis palma Christi. Lob. Hist. RICINUS communis. L. monœc. monadelph.

Fleurs. Apétales, composées de plusieurs étamines réunies par leurs filets en plusieurs corps; mâles & femelles sur le même pied; les fleurs mâles placées dans un périanthe monophille , divisé en cinq parties ovales, concaves; le périanthe des femelles divisé en trois parties seulement.

Fruit. Capsule sous-orbiculaire, verdâtre, couverte d'épines molles & flexibles, à trois fillons, à trois loges, à trois valvules, renfermant trois semences solitaires, ovales, luisantes, d'une couleur brune, mouchetées de noir.

Feuilles. Simples, pétiolées, palmées; les découpures pointues, dentées en maniere de scie.

Racine. Fusiforme, assez simple.

Port. Tige de la hauteur d'un homme, rougeatre, herbacée, rameule, cylindrique, fiftuleuse, liste ; les fleurs à l'extrémité des rameaux , disposées en grappe ; feuilles alternes , avec de longs pétioles sur lesquels on trouve ordinairement trois glandes.

Lieu. Les Indes, l'Afrique, of; cultivé dans nos climats où il devient O, si on ne le préserve pas

des gelées.

Propriétés. La semence est sans odeur, très-âcre, purgative, drastique, inflammatoire appliquée sur

l'estomac, vermifuge.

Usages. On n'emploie que la semence, mais il est imprudent de s'en servir intérieurement pour l'homme; on en tire une huile bonne à brûler, & dont on se fert pour les emplatres & les onguens.

OBSERVATIONS. Dans le Ricin, Ricinus, la fleur male offre un calice sans corolle, divisé en cinq segmens, CL. XV. une foule d'étamines ; le calice dans la fleur femelle SECT. V. qui est aussi sans corolle, est divisé en trois segmens ; on compte trois flyles divifes chacun en deux; la capfule est à trois loges, renfermant chacune une seule semence. On cultive dans les jardins :

1.º Le Ricin commun , Ricinus communis , à feuilles en bouclier, comme palmées ; à lobes à dents de fcie.

Originaire des Indes, d'Afrique.

La semence de Ricin est une de ces substances qui renferment des principes médicamenteux très-différens; fi on mâche ces semences entieres, elles paroissent au premier moment douces, huileuses, mais sur le retour elles répandent dans l'arriere bouche une acrimonie trèsirritante, très-âcre; ce principe vif, caustique, paroît résider en grand dans l'écorce & l'enveloppe immédiate de la pulpe; si on avale une semence entiere, ou si on boit de la décoction, elles causent des coliques, des envies de vomir, la cardialgie, & chez quelques sujets des évacuations considérables par le haut & par le bas. On peut extraire par l'ébullition & l'expression, une huile grasse des semences de Ricin, qui n'est qu'adouciffante & légérement purgative; cette huile est blanche, assez épaisse, ne se figeant qu'à un degré de froid trèsconfidérable; elle acquiert par la durée la confissance du miel, devient rouge, diaphane; elle est presque sans odeur; les femences rances ont l'odeur de celles du Chanvre. Quatorze onces de semences de Ricin fournissent par expression trois onces d'huile. Des Observations récentes & bien faites nous prouvent l'utilité de l'huile de Ricin dans la colique appelée Miserere, dans celle des Peintres, dans les fievres bilieuses; elle calme les ardeurs dans la gonorrhée, les coliques néphrétiques. Les Praticiens qui lui accordent une vertu vermifuge spéciale, ont-ils à nous présenter des Observations contradictoires? L'huile de Ricin mérite-t-elle la préférence à ce titre, sur l'huile d'Olive? Quoi qu'il en foit , on prescrit l'huile de Ricin par cuillerce : donnée en lavement, elle calmo promptement les douleurs hémorroidales.

# SUPPLÉMENT

### POUR LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

### DIANDRIE DIGYNIE.

Deux étamines , deux pistils.

Dans la Flouve, Anthoxanthum, le calice est une balle formée par deux valves rensermant une seule steur; la corolle est une balle formée par deux valves aigues; le fruit est une semence solitaire. Nous avons:

1.º La Flouve odorante, Anthoxanthum odoratum, à épi oblong, ovale; les fleurons portés par un péduncule plus long que l'arête. Lyonnoise, Lithuanienne.

Epi lache, jaunatre; elle plait aux bestiaux & donne au foin une odeur agréable.

### TRIANDRIE MONOGYNIE,

Trois étamines, un pistil.

Dans les Choins, Scham, les balles sont formées par des écailles univalves, entassées, sans corolle; le fruit est une semence arrondie, nidulée entre les écailles. Nous avons:

### Le CHOIN à chaume arrondi.

v.º Le Choin marisque, Schanus mariscus, à feuilles épineuses sur les bords & sur le dos. Dans les marais de Bresse, en Lithuanie, en Suede.

Chaume de quatre à cinq pieds; fleurs en panicule rameux, alongé & composé de beaucoup d'épillets courts, entassés & roussaires.

1.º Le Choin noirâtre, Schoonus nigricans, à chaume nu, à collerette de deux feuilles, dont une en alène, Ct. XV. plus longue; à fleurs ramassées en tôte alongée, Sect. V. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume d'un pied, gréle; feuilles nombreuses, roides, aigues, cylindriques; fleurs brunes ou noirâtres.

### Le CHOIN à chaume à trois pans.

3.º Le Choin blanc, Schanus albus, à chaume nu, peu feuillé; à fleurs en faisceaux; à épillets cylindriques; à feuilles sétacées. Dans le Bugey, en Lithuanie. Les fleurs d'abord blanches, deviennent roussaires.

Dans les Souchets, Cyperi, les épillets sont aplatis; les balles sans corolle sont des écailles en recouvrement sur deux côtés opposés; semences nues. Nous avons:

1.º Le Souchet long, Cyperus longus, à chaume feuillé, à trois pans, à fleurs en ombelle feuillée, surcomposée; à péduncules nus; à épis alternes. Lyonnoise, en Languedoc.

Les épillets très-petits , roussatres. Voyez le Ta-

bleau 519.

2.º Le Souchet comessible, Cyperus esculentus, à chaume à trois pans, nu; à sleurs en ombelle scuillée; à racine composée de sibres auxquelles sont attachés des tubercules ovales. Lyonnoise, en Languedoc.

Les épillets roussaires; les racines brunes en dehors, blanches, tendres & farineuses, ont un goût agréable.

3.º Le Souchet jaunâtre, Cyperus flavescens, à chaume à trois pans, nu; à sleurs en ombelle ornée de rois feuilles; à péduncules simples, inégaux; à épillers entassés, lancéolés, jaunâtres, Lyonnoise, Allemande.

4.º Le Souchet brun, Cyperus fuscus, à chaume à trois pans, nu 3 à fleurs en ombelle ornée de trois feuilles; à péduncules simples, inégaux; à épis entasses, linaires, noirâtres. Lyonnoise, en Allemagne.

Il differe à peine du jaunâtre, ses seuilles sont plus rudes.

Dans les Scirpes, Scirpi, les épillets sont composés d'écailles en recouvrement sur tous les côtés; le fruit est une semence nue.

CL. XV. SECT. V. Les SCIRPES à chaume portant un seul épi.

1.º Le Scirpe des marais, Scirpus palustris, à chaume arrondi, nu; à épi terminal, comme ovale. Lyonnoise, Lithuanienne.

Ecailles roussatres ; l'épi long de six lignes, plus ou

moins ovale.

2.º Le Scirpe des gazons, Scirpus cæspitosus, à chaume strié, nu ; à épi ayant à sa base des valves dont une l'égale en longueur. Lyonnoise, Lithuanienne. Tiges nombreuses, de trois à six pouces, très-gréles

& disposées en gazon ; l'épi d'un brun jaunâtre , très-

peiir, composé de deux ou trois sleurs. 3º Le Scirpe en aiguille, Scirpus acicularis, à chaume en soie, rond, nu; à épi ovale, bivalve; à semences nues. Lyonnosse, Lithuanienne.

Feuilles radicales, menues comme des cheveux, les riges de trois pouces, capillaires & terminées par un épi fort petit, verdâtre ou panaché de blanc ou de brun-

Les Scirpes à chaume arrondi, à plusieurs épis.

4.º Le Scirpe des étangs, Scirpus lacustris, à chaume nu ; à plusieurs épis ovales , terminals , pédunculés. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de quarre à six pieds, assez gros, plein d'une moelle blanche; épillers roussaires.

Les SCIRPES à chaume à trois pans ; fleurs en panicule nu.

5.º Le Scirpe piquant, Scirpus mucronatus, à chaume triangulaire, nu, aigu; à épis conglomerés, affis, latéraux. Lyonnoife, en Suisse.

Les épillets ramassés, de dix à vingt, à quelque distance au-dessous du sommet de la tige qui est un peu piquante.

Les SCIRPES à chaume à trois pans ; à fleurs en panicule feuillé.

6.º Les Scirpe des bois, Scirpus fylvaticus, à pédun-

entassés, très-petits. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume d'un pied & demi; les épillets d'un vert fale, SECT. V. ou rouffaire; les feuilles rudes en leurs bords. Les Scirpes fourniffent un mauvais pâturage; les cochons aiment beaucoup les racines fraiches du Scirpe des marais. Celui des étangs fert à couvrir les chauméres; il peut fervir aux ouvrages de vannetie; on peur faire du papier

avec la moëlle.

7.º Le Scirpemaritime, Scirpus maritimus, à chaume triangulaire; à panicule arrondi, feuillé; à épillets ovales; à écailles terminées par trois pointes, dont l'intermédiaire est en alène. En Suisse, en France, en Allemagne, Foyer le Tabléau 518.

Dans les LINALGRETTES, Eriophora, les balles sans corolle sont formées par des écailles en recouverment sur toutes les faces; les semences sont environnées par des siles laineux alongés qui forment comme un panache. Nous avons :

1.º La Linaigrette à gaine, Eriophorum vaginatum, à chaume arrondi, garni de gaines; à épi terminal, droit, ovale. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les feuilles en faisceaux enveloppent la base du chaume, haut d'un pied, & garni de quelques gaînes courtes.

1.º La Linaigrette paniculée, Friophorum polystachion; à chaume arrondi; à feuilles planes; à épis pedunculés, pendans. Lyonnoise, Lithuanienne.

On peut faire des couffins avec la laine de cette plante qui est très-abondante; on la peut filer; on a fabriqué du papier avec la moelle des tiges; les chevres & les moutons mangent les Linaigrettes, mais les chevaux la négligent.

3.º La Linaigrette alpine, Eriophorum alpinum, à chaume nu, à trois angles; à épi droit, dont le panache est court, peu toussu. En Suede, en Dauphiné, sur les Alpes.

Dans le NARD, Nardus, la balle calicinale, nulle; celle de la corolle à deux valves. Nous ayons;

Le Nard ferré, Nardus stricta, à épi sétacé, fin ? Cr. XV. droit, dont les fleurs sont placées d'un seul côté. Sur SECT. V. les montagnes du Forez , L'ahuanienne.

Chaume très-menu, de cinq à fix pouces, terminé par un épi long de deux pouces; d'un vert un peu violet; les balles font affifes, étroites, pointues; les feuilles capillaires.

Ce gramen qui est très-court, élude la faux des moissonneurs; les corneilles l'arrachent dans les temps pluvieux, pour obtenir les larves des tipules qui mangent

les racines.

### TRIANDRIE DIGYNIE.

Dans le Sucre, Saccharum, le calice est à deux valves lancéolées, laineuses à la base : la corolle est à deux valves.

1.º Le Sucre usuel, Saccharum officinale, à feuilles planes; à fleurs en panicule. Originaire des Indes, cultivé

dans les jardins des curieux.

La Canne à Sucre éleve son chaume à huit ou neuf pieds; ce chaume est noueux de distance en distance, de la grosseur de deux ou trois pouces ; il renserme une substance médullaire, très-douce. On multiplie le Sucre en couchant les chaumes, qui de chaque nœud produisent d'autres jets. Pour obtenir le Sucre on coupe les cannes de nœud en nœud, on en fait des paquets qui, foulés sous des rouleaux très-pelans, lâchent leur suc mielleux : cette liqueur coule dans des chaudieres ; on la fait bouillir en écumant & remuant sans cesse ; on dépure en ajourant une lessive alkaline. Il faut plusieurs ébullitions & dépurations pour obtenir les différentes especes de Sucre. Le suc en sortant des cannes, fermente promptement. & passe en trente heures à la fermentation acide. On fait aujourd'hui que le sel essentiel de tout principe faccharin, est un acide masqué par un mucilage. On peut retirer du Sucre un vin agréable & une eau-de-vie très-active.

Les Anciens ont connu le Sucre, mais ils ont ignoré l'art de le raffiner & de le préparer en grande masse. Le Sucre comme affaisonnement , est d'un usage très - étendu.

On lui a justement accordé plusieurs éloges, comme adouciffant, tempérant & expectorant , utile dans toutes Ct. XV. les maladies avec douleurs, érétifine; les reproches que Sect. V. quelques Praticiens font à cette suostance, paroissent peu fondes. Nous avons connu une foule de personnes qui conformoient chaque jour beaucoup de Sucre sans en être incommodés ; l'excès seul peut être nvisible , sur-rout aux enfans. Le principe sucré est très-répandu dans le regne végétal, tous les sucs doux le recelent en plus ou moins grande quantité; mais la nature semble l'avoir concentré par excès dans la Canne à Sucre, qui offre une des plus riches branches de l'industrie humaine; certainement le Sucre a plus rendu que tous les aromates

Dans les PHALARIS, Phalarides, les balles du calice composées de deux valves égales en caréne, ou comprimées, renfermant une corolle à deux valves plus courtes; les fleurs en épis lâches, ou quelquefois en panicule.

1.º Le Phalaris des Canaries, Phalaris Canarienfis, à fleurs en panicule ovale, imitant l'épi sans parce. Originaire des Isles Canaries, devenu spontanée dans nos Provinces.

des Indes.

Chaume de deux pieds; feuilles molles, un peu velues z à gaine garnie d'une petite membrane blanche; épi terminal panaché de vert & de blanc. Les graines conziennent une bonne farine dont on peut faire d'excellent gruau; mais on cultive fur-tout cette plante pour la nourriture des ferins.

2.º Le Phalaris phléoide , Phalaris phleoides . à fleurs en panicule cylindrique, imitant l'épi, lisse, dont quelques balles sont vivipares. En Lithuanie, en Dauphine.

Chaume de trois pieds, souvent rouge âtre; épi comme dans le Fléau des prés, mais à balles pédunculées, terminées par deux dents. Bon pâturage pour les chevres & les moutons.

2.º Le Phalaris roseau, Phalaris arundinacea, à panicule oblong, ventru, ample & alongé. Lyonnoite, Lithuanienne.

Chaume de quatre pieds; feuilles rudes en leurs bords: épillets de couleur blanche, mélangée de violet; les balles Liffes. Tome III.

Il v a une variété à feuilles rayées de vert & de blanc . semblables à des rubans. Excellent parurage. Dans le SECT. V. Nord il fert à couvrir les masures.

> Dans les Panics, Panica, la corolle est composée de trois valves, dont la troisieme est très-petite.

1.º Le Panic verticillé , Panicum verticillatum , à chaume articulé; à épi formé par des anneaux de fleurs; à rameaux de l'épi de quatre fleurs ; la collerette de chaque fleur formée par deux foies. Lyonnoise, Lithuanienne.

Epi long de deux ou trois pouces, verdâtre, chargé

de filets accrochans.

2.º Le Panic glauque , Panicum glaucum , à épi arrondi; à collerette pour deux fleurs, formée par un faisceau de poils ; à semences ridées , ondulées. Lyonnoise, Allemande.

Les péduncules sont sillonnés; poils de la collerette d'un jaune roussaire.

3.º Le Panic vert , Panicum viride , à semences nerveuses. Lyonnoise, Allemande.

Très-ressemblante à la précédente ; la troisieme valve

de la corolle manque souvent. 3.º Le Panic italique, Panicum italicum, à épis composés; à épillets entassés, parsemés de soie; à péduncules hériffés. Cultivée, originaire des Indes.

Les semences, qui sont utiles pour nourrir les oiseaux, fournissent une mauvaise nourrisure aux hommes.

4.º Le Panic Pied-de-coq , Panicum Crus-galli , à

épis alternes & opposés; à épillets divisés; à balles hériffées & à arêtes ou à barbes longues ou courtes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Le chaume est articulé; les épis verdâtres, rudes; la

racle est à cinq angles.

5.º Le Paric sanguin , Panicum fanguinale , à épis digités, à nodofités vers leur base interne ; les fleurons deux à deux, sans barbe; à gaines des feuilles ponctuées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume articulé, un peu couché; feuilles molles, velues ; cinq à sept épis linaires , rougeatres , longs de deux pouces, disposés comme les doigts de la main,

peu ouverts.

8.º Le Panic dactyle, Panicum Dactylon, à épis en digitations ouvertes, velues à leur base interne; à fleurs Ct. XV. folitaires; à drageons rampans. Lyonnoile, Allemande, SECT. V. Voyez le Tableau 516.

7.º Le Panic Millet , Paricum Milliaceum , à fleurs en panicule lâche, flasque; à gaines des feuilles hérissées; à balles nerveuses , pointues. Originaire des Indes , cultivée dans les jardins.

Chaume articulé, rameux ; on le trouve à semences

jaunes & blanches.

Le Millet est peu nourrissant, on prépare avec sa farine de la bouillie. En la faisant fermenter, les Tartares en retirent de l'eau-de-vie. Les semences servent à nourrir les serins & la volaille ; la plante renversée en vert, fournit un bon engrais.

Dans les Fléaux, Phlea, le calice sans péduncule est formé par deux valves linaires, tronquées, terminées par deux dents ; la corolle est renfermée dans le calice ; elle est courte , formée par deux valves ; les fleurs forment un épi serré , ordinairement cylindrique & un peu rude.

1.º Le Fléau des prés, Phleum pratense, à chaume droit; à épi très-long, cylindrique, cilié. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de trois ou quatre pieds ; épi de quatre à cinq pouces; à balles petites, blanches sur le dos, vertes fur les côtés, ciliées & terminées par deux dents sétacées, Iongues de demi-ligne. Ce Fléau fournit un des meilleurs pâturages pour tous les bestiaux, cependant les cochons n'en veulent point.

2.º Le Fléau des Alpes , Phleum Alpinum , à épi ovale, cylindrique. Sur les Alpes du Dauphiné, de Suisse, des Pyrénées, de Suede.

Chaume d'un pied, épi long d'un pouce, velu, presque noirâtre; dents des balles plus longues.

3.º Le Fléau noueux , Phleum nodosum , à racine bulbeuse, à chaume couché dans sa partie inférieure; à feuilles obliques; à épi cylindrique. Lyonnoise, Lithuanienne . Allemande.

Chaume d'un pied, coudé à ses articulations; épi Уij

long de deux ou trois pouces; les balles blanchâtres, ou

SECT. V.

4.º Le Fléau des fables, *Phieum arenarium*, à chaume branchu; à épi ovale, cilié. Lyonnoise, Lithuanienne. Les chaumes rameux dans la partie inférieure; les

épis de fix à dix lignes; les balles velues & ciliées.

Dans les Vulpins , Alopecuri , le calice est

formé par deux valves, renfermant une corolle à une feule valve.

Les fleurs forment un épi cylindrique, garni de barbes affez longues.

1.º Le Vulpin des prés, Alopecurus pratensis, à chaume droit, terminé par un épi ovale; à balles velues; à corolle mousse. Lyonnoise, Lithuanienne.

Epi mollet, velu, d'un vert blanchâtre, long de deux pouces.

2.º Le Vulpin des champs, Alopecurus agressis, à chaume droit, terminé par un épi, dont les balles sont lisses. Lyonnoise, Allemande.

L'épi gréle, long de trois ou quatre pouces, verdâtre, ou un peu purpurin, garni de barbes longues de deux ou trois lignes.

3.º Le Vulpin bulbeux, Alopecurus bulbosus, à racine bulbeuse; à chaume droit, terminé par un épi cylindrique. Lyonnoise, en Languedoc.

L'épi long d'un pouce, velu & garni de barbes. 4.º Le Vulpin genouillé, Alopecurus geniculatus,

à chaume coudé à ses articulations. Lyonnoise, Lithuanienne.

L'épi cylindrique, serré, panaché de vert & de blanc; les balles comprimées, un peu velues, terminées par deux perites cornes.

Les Vulpins fournissent tous un très-bon pâturage; celui des prés est sujet à l'ergot.

Dans les MILLETS, Milia, le calice est formé par deux valves presque égales; il renserme une seule seur; la corolle est très-courte, le stigmate est en pinceau.

Les fleurs forment un panicule très-lâche, ou quelques fois un épi.

1.º Le Millet lendier , Milium lendigerum , à fleurs en panicule refferré en épi ; chaque fleur à arête. CL. XV. Lyonnoise, en Languedoc, en Dauphiné. SECT. Y-

Le chaume de six à sept pouces, rameux; panicule refferré, pyramidal, long d'un pouce & demi ; à fleurs

petites, d'un vert jaunatre. 2.º Le Millet épars, Milium effusum, à fleurs en

panicule très-lâche; elles sont sans barbes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de trois pieds; panicule long de près d'un pied; l'odeur de ce Millet est agréable. Les chevres & les moutons le mangent volontiers.

Dans les Agrostis, Agrostes, le calice est formé par deux valves, renfermant une seule fleur; la corolle est un peu plus courte que le calice; les stigmates sont hérissés sur leur longueur.

Les fleurs sont disposées communément en panicule finement ramifié.

### Les AGROSTIS à balles à barbes ou arêtes.

1.º L'Agrossis éventé, Agrossis Spica venti, à fleurs en panicule ouvert; les pétales extérieurs armés d'une arcte droite, très-longue. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les chaumes de trois pieds, droits; gaîne des feuilles ffriée; fleurs très-petites, verdâtres ou rougeâtres, trèsnombreuses, formant un panicule ample, long d'un pied; à péduncules presque capillaires ; les valves du calice lisfes.

Ce Gramen qui réuffit bien dans les terrains, mérite d'être cultivé , vu qu'il fournit une honne nourriture pour les chevaux. On en peut retirer, comme de plusieurs autres Graminées, un principe colorant, vert, applicable sur les étoffes en laine.

2.º L'Agrostis roseau, Agrostis arundinacea, à panicule oblong; le pétale extérieur velu à la base, armé d'une arête torse, plus longue que le calice. Lithuanienne, en Suisse.

Le panicule blanchâtre.

3.º L'Agrossis argenté , Agrostis Calamagrostis , à chaumebranchu; à panicule dense; tout le pétale extérieux

laineux , armé au fommet d'une arête. En Lithuanie en Dauphiné. CL. XV. SECT. V.

La balle du calice verte à la base, blanche, argentée en ses bords & au sommet.

4.º L'Agrossis rouge, Agrossis rubra, à panicule fleuri, très-ouvert; le pétale extérieur liffe, terminé par une arete tordue , recourbée. En Suede , & fur les montagnes du Forez.

Les épillets du panicule très-ouverts lorsqu'ils fleurissent. font refferrés en épi avant la fleuraison ; ces fleurs passées

deviennent toutes rouges.

5.º L'Agrostis genouillé, Agrostis canina, à chaumes couchés, comme branchus; à calices alongés; l'aréte du dos des pétales recourbée. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume d'un pied , couché & coudé à chaque nœud; panicule alongé, rougeatre, resserré, long de deux pouces; l'arête fétacée, blanche, deux fois plus longue que le fleuron.

### Les AGROSTIS à balles sans barbes ou arêtes.

6.º L'Agrossis traçant, Agrostis stolonifera, à chaumes rampans; à panicule dont les rameaux sont sans arête, très-ouverts; à calices égaux. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaumes rampans & coudes, nombreux, rougeatres, poussant çà & là des racines ; panicule d'un vert rougeatre.

long de deux ou trois pouces.

7.º L'Agrostis chevelu , Agrostis capillaris , à panicule ouvert, finement ramifié; à calices égaux, en alêne. comme hérissés, colorés; à fleurs sans arête. Lyonnoise,

Les fleurs d'un vert pâle dans leur jeunesse, enfuite rougeâtres, forment un panicule composé de rameaux très-fins comme des cheveux ; le chaume est gréle , droit.

8.º L'Agrostis mineur, Agrostis minima, à sleur en panicule imitant un épi filiforme. Lyonnoise. Elle ne

s'éleve pas au-delà du Rhin.

Chaumes nombreux, de deux pouces, droits, capillaires, terminés par un épi linaire, rougeatre, long de fix lignes; les fleurs presque sars péduncule, alternes, comme collées contre l'épi ; les feuilles très-courtes ,

longues d'une demi-ligne, radicales, forment avec les chaumes un joli gazon; cette jolie Graminée fleurit en CL. XV. Février dans nos vignobles. SECT. V.

Dans les Foins, Airæ, le calice est formé de deux walves renfermant deux fleurs, entre lesquelles on ne grouve point de corpuscule particulier.

# Les FOINS à fleurs sans barbe.

1.º Le Foin aquatique, Aira aquatica, à fleurs en panicule ouvert; à corolles sans barbes, lisses , plus longues que le calice ; à feuilles planes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Panicule à rameaux en anneaux ; fleurs verdâtres . mélangées de violet ; la balle calicinale fort courte , renfermant deux fleurs, dont une est moins saillante.

Les vaches, les moutons & les chevaux mangent cette plante.

### Les FOINS à fleurs à barbes.

2.º Le Foin gazon, Aira cæspitosa, à feuilles planes; à panicule ouvert; à pétales velus & à arêtes à leur base; l'arête droite, courte. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de trois pieds, droit ; panicule très-ample, long de huit à dix pouces ; à balles calicinales , luisantes , d'un vert argenté & souvent violet.

Excellent dans les prairies, puisque tous les bestiaux

le mangent avec avidité. 3.º Le Foin tortueux , Aira flexuofa , à chaume

presque nu; à feuilles sétacées ; à panicule peu garni , étalé; à péduncules tortueux. Lyonnoise, Lithuanienne. Les balles luisantes, argentées.

4.º Le Foin des montagnes, Aira montana, à feuilles. fétacées; à panicules refferrés; à corolles velues à la base; à arêtes tordues, plus longues. En Lithuanie, sur les montagnes du Forez.

Il ressemble tellement au précédent que plusieurs Botanistes le regardent comme une simple variété.

5.º Le Foin blanchatre , Aira canescens , à feuilles sétacées; la supérieure envelopant comme un spathe la V iv

base du panicule; les barbes en massues. Sur les mon-

SECT. V.

Balles argentées, mélangées de rose ou de violet; les barces fort courtes & un peu épaisses à leurs sommets.

6.º Le Foin précoce, Aira præcox, à feuilles sétacées; à gaines anguleuses; à seurs en panicule, imitant l'épi; à corolles à barues à la base. Sur les montagnes du Lyonnois, en Danemarck.

Les chaumes de deux à cinq pouces; le panicule de huit lignes d'un vert, blancharre, mélangé de pourpre; la gaine formée par la feuille supérieure, éloignée du panicule.

7. Le Foin œilleté, Aira caryophyllea, à feuilles sétacées; à panicule divergent, très-étalé, peu garni; à corolles à arctes écartées. Lithuanienne, en Dauhiné.

Chaume de six pouces, gréle; les balles petites, verdâtres, blanches & luisantes à leur extrémité.

Dans les Meliques, Melicæ, le calice formé par deux valves, renferme deux fleurs entre lesquelles on observe un corpuscule particulier qui semble être le rudiment d'une troisseme fleur.

Les fleurs disposées en panicule.

1.º La Melique ciliée, Melica ciliata, à pétale extérieur du fleuron inférieur, très-velu ou cilié. Lyon-noise, Lithuanienne.

Chaume d'un pied & demi, menu, droit; panicule long de trois ou quatre pouces, étroit, sout-à-fait resserré en épi; valves du calice lisses, d'un blanc jaunâtre.

2.6 La Melique penchée, Melica nutans, à panicule fimple, penché; à pérales sans barbes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume gréle, foible, d'un pied & plus. Panicule oblong, peu garmi, rétréci presque en épi; les balles d'un rouge brun.

3.º La Melique bleue, Melica cærulea, à panicule refferré; à fleurs cylindriques. Lyonnoife, Suédoife.

Chaume de trois à quatre pieds; panicule d'un pied, resseré, étroit; balles panachées de vert & de bleu, ou d'un violet noirâtre.

Les chevres, les moutons & les chevaux mangent ce Gramen que l'on a conseillé de semer dans les pâturages.

Dans les Paturins, Poa, le calice formé par deux valves, renferme plusieurs fleurs; les épillets sont ovales; CL. XV. à valves aigues, scarieuses à la marge.

SECT. V.

1.º Le Paturin aquatique, Poa aquatica, à panicule diffus; à épillets de six sleurs linaires. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de cinq à six pieds ; panicule très-ample , long d'un pied; épillets d'un rouge brun, mélé de vert,

formé de cinq à dix fleurs.

2.º Le Paturin des Alpes , Poa Alpina , à panicule diffus, très-rameux; à épillets en cœur, de fix fleurs. Sur les montagnes du Lyonnois, du Bugey, du Dauphiné, de Suede.

Panicule panaché de vert & de brun.

3.º Le Paturin commun, Poa trivialis, à panicule subdivise; à épillets de trois fleurs un peu velues; à chaume droit, rond. Lyonnoise, Lithuanienne.

On le distingue par un duveté à la base du pétale

extérieur.

4.º Le Parurin à feuilles étroites, Poa angustifolia, à panicule diffus ; à épillets de quatre fleurs un peu velues; à chaume droit, rond. Lyonnoise, Lithuanienne. A peine distingué du précédent ; ses feuilles plus étroites.

5.º Le Paturin des prés, Poa pratensis, à chaume droit, rond; à panicule diffus; à épillets de cinq fleurs lisses, sans duver. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les épillets sont très-petits, verdâtres,

6.º Le Paturin annuel , Poa annua , à panicule diffus , à angles droits ; à épillets obrus ; à chaume oblique, comprimé. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de sept à huit pouces, incliné; épillets ver-

dâtres ou rougeâtres.

7.º Le Paturin duret, Poa rigida, à panicule lancéolé, comme rameux; à rameaux alternes d'un seul côté.

Chaumes nombreux, un peu durs, de quatre à sept pouces; le panicule long de deux pouces, roide, étroit; a rameaux courts, rudes, alternes, foutenant chacum quelques épillets presque linaires. Lyonnoise, en Allemagne.

8.º Le Paturin comprimé, Poa compressa, à pani-

cule refferré, tourné d'un seul côté; chaume oblique comprimé. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les épillets verdâtres, ou leurs valves rougeâtres à SECT. V. leurs sommets, ce qui leur donne un aspect très-agréable; les chaumes d'un pied , à demi couchés.

9.º Le Paturin des bois, Poa nemoralis, à panicule atténué; à épillets presque tous de deux fleurs pointues, rudes; à chaume courbé. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaumes de deux à trois pieds, très-grêles, penchés; panicule très-lache; épillets très-petits, d'un vert blanchâtre.

10.º Le Paturin bulbeux , Poa bulbofa , à panicule peu ouvert, tourné d'un seul côté; à épillets de quatre fleurs. Lyonnoise, en Allemagne.

Base des feuilles radicales renslée en maniere de bulbe ; articulations du chaume d'un rouge noirâtre ; les valves des fleurs s'alongent souvent en maniere de feuilles; ce qui fait paroître le panicule feuillé, chevelu & comme frise.

11.º Le Paturin à crête, Poa cristata, à panicule en épi; à calices un peu velus, plusieurs renfermant quatre fleurs, plus longues que le péduncule; à pétales à barbes ou arêtes. Lyonnoise, en Allemagne.

Epi un peu interrompu à sa base, luisant, panaché de vert & de blanc.

Les Paturins fournissent tous, même l'aquatique, un bon pâturage; celui des prés ne sauroit être trop multiplié.

Dans les Brises, où Amourettes, Briza, le calice formé par deux valves, renferme plusieurs fleurs; l'épillet est aplati, ventru, composé de deux rangs de valves florales, obtufes, comme en cœur.

Les fleurs en panicule très-lâche. 1.º La Brise majeure, Briza maxima, à épillets en

cœur, formés par dix-sept fleurs. En Languedoc. Epillets très-grands , lisses , panachés de vert & de blanc, souvent penchés, soutenus par des péduncules presque toujours fimples, ce qui forme plutôt une grappe qu'un panicule.

2. La Brise moyenne, Briza media, à épillets

ovales; à valves du calice plus courtes que les sept fleurs qu'elles souriennent. L'yonnoise, Lithuanienne. Ct. XV.

3.º La petite Brife, Briza minor, à épillets triangu- Sect. Ve laires; à valves du calice plus longues que les sept sleurs

qu'elles renferment. En Bourgogne, en Allemagne.

Ces deux especes sont à peine distinguées par des caracteres sufficans.

4.º La Brise Amovrette, Briza Eragrossis, à épillets Iancéolés, formés par vingt seurons. Lyonnoise, en Suisse. Le panicule oblong, à rameaux alternes; à épillets

d'un brun violet ou olivâtre.

Le nombre des fleuts dans chaque épillet, est incertain,

de quinze à vingt.

La Brife moyenne fournit un bon pâturage pour les vaches, les chevres & les moutons. On l'appelle Amovrette tremblante; le moindre vent tient les épillets dans un mouvement perpétuel.

Dans les DACTYLES, Dactylis, le calice comprimé est formé par deux valves, dont l'une plus grande est creuse, en carêne. Nous avons:

1.º Le Daciyle pelotonné, Daciylis glomerata, à panicule formé d'un côté par des fleurs entaffées. Lyon-

noise, Lithuanienne.

Chaume droit de trois pieds; le panicule composé de quelques rameaux liches, sormés d'épilless affez petits, nombreux, serrés, ramassés par pelotons, & tournés d'un seul côté; chaque calice renserme trois ou quatre sleurs dont les valves sont chargées de barbes courres.

Dans les Cinosures, Cynofuri, le calice formé par deux valves, renferme plusieurs fleurs; le réceptacle propre sur un seul côté, est feuillé.

1.º Le Cinosure en crête, Cynosurus cristatus, à collerettes en bractées, comme ailées. Lyonnoise, Li-

thuanienne.

Fleur en épi long de deux à trois pouces, étroir, formé d'un feul côté, garni dans toute fa longueur d'épillets cachés, courrs, taillés en peignes; les épillets un peu comprimés, formés par trois à cinq fleurs, Bon pâturage pour les moutons.

### 316 Fleurs a Étamines.

2.º Le Cinosure hérisse , Cynosurus echinatus , à CL. XV. bractées comme ailées; à segmens lancéolés, linaires. En SECT. V. Languedoc , en Dauphiné.

L'épi dense, court, formé d'un seul côté, rameux, hérissé de barbes, un peu roide, long & souvent rougeatre; les pinnules des bractées finissent en longues barbes.

3.º Le Cinosure bleu, Cynosurus cæruleus, à bractées entieres. Lyonnoise, Lithuanienne.

Le chaume de dix pouces, presque nu.

L'épi à peine long d'un pouce, serré & un peu cylindrique; ses épillets de deux à trois sieurs, d'un bleu bleuatre, ou tirant sur le violet.

Dans les Féruques, Feflucæ, le calice est formé par deux valves; les épillets sont oblongs, presque cylindriques, formés de balles aigues, pointues.

### Les FETUQUES à panicule tourné d'un seul côté.

1.º La Fétuque bromoïde, Festuca bromoïdes, à panicule unilatéral; à épillets droits, lisses; à une valve du calice entiere, l'autre aigué. Sur les montagnes du Lyonnois.

Epillets verdâtres, à longues barbes, de cinq fleurs; panicule lâche, inférieurement refferré au fommet; valves du calice très-inégales, dont la plus petite n'est qu'un filet (étacé, & l'autre une écaille très-aipue.

2.º La Fétuque des moutons, Festuca ovina, à chaume à quatre angles, presque sans seuilles; à feuilles sétacées; à panicule resserté, à barbes. Sur les montagnes du Lyonnois, de Suede, en Lithuanie.

Excellent pâturage pour les moutons. On doit ramener à cette espece la Féruque vivipare, Festuca vivi-

para, à panicule prolifere.

3.º La Féruque rouge, Festuca rubra, à chaume presque arrondi; à épillets de six sleurs, à barbes; lo dernier sleuron sansbarbe, mousse. Sur les montagnes du Lyonnois, Lithuanienne.

Epillets & chaume d'un rouge obscur, tirant un peu fur le violet; si ressemblante à la précédente, que le Chevallier La Marck n'en fait avec raison qu'une variété. 4.° La Fétuque durette, Festuca durius juide, à feuilles

Retacées; à panicule formé d'un seul côté, oblong; épillets oblongs, lisses, de six sleurs. Lyonnoire, Lithua- CL. XV. nienne.

SECT. V.

1.

5.º La Féruque des haies , Festuca dumetorum , à panicule en épi duveté; à feuilles filiformes. Lyonnoise. en Danemarck.

Très-ressemblante à la précédente ; les épillets blan-

châtres, oblongs, de dix à douze fleurs.

6.º La Fétuque queue de-rat , Festuca myuros , à panicule en épi; à calices très-menus, mousses; à fleurs rudes; à longues barbes. Lithuanienne, en Dauphiné. L'épi fort long, grèle, penché; à épillets verdâtres,

de quatre à cinq fleurs.

### Les FÉTUQUES à panicule égal.

7.º La Fétuque inclinée, Festuca decumbens, à panicule droit ; à épillets ovales, mousses ; à calices plus grands que les fleurs qu'ils renferment ; à chaume incliné. En Lithuanie, en Dauphiné.

Le panicule resserré, presque en épi; épillets peur nombreux, courts, ovales, durs, liffes, d'un vert blanchâtre, quelquefois violet; le calice renferme trois ou

quatre fleurs.

8.º La Fétuque élevée, Festuca elatior, à panicule droit, presque formé d'un seul côté; à épillets un peu barbus, les extérieurs ronds. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de trois à quatre pieds; panicule ample, trèslâche & fouvent tourné d'un feul côté; épillets médiocres, d'un vert mêlé de rouge ou de violet, composés de six ou fept fleurs.

9. La Fétuque flottante, Festuca fluitans, à panicule rameux, droit ; à épillers presque assis, ronds,

mousses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Le panicule fort long , resserré , presque en épi ; à épillets alongés, gréles, cylindriques, lisses, d'un vert blanchâtre; à péduncules très-courts. Les oies savent très-bien recueillir les semences de cette Graminée qu'elles mangent avec avidité. Les chevres, les moutons; les chevaux en mangent l'herbe verte; cette plante fournit une espece de manne que l'on mange cuite dans du lait.

Dans les Bromes, Bromi, le calice formé par deux CL. XV. valves; les épillets oblongs, arrondis; à fleurs rangées SECT. V. fur deux côtes, dont les arêtes naissent au-dessous du fommet des valves.

1.º Le Brome Seigle, Bromus fecalinus, à panicule ouvert; à épillets ovales; à arêtes droites; à semences

distinctes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les épillets velus, panachés de vert & de blanc, formés par huit à dix fleurs. Le Brome Orge, Bromus Hordeaceus, n'est qu'une variété à panicule resserré, à chaume plus court.

2.º Le Brome mollet, Bromus mollis, à panicule redressé; à épillets ovales, blancs, dentés; à arêtes droites; à feuilles très-molles, velues. Lyonnoise, Lithnanienne.

L'épillet de sept fleurs, très-ressemblant au précédent. 3.º Le Brome rude, Bromus squarrosus, à panicule penché; à épillets ovales; à arêtes recourbées. Lyonnoise,

Les épillets gros, blanchâtres; à pédicilles filiformes. rès-fins.

4.º Le Brome stérile, Bromus sterilis, à panicule ouvert ; à épillets oblongs , distiques , comprimés ; à balles en alcne, pointues, un peu hérissées. Lyonnoise. Lithuanienne.

Epillets de sept fleurs.

5.º Le Brome des champs, Bromus arvensis, à panicule penché; à épillets ovales, oblongs. Lyonnoise Lithuanienne.

Epillets lisses, de huit fleurs; à balles marginées, à

aretes courtes, droites & torses.

6.º Le Brome des toits, Bromus tectorum, à panicule penché; à épillets linaires. Lyonnoise, Lithuanienne. L'épillet de cinq fleurs, hérissé; à balles étroites,

aigues. Il est si difficile de trouver des caracteres spécifiques dans les Bromes des toits, des champs, dans les rudes, que le célebre Scopoli n'en a fait qu'une seule espece.

7.º Le Brome gigantesque , Bromus giganteus , à panicule penché; à épillets de quatre fleurs; à arêtes plus courtes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de quatre à cinq pieds; panicule très-lâche,

Jong de plus d'un pied ; épillets très-petits, cylindriques,

presque lisses.

8.º Le Bromé pinné, Bromus pinnatus, à chaume Sect. V. fans division; les épillets étant alternes, presque sans péduncule, arrondis; à arctes plus courtes que les balles.

Lyonnoise, Lithuanienne.

Les épillets longs d'un pouce, grêles, de douze fleurs; la plupart sans péduncule, quelquesois courbés comme des cornes.

9.º Le Brome distique, Bromus distachyos, à deux épis droits, alternes. Lyonnoise, en Bourgogne, en Lan-

guedoc.

Les épillets sont grands, comprimés, roides, durs, d'un vert blanchâtre; à barbes fort longues, au nombro de deux à cinq; une valve de chaque corolle eft ciliée. La culture multiplie les épillets; dans le spontance on n'en trouve que deux.

Les semences de Brome Seigle rendent le pain noir, amer, & causent, dit-on, des vertiges & des maux de rête. Les vaches, les chevres, les moutons & les chevaux mangent l'herbe; son panicule teint en vert.

Le Brome rude est un fourrage estimé en Italie; la femence est bonne pour la volaille & les pigeons; la paille a les mêmes qualités que celle du Seigle.

Le Brome des champs & des toits donne un bon pâturage à tous les bestiaux; le gigantesque fournissant beaucoup de paille, & chan recherché des bestiaux, mérite d'être cultivé.

Dans les STIPES, Stipæ, le calice formé par deux valves renferme une seule sleur; la valve extérieure de la corolle est terminée par une barbe très-longue, articulée à sa base.

1.º La Stipe pinnée, Stipa pinnata, à arête en barbe

de plume. Lyonnoise, en Allemagne.

Chaume droit, grêle ; panicule étroit, formé par un petit nombre de fleurs ; chaque fleur est ornée d'une barbe longue de plus de hyit pouces, plumeuse & rorse à sa partie inférieure.

2.º La Stipe jonciere, Stipa juncea, à barbe à arête nue, droite; à calice plus long que la semence; à seuilles intérieurement lisses. En Suisse, en Dauphiné.

111 (111)

3.º La Stipe Capillaire, Stipa Capillata, à arête nue de Courbée; à calice plus long que la semence; à seuilles Sect. V. intérieurement velues. En Allemagne, en Bourgogne.

Plusieurs Botanistes célebres regardent ces deux dernieres

especes comme n'en faisant qu'une seule.

Dans les Avoines, Avenæ, le calice formé de deux valves renferme plusieurs sleurs, dont la valve porte sur

le dos une arête tortillée.

1.º L'Avoine élevée, Avona elatior, à fleurs en panicule; à calice renfermant deux fleurs, dont une hermaphrodire à étamine & pifil est à arètes très-courres; l'autre à étamines seulement, offre une aréte très-longue. Lyonnoife, Lithuanienne.

2.º L'Avoine cultivée, Avena sativa, à sleur en panicule; à calice rensermant deux germes; à semences lisses, dont une surmontée par une arête. Voyez le

Tableau 511.

3.º L'Avoine nue , Avena nuda, à fleurs en panicule; à calice renfermant trois fleurs; à réceptacle plus long que le calice; à pétales produifant de leur dos une arête; le troisfeme fleuron moulfe, sans arête. Cultivée, près-reflemblante à la précédente; mais les semences tombent sans enveloppe.

4.º L'Avoine follette, Avena fatua, à fleurs en panicule; à calice renfermant trois fleurs, toutes à arêtes,

& velues à leur base. Lyonnoise, Lithuanienne.

5.º L'Avoine jaunâtre, Avena flavescens, à panicule lâche; à calice rensermant trois sleurs, dont chacune a une arête. Lyonnoise, Lithuanienne.

Epillets très-nombreux, fort petits, lisses & luisans,

d'un vert jaunatre.

6.º L'Avoine fragile, Avena fragilis, en épis à calice renfermant quatre fleurs, & plus longs qu'elles. Sur les montagnes du Lyonnois, du Dauphiné.

7.º L'Avoine des prés, Avena pratensis, fleurs presque en épis; à calices rensermant cinq fleurs. Lyonnoise,

Lithuanienne.

Péduncules très-courts; épillets serrés contre la tige. L'Avoine élevée mérite d'erre cultivée; elle s'éleve beaucoup, se fauche de bonne heure, & fournit un excellent

excellent pâturage aux vaches , aux chevres & aux moutons.

L'Avoine folle est fouvent trop commune dans les Sacr, V.
champs, mais on la détruit en y mettant le feu, en
laislant reposer la terre, & la labourant. Des que cette
herbe a germé, se graines ornées de leurs barbes, peuvent
fervir d'hygrometre; elles rampent dans les granges
jusques aux murs. Les chevres, les moutons & les
chevaux mangent cette plante.

L'Avoine jaunatre est un bon paturage pour tous les bestiaux.

L'Avoine des prés étouffe tous les arbrisseaux qu'ella entoure par ses racines.

Dans les LAGURIERS, Laguri, le calice formé par deux valves, a une barbe velue; le pétale extérieur de la corolle est terminé par deux arêtes, une troisseme zortillée part du dos du même pétale.

Les fleurs en épi cotonneux, mollet, & affez semblable

à une queue de lievre.

1.º Le Lagurier ovale, Lagurus ovatus, à épi ovale, à arêtes. En Languedoc, en Dauphiné.

Epi très-velu, blanchâtre, chargé de barbes très-faillantes; les valves du calice plumeuses; les arctes sans poils. 2.° Le Lagurier cylindrique, Lagurus cylindricus, à épi cylindrique, sans barbes. En Provence, en Languedoc.

L'épi de cinq à fix pouces, pointu, très-velu, co-

Dans les ROSEAUX, Arundines, le calice formé par deux valves, renferme des fleurs entaffées, environnées à leur base par une laine; le calice renserme une ou plusieurs fleurs.

1.º Le Roseau cultivé, Arundo Donax, à calice renfermant cinq fleurs; à panicule diffus, étalé; à chaume

ou à tige ligneuse. En Provence.

Tiges de neuf pieds; feuilles larges de deux pouces; fleurs purpurines. Aquatique. Voyez le Tableau 517.

2.º Le Roseau commun, Arundo phragmites, à panicule làche; à calice rensermant cinq fleurs. Lyon-toise, Lithuanienne,

Tome III.

او سار ----

Chaume de cinq à fix pieds; feuilles larges d'un pouce, tranchantes; panicule de dix pouces; fleurs pourser. V. pres, noirâtres ; les poils qui environnent les fleurs , longs & foyeux, fouvent trois fleurs dans le calice. Aquatique. Ce roseau eff fuccédané du précédent, quoique moins actif; les vaches, les chevres & les chevaux en mangent les feuilles.

3.º Le petit Roseau, Arundo epigejos, à calice renfermant une seule sleur; à panicule droit, resserré; à feuilles lisses en-dessous. Lyonnoise, Lithuanienne; sur

les collines arides.

4.º Le Roseau laineux, Arundo Calamagrostis, à calice rensermant une seule sieur; à chaume rameux; à corolle laineuse. Lyonnoise, Lithuanienne; dans les marais.

5.º Le Roseau des sables, arundo arenaria, à calice rensermant une seule steur; à seuilles roulées, piquantes. En Provence, en Languedoc; sur les sables du bord de la mer, & sur le rivage de la mer Baltique.

Feuilles radicales, en faisceaux; chaumes de la longueur des feuilles, d'un pied; panicule resserté en épi, long

de fix pouces.

Dans les IVROIES, Lolia, les épillets sont sans péduncule, comprimés & alternes sur le racle ou axe commun; le calice de chaque épillet n'offre qu'une valve placée en dehors, comprimant plusseurs sleurs.

1.º L'Ivroie vivace, Lolium perenne, à épis sans barbes; à épillets comprimés, formés par plusieurs fleurs,

Lyonnoise, Lithuanienne.

L'épi long de sept pouces; épillets lisses, alternes, assez éloignés. Il y a une variété à épillets barbus.

2.º L'Ivroie menue, Lolium tenue, à épi sans barbes,

rond; à épillets de trois fleurs. Lyonnoise. •

Ses épillets très-menus.

3.º L'Ivroie enivrante, Lolium temulentum; à épi barbu; à épillets comprimés, de plusieurs fleurs. Lyonnoise, Lithuanienne.

Quelquefois les épillets sont sans barbes.

Dans l'Élime, Elymus, le calice à deux valves

renferme deux épillets formés par plusieurs fleurs ; à = la base de chacune, une autre écaille calicinale, en CL. XV. alêne.

SECT. V.

1.º L'Elime des fables , Elymus arenarius ; fleurs en épi droit, resserré; à calice cotonneux , plus long que les fleurs qu'il enveloppe. Sur les bords de la mer Baltique & Méditerranée.

Plante blanchâtre dans toutes ses parties; chaume d'un pied & demi; épi cotonneux, long de trois pouces.

2.º L'Elime d'Europe, Elymus Europæus, à épi droits à calice de la longueur des deux épillets biflores, qu'il renferme. En Suisse, en Bugey.

Les balles du calice à barbes; épi roide, cylindrique,

Dans le Seigle, Secale, le calice est à deux valves oppofées, folitaires, linaires, foutenant deux fleurs affifes. 1.º Le Seigle commun, Secale cereale, à cils des balles rudes. Originaire de Crête, cultivé.

Dans l'Orge, Hordeum, le calice est latéral, bivalve. uniflore, terne, ou les fleurs ramaffées, trois à trois par paquets ou faisceaux serrés contre l'axe commun ; à la base de chaque paquet, on trouve six paillettes en alone, qui tiennent lieu d'écailles du calice ; elles sont un peu écartées, par paires, & disposées deux ensemble, au côté extérieur de chaque fleur.

1.º L'Orge vulgaire , Hordeum vulgare ; toutes les fleurs sont hermaphrodites, fertiles, & a barbes.

Dans le Polystichon, l'épi est un peu comprimé, & paroît distique, à deux côtés saillans.

Dans l'Hexastichon, l'épi a une forme carrée, & ses

barbes sont très-rudes.

2.º L'Orge distique , Hordeum distichon , à fleurs latérales, mâles, fans barbes; épi comprimé & garni en ses côtés saillans de fleurs fertiles; à barbes très-longues; les fleurs stériles ou imparfaites , disposées en ses côtés , planes, sans barbes. Cultivé dans les champs. On le nomme encore Pamelle.

, Dans l'Orge Zéocrite, Hordeum Zeocrithon, ou Riz rustique, l'épi est fort large, assez court; ses barbes sont

ouvertes en éventail ; ce n'est probablement qu'uns variété du distique.

SECT. V.

3.º L'Orge des murs , Hordeum murinum , à paillettes ou écailles calicinales intermédiaires, très - ciliées : à fleurs latérales, mâles; à longues barbes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Dans l'Orge Seigle, Hordeum Secalinum, les paillettes calicinales toutes presque lisses; les barbes des fleurs courtes & très-fines.

Dans les FROMENS , Tritica , le calice bivalve , solitaire, renferme de deux à cinq fleurs qui sont obtuses, & terminées par une pointe.

1.º Le Froment d'été, Triticum æstivum, à calice ventru, à quatre fleurs lisses, posées en recouvrement,

à arêtes; cultivé.

2.º Le Froment d'hiver , Triticum hibernum , à calice ventru, à quatre fleurs lisses, posées en recouvrement, presque sans barbes. Voyez le Tableau 508. 3. Le Froment composé, Triticum compositum,

à calice ventru, de quatre fleurs; à épi ramifié. 4.º Le Froment enflé, Triticum turgidum, à calice

quadriflore, ventru, imbriqué, velu, obtus.

5.º Le Froment de Pologne, Triticum Polonicum ; à calice bistore, nu; à sleurs à longues barbes; à dents de la racle barbues.

6.º Le Froment Epeautre, Triticum Spelta, à calice quadriflore, tronqué; à fleurs en barbes, hermaphrodites, l'intermédiaire neutre.

7.º Le Froment uniloculaire, Triticum unicoccum; calice à deux ou trois fleurs, dont la premiere à barbes l'intermédiaire stérile.

#### Les FROMENS vivaces.

8.º Le Froment joncier, Triticum junceum, à calice de cinq fleurs, tronqué; à feuilles roulées. Lyonnoise . en Suisse.

Feuilles glauques; épillets appliqués contre l'axe de l'épi; calices & corolles à barbes ou sans barbes.

9.º Le Froment rampant, Triticum repens, à calice en alene, de quatre fleurs; à feuilles planes. Lyonnoise Lithuanienne.

Racine très-rampante, rameuse; épillets de quatre cinq fleurs. Voyez le Tableau 515.

1. Le Froment délicat, Trivicum tenellum, à racine SECT. V.

1.º Le Froment délicat, Triticum tenellum, à racine SECT. V fibreuse; à seuilles sétacées; à calice de trois ou quatre fleurs aigués, sans barbes. Lyonnoise, en Suisse.

Chaume de six pouces, filisorme; fleurs en épis, de

quatre à sept épillets alternes.

### LES POLYGAMES.

Fleurs à étamines ou à pissils & hermaphrodites.

Dans les Racles, Cenchri, les fleurs en épis hériffés de poils rudes; à épillers de deux fleurs, l'une hermaphrodite, & l'autre mâle ou stérile; l'écaille extérieure est laciniée & hérissée.

1.º La Racle en tête, Cenchrus capitatus, à épi ovale, fimple. En Languedoc, en Italie.

Fleurs en tétes hérissonnées.

2.º La Racle linaire, Cenchrus racemosus, à panicule resserté en épi; à balles hérissées de soies ciliaires. En Languedoc, Lyonnoise.

Chaumes inclinés, feuilles ciliées.

Dans les Barbons, Andropogones, les balles dus calice renferment une fleur; les valves des fleurs, à barbes inférées à la base extérieure; fleurs hermaphrodites, affises; les mâles ou stériles; à péduncules.

1.º Le Barbon velu, Andropogon Ischæmum, à plusieurs épis digités; à sleurs assisés, à barbes & sans barbes; à pédicules laineux. Lyonnoise, Allemande.

De trois à sept épis en faisceaux ou en digitations peu ouvertes ; petit paquets de poils blancs à la base des sleurs.

2.º Le Barbon paniculé, Andropogonagryllus, en panicule dont les péduncules très-fimples portent trois fleurs, dont l'hermaphrodite eft à barbe ciliée & laineuse à sa base. En Languedoc, en Suisse.

Panicule lâche; à épillets à longs péduncules, à quatre fleurs, dont deux liériles, assisses, & deux à péduncules. On trouve à la base de la sleur hermaphrodite, un duver très-court.

Хij

CL. XV. SECT. V.

Dans les Houques, Holci, la fleur hermaphrodiune a un calice qui renferme une ou deux fleurs, dont une valve est à arcte; dans la fleur mâle le calice sans corolle a deux valves, renfermant trois étamines; les fleurs forment un paricule plus ou moins sâche.

1.º La Houque molle, Holcus mollis, à balle biflore, presque nue; le fleuron hermaphrodite sans barbes; le mâle

à barbes, genouillé. Lyonnoise, Lithuanienne.

La racine rampante; panicule un peu resserte, en épi presque roussaire & mélangé de violet; valves du calice rrès-aigués, ciliées sur leur dos & en leurs bords; barbes très-apparentes, & au moins aussi longues que les balles storales.

2.º La Houque laineuse, Holvus lanatus, trèsressemblante à la précédente; à balles calicinales trèsvelues; à barbes peu apparentes & moins longues que les balles storales. Lyonnosse, Lithuanienne.

Barbes crochues & à peine apparentes.

3.º La Houque odorante, Holcus odoratus, à balles de trois fleurs, sans barbes, aiguês; la fleur hermaphrodite a deux étamines. Lithuanienne, en Suisse, en Languedoc.

Le panicule petit , peu garni , brun mêlé de jaune ;

balles calicinales luifantes.

Dans l'ÉGILOPE, Ægilops: la fleur hermaphrodite, a la balle du calice cartilagineufe renfermant deux ou trois fleurs; la valve de la corolle el terminée par trois arées, renferme trois étamines, deux flyles, une semence; dans la fleur mile le calice & la corolle comme dans l'hermaphrodite; trois étamines sans germe ni flyle; fleur en épi dur, ordinairement à longues barbes; les épillets affis, alternes, plus ou moing serrés.

1.º L'Egilope ovale, Ægilops ovata, à épi fort cour; à valves calicinales de tous les épillets, chargées

de trois barbes. En Languedoc, en Dauphiné.

Les balles du calice striées , & un peu velues sur le

2.º L'Egilope alongé, Ægilops triuntialis, à épi alongé, de trois pouces; les valves calicinales des épillets inférieurs n'ayant que deux barbes. En Languedoc & près de Paris.

## MONOECIE TRIANDRIE.

CL. XV. SECT. V.

Fleurs mâles séparées des femelles, sur le même pied.

Dans les Carets, Carices, les fleurs sons en épis formés comme des chatons; chaque fleur mâle a un calice d'une seule piece, sans corolle, trois étamines; la fleur femelle a un calice d'une seule piece, s'...s corolle, r enfermant un necaire enflé, à deux dents, le silye a trois stigmares; la semence à trois faces est enveloppée par le mectaire.

#### Les CARETS à un feul épi simple.

1.º Le Caret dioique, Carex dioica, à épi fimple,

dioique. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de trois ou quatre pouces, capillaire; épi menu, long de fix lignes, tout composé ou de fleurs mâles ou de fleurs femelles; feuilles radicales, en faisceaux, très-menues, triangulaires.

2.º Le Caret pucier, Carex pulicaris, à épi mâle au sommet, & femelle à sa base. Lyonnoise, Lithua-

nienne.

Les semences pendantes & résléchies en bas, imitent par leur forme & leur couleur de petites puces.

### Les CARETS à épis androgynes.

3.º Le Caret des fables, Carex arenaria, à chaume à trois pans; à épi compose; à épillets androgynes; les inférieurs plus éloignés, accompagnés d'une fotiole plus longue. Lyonnoise, Lithuanienne.

Capfules courtes, pointues, blanches à leur base, vertes à leur sommet; les styles rougeatres & velus sont

paroître ces épillets ferrugineux.

4.º Le Carer des lievres, Carex leporina, à épi compofé; à épillets ovales sans péduncules, rapprochés, alternes, androgines, nus ou sans bractées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de deux pieds; épillets doux au touchera

CL. XV. SECT. V.

5.º Le Caret des renards , Carex vulpina , à épi furcomposé, inférieurement làche; à épillets androgynes, ovales, entassés, dont la partie supérieure est à étamines. Lyonnoise, Lithuanienne.

Epi court, compacte, jaunâtre, hérissé de pointes

divergences; capfules à bec fendu.

6.º Le Caret hérisse, Carex muricata, à épillets comme ovales, assec éloignés, androgynes; à capsules pointues, divergentes, épineuses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chaume de six pouces; quatre à six épillets arrondis;

fort petits.

7.º Le Caret écarté, Carex remota, à épis ovales presque assis, éloignés, androgynes, à bractées de la longueur du chaume. Lyonnoise.

Les épis supérieurs sans bractées.

8.º Le Caret alongé, Carex elongata, à épillets alongés, affez éloignés, androgynes; à capsules ovales,

aignes. Lyonnoise, Lithuanienne.

9.º Le Caret blanchâtre, Carex canescens, à épillets arrondis, éloignés, assis, obtus, androgynes; à capsules ovales, un peu obtuses. Lyonnoise, Suédoise.

10.º Le Caret en panicule, Carex paniculata, à épi panicule, en panicule; à épillets androgynes. Lyonnoice,

Ecailles brunes, luisantes, blanchâtres en leur bord.

## Les CARETS à épis de fexe différent, les épis à pistils sans péduncules.

11.º Le Caret jaune, Carex flava, à épis arrondis, entasses; péduncules très-cours; l'épi mâle linaire; à capsules aigues, recourbées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les épis femelles très-hérissés, & presque piquans.

12. Le Caret digité, Carex digitata, à épis linaires, redresses, l'épi male plus court, & placé plus bas; les capsules éloignées, écartées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Trois ou quarre épillets presque réunis à leur naissance, un peu roussitres.

13.º Le Caret des montagnes, Carex montana, à épis femelles assis, comme isolés, ovales, rapprochés du

mâle; à chaume nu; à capsules un peu velues. Lithuanienne, Lyonnoise. Les écailles des épillets noirâtres , doux ou trois SECT. V.

épillets; les femelles longues de trois lignes; le mâle de

fept lignes,

14.º Le Caret globuleux, Carex globularis, à épi mâle, oblong; le femelle sans péduncule & ovale, rapproché d'une bractée, ou feuille florale plus courre. Lyonhoise, en Suede.

#### Les CARETS à épis de sexe différent ; les femelles à péduncules.

15.º Le Caret Capillaire , Carex capillaris , à épis pendans ; l'épi male droit , les femelles oblongs , distiques ; à capsuses ovales, nues, aigues. Lyonnoise, en Suede.

16.º Le Caret pale, Carex palefcens, à épis pendans ; le mâle droit, les épis femelles ovales, en recouvrement;

à capsules ovales, obtuses. Lyonnoise, Lithuanienne. Les épis d'un jaune pâle; les feuilles un peu velues.

17. Le Caret paniset, Carex panicea, à épis pédunculés, droits, éloignés entre eux; les femelles linaires; à capfules enflées, comme émouffées. Lyonnoife, Lithuanienne.

Quatre épis , le supérieur mâle , roussaire , long de deux pouces; les trois autres femelles , à écailles trèsbrunes; capfules verdâtres & renflées.

18.º Le Caret Faux-Souchet , Carex Pfeudo-Cyperus , à épis pendans; à péduncules deux à deux. Lyonnoise, Lithuanienne.

Cinq épis tous pédunculés; les femelles plus écartés les uns des autres , & paroissant presque s'inserer au même point; les écailles & les capsules terminées par des soies, ce qui fait paroître les épis tout hérissés.

19.º Le Caret gazon, Carex cæspitosa, à épis droits, cylindriques, ternes, presque sans péduncules, rapprochés; le mâle terminal; à chaume à trois pans. En Suede, en

Dauphiné.

20.º Le Caret écarté , Carex distans , à épis trèsécartés, comme affis dans une bractée vaginale, en gaîne; à capfules anguleufes, aiguës.

SECT. V.

Les CARETS à épis de sexe différent, plusieurs épis

21.º Le Caret aigu, Carex acuta, à plusieurs épis males, les femelles comme assis; les capsules obtuses. Lyonnoise, Lithuanienne.

22.º Le Caret véficulaire, Carex veficaria, à plufieurs épis males, les femelles pédunculés; à capsules enflées, terminées par une pointe. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les épis mâles plus menus que les femelles. 23.º Le Caret hérisse, Carex hirta, à épis éloignés, plusieurs males, les femelles droits; à péduncules courts; la tige, les feuilles & les capsules hérissées. Lyonnoise, Sucdoile.

Les capsules enfices , velues , terminées par deux pointes; la gaine des feuilles blanche, velue. Dans les terres fablonneuses.

### SECTION VI.

Des Herbes à fleurs apétales, à étamines, ordinairement séparées des fruits, sur des pieds différens.

## 523. LA PRÊLE.

EQUISETUM palustre longioribus setis. C. B. P.

EQUISETUM fluviatile. L. cryptog.

 $F_{\it LEUR}$ . Apétale; fructification obscure, disposée en épi ovale, oblong. Fruit. Semences noires & rudes, au rapport de

Cæfalpin,

Feuilles. Rudes, cannelées, composées de petits

tuyaux emboîtés les uns dans les autres. CL.XV. Racine. Longue, fibreule, stolonifere, noirâtre. Sect.VI.

Racine, Longue, shreule, Itolonitere, noirâtre, Port. Tiges de deux pieds de haut, filluleufes, striées, articulées, chaque articulation dentée à fon fommet, & embraslant l'articulation supérrieure, les jeunes tiges fortant de terre comme les Alperges; la fructification disposée au fommet, en épi; teuilles verticillées, très-nombreuses. Le nom de la plante lui vient de la ressemblance de ses feuilles avec les crins disposés autour de la aueue du cheval.

Lieu. Les marais & lieux humides. 24

Propriétés. Sans odeur; la saveur un peu salée,

astringente & déterfive.

Ulages. On emploie l'herbe dont on tire une pour qui fe donne à la dofe de 3 j pour l'homme, ou sa décoction, à la dose de 3 jin dans les pissemens de pus, les sleurs blanches, les gonorrhées; on peut en donner la décoction aux bœufs & aux chevaux, à poig, ij sur ib ij d'eau; ou leur faire manger l'herbe verte, mais on la croit pernicieuse aux brebis.

### 524. LA PRÊLE, ou Queue de cheval.

Equisetum arvense longioribus setis. C. B. P. Equisetum arvense. L. cryptog.

Fleur. } Comme dans la précédente.

Feuilles. Très-longues, fimples, marquées de quatre cannelures profondes, articulées comme

celles de la précédente, les articulations beaucour CL. XV. plus longues. SECT. VI.

Racine, Menue, noire, articulée, rampante.

Port. La tige qui porte la fructification, est une hampe surmontée d'un épi qui ressemble à un chaton; les tiges stériles sont feuillées; les feuilles verticillées.

Lieu. Les terres humides, sablonneuses.

Propriétés. Les mêmes vertus que la précé-Usages. dente, mais plus forte; encoro plus nuisible aux brebis.

OBSERVATIONS. Toutes les Prêles paroissent avoir les mêmes propriétés médicinales; indépendamment du principe affringent, elles cachent un autre principe un peu âcre. L'expérience semble prouver l'efficacité de la décoction, contre les pertes blanches, les diarrhées invétérées, causées par atonie, les suites de dissenterie. On lave avec la même décoction les ulceres baveux & fétides, & nous l'avons vu pratiquer avec succès ; cependant nous pensons que l'emploi journalier de ces astringens cause une foule de maux ; qu'en supprimant des évacuations très - souvent salutaires , on fait resouler des humeurs acres, altérées, qui transportées sur les visceres de la poitrine, & sur ceux des autres régions internes, développent plusieurs maladies longues, opiniâtres, & souvent mortelles. Nous ne saurions trop le répéter, les vieux ulceres, les sueurs sous les bras, aux pieds, les écoulemens derriere les oreilles, les suintemens à l'anus, les hémorroïdes, les pertes blanches, les anciennes dartres, sur-tout après quarante ans, sont des maladies dépuratoires qu'il faut presque toujours respecter. Dans ces maladies, la nature cherche à dépurer la masse des humeurs par ces évacuations, qui doivent être considérées comme des cauteres naturels; aussi les Médecins qui dans plusieurs maladies chroniques, insistent sur l'emploi des cauteres, bien loin de s'éloigner des traces de la nature, en sont les plus fidelles imitateurs.

## 525. LES ÉPINARDS.

CL. XV. SECT. VI.

SPINACIA vulgaris, capfulâ feminis aculeatâ. I. R. H.

SPINACIA oleracea. L. diæc. 5-dria.

Fleurs. Apétales, mâles ou femelles, sur des pieds différens; les fleurs mâles composées de cinq étamines dans un calice divisé en cinq découpures concaves, oblongues, obtues; les fleurs femelles composées de quatre pituls dans un calice monophille, divisé en quatre découpures, donc les deux plus petites sont opposées.

Fruit. Le calice des fleurs femelles se durcit, & renserme une semence obronde; la forme du fruit varie, elle est tantôt obronde, tantôt angu-

leufe.

Feuilles. Pétiolées, fimples, entieres; les inférieures quelquefois découpées des deux côtés, tersinités en pointes aigués; celles du fommet ont feulement deux prolongemens à leur bafe. Racine. Blanche, fimple, peu fibreufe.

Port. Tiges d'un pied, creufes, cylindriques, cannelées, rameufes; les fleurs mâles, disposées en grappes, depuis le milieu de la tige jusqu'au fommet; les femelles axillaires & rassemblées; feuilles alternes.

Lieu. On ignore fon pays natal; cultivé dans

les jardins potagers. O

Propriéds. Cette plante est aqueuse & sade; la décoction laxative; l'herbe émolliente, détertive; privée de sa premiere eau, c'est un aliment très-léger, qui dissipe les glaires & autres embarras de l'estomac.

Usages. Les feuilles s'emploient en décoction & en cataplasmes; les décoctions servent dans les

lavemens purgatifs,

ORSERVATIONS. Dans l'Epinard, Spinacia, qui eff CL, XV, dioique, ou à fleurs mâles l'éparées des femelles fur Sacr. VI, différens individus, les fleurs à cinq éramines offient un calice à carin (egmens, fans corolle; les fleurs femelles un calice à quarte fegmens, fans corolle; à quarre flyles; à une semence renfermée dans le calice qui se dureit. Nous avont

1.º L'Epinard cultivé, Spinacia oleracea, à fruits

fessiles, ou sans péduncules.

Cette espece offre deux variétés: l'une à seuilles sagittées; à semences hérissées de pointes: l'autre à seuilles ovales, oblongues; à semences lisses.

Le genre des Epinards doit être ramené, en suivant

l'ordre naturel , à celui des Chenopodium ; Patte-d'oie. L'Epinard dont on mange les feuilles, est une de ces plantes qui, dans un tissu lâche, contient peu de principe muqueux nutritif, noyé dans une grande quantité d'eau. On hache les Epinards après les avoir fait cuire & exprimer; on fait évaporer à un feu doux, en ajoutant d'abord peu de beurre au fond de la casserole; lorsque une grande quantité de l'humidité est évaporée, on ajoute peu à peu beaucoup de beurre, un peu de sel, &c. Cet aliment est facile à digérer pour le plus grand nombre des sujets; & si quelques Auteurs en ont condamné l'usage comme andigeste, c'est eu égard au principe résineux qui éludant toutes les forces digestives, colore en vert les excrémens. Nous avons vu une foule de convalescens, très-foibles, bien nourris sans indigestion, avec des Epinards cuits au jus. L'eau dans laquelle on fait cuire les Epinards, est laxative; on la donne en lavement dans les cas de conftipation. La pulpe d'Epinard appliquée sur les phlegmons, diminue la douleur & accélere la suppuration.

CAR

## 526. LA MERCURIALE mâle ou femelle.

CL. XV. SECT. VL

MERCURIALIS tefliculata, five mas.

C. B. P.

MERCURIALIS fpicata, five foemina.
C. B. P.

MERCURIALIS annua, L. diec. 9-dria.

Fleurs. Apétales, mâles ou femelles, sur des pieds différens; les fleurs mâles composées d'environ une douzaine d'étamines placées dans un calice divisée en trois parties lancéolées, ovales, concaves; les femelles composées de deux pistis de de deux nectars pointus, insérés sur chaque côté du germe; leur calice semblable à celui des mâles.

Fruit. Aucun sur la plante mâle; la semelle produit des capsules obrondes, de la sorme d'un Scrotum, biloculaires, contenant des semences

folitaires, obrondes.

Feuilles. Glabres, simples, entieres, pointues, souvent ovales & dentées en maniere de scie.

Racine. Fibreuse.

Port. Tiges d'environ un pied, anguleufes, noueufes, liffes, polies, rameufes; les fleurs oppofées & axillaires; les mâles pédunculées, raffemblées en épi; les femelles presque seffiles, & fouvent deux à deux; feuilles oppofées; stipules géminées.

Lieu. Les champs, les vignes, les cours & les

lieux ombrageux. 🔾

Propriétés. Cette plante est fade, désagréable au goût, sans odeur, laxative, émolliente; on la regarde aussi comme emménagogue, mais cette vertu n'est pas établie.

Usages. Elle est placée au nombre des cinque émollientes, on en fait des décoctions pour la-SECT. VI. vemens.

### 527. LA MERCURIALE des Montagnes.

MERCURIALIS montana Spicata. C. B. P. MERCURIALIS perennis. L. diac. 9-dria.

Fleur. ¿ Comme dans la précédente, mâles ou Fruit. I femelles fur des pieds différens.

Feuilles. Rudes au toucher, simples, entieres; lancéolées, dentées en maniere de scie.

Racine. Rameuse.

Port. Tige très-simple, d'un demi-pied environ, anguleuse, noueuse; les fleurs axillaires, les mâles disposées en épi, sur un péduncule deux fois plus long que les feuilles; les femelles placées deux à deux, à l'extrémité d'un péduncule plus court que les feuilles; les feuilles opposées; stipules très-petites.

Lieu. Les montagnes, les bois taillis, au pied des Buis; dans le Bugey, au Mont Pila. 24

Propriétés. Les mêmes que la précédente. Usages.

OBSERVATIONS. Dans les Mercuriales, Mercurialis, le calice de la fleur mâle sans corolle, est à trois segmens. On compte neuf à douze étamines; les antheres sont rondes , deux adossées sur chaque filament ; les fleurs femelles semblables, separées des mâles, sur des pieds différens, offrent deux flyles; deux coques réunies forment la capsule qui est à deux loges, renfermant chacune une feule semence. Nous avons:

1.º La Mercuriale vivace , Mercurialis perennis , à tige très-simple ; à seuilles rudes. Lyonnoise, Lithuanienne. Voyez le Tableau 527.

Cette

Cette plante très-commune dans les plaines du Nord, de même que nos autres Sous-Alpines, ne fer touve dans cr. XV. Pila; on la regarde comme vénéreile, son odeux son services que sur les montagnes du Bugey & de Sacr. VI, Pila; on la regarde comme vénéreile, son odeux son caractère botanique amoncent allez le danger; nous en avons máché quelques seuilles qui nous souleverent l'estomac & nous causterent des nausses & une anxiété déngréable. En général nous trouvions presque toujours cette herbe entiere, ce qui prouve que les bestiaux la craignent; cependant les chevres la mangent impunément; en dessentant les prend une couleur bleue.

2.º La Mercuriale ambigue, Mercurialis ambigua, à tige rameuse; à bras ouverts; à feuilles à peine rudes; à fleurs en anneaux, mâles & femelles sur le même pied.

Lyonnoife.

Très-ressemblante à la suivante.

3.º La Mercuriale annuelle, Mercurialis annua, à rige rameuse; à bras ouverts; à seulles lisses; à sleurs en épis. Lyonnoise, en Pologne. Voyez le Tableau 526.

Si on la froisse entre les mains, elle répand une odeur un peu nauséabonde, sa faveur el désigreable. Ces deux qualités la rendroient suspecte, si de temps simmémorial elle névoit pas une des plantes émollientes les plus employées. D'ailleurs nous savons que les Anciens la mangeoient comme nous mangeons les Epinards. On peut croire que le principe vénéneux est très-délayé, & qu'il est asses pour les des des des des des des des des des de qu'il est asses de la service de la

4.º La Mercuriale cotonneuse, Mercurialis tomentosa, à tige comme ligneuse; à seuilles cotonneuses. En Lan-

guedo Tio

"Tige d'un pied, ranneule, quadrangulaire, dure, cotonneule; feuilles ovales, blanchâtres, à peine dentées. Nous l'avons vu très-commune autour de Montpellier; elle eft vivace, mais sa tige périt chaque année, ainsi elle n'est point vraiment ligneuse.



Tome III.

CL. XV.

## 528. LA GRANDE ORTIE.

URTICA urens maxima. C.B.P. URTICA dioïca. L. monœc. 4-dria.

Fleurs. Apétales, mâles ou femelles sur le même pied; les mâles composées de quatre étamines placées dans un calice divisé en quatre folioles obrondes, concaves, obruses, & au milieu duquel on trouve dans l'intérieur un petit necha ren forme de vale; les sleurs semelles quelquesois placées fur des pieds distérens, comme dans certe espece, sont composées d'un pistil, rensermé dans un calice ovale, concave, droir, divisé en deux parties.

Fruit. Semence folitaire, ovale, obtufe, luifante, un peu aplatie, renfermée dans le calice

qui s'est contracté.

Feuilles. Pétiolées, simples, entieres, cordia formes, couvertes de poils.

Racine. Rameule, fibreule, jaunatre.

Port. Tiges de deux ou trois pieds, carrées, cannelées, roides, hériflées de poils, creufes, rameufes, feuillées; les fleurs au fommet, axillaires, en forme de grappe; feuilles oppofées; toutes les paries de la plante couvertes de poils articulés, figurés en alène, piquans, & qui caufent des inflammations fur piquans.

Lieu. Les jardins & les bords des champs. 24 Propriétés. La plante est presque insipide & fans odeur; appliquée extérieurement, très stimulante & antiseptique; intérieurement, altringente.

déterfive.

Usages. On emploie l'herbe & les semences; de l'herbe, on fait des décoctions, on en tire un

suc qui se donne à l'homme depuis 3 ij jusqu'à Z iv. dans les hémorragies, pissemens de sang, CL. XV. pertes rouges, &c. La semence se réduit en poudre. SECT. VI. On donne aux animaux, le suc à la dose de th &

## < 29. L'ORTIE ROMAINE.

URTICA urens pilulas ferens. C. B. P. URTICA pilulifera. L. monæc. 4-dria.

Fleur. Caracteres de la précédente ; les fleurs mâles sur des pieds différens des femelles.

Fruit. Semences imitant celles du Lin, renfermées dans des chatons globuleux, hérissés de piquans, portés sur de longs péduncules.

Feuilles. Lancéolées, lisses, très-entieres, pro-

fondément dentées.

Racine. Fibreuse, jaunatre.

Port. Tige d'un pied environ, quelquefois de quatre, ronde, foible, rameuse, avec quelques poils piquans; les fleurs en grappes, deux à deux & axillaires; feuilles opposées; toute la plante couverte de poils, comme la précédente.

Lieu, Les Provinces méridionales de la France, ()

Propriétés. } De la précédente.

OBSERVATIONS. Dans les Orties , Urtica , la fleur male séparée de la femelle sur le même pied, offre un calice de quatre feuillets sans corolle; à quatre étamines; à miellier central, en forme de vase ; dans la fleur femelle, le calice est de deux feuillets, sans corolle, renfermant une femence brillante. Nous avons : .

1.º L'Ortie pilulifere , Urtica pilulifera , à feuilles opposées, ovales; à dents de scie; à chatons portant fruits, arrondis. En Languedoc. Voyez le Tableau \$29.

2.º L'Ortie de Dodart, Urtica Dodarti, à feuilles X ii

oppofées, ovales, à peine dentées; à chatons fructiferes,

SECT. VI. Très-

Très-ressemblante à la précédente. On ignore son origine; cultivée dans les jardins.

3.º L'Ortie brûlante, Urticaurens, à feuilles opposées, ovales, lancéolées; à dents de scie; à fleurs en grappes, androgynes, ou mâles & femelles sur le même pied. Lyonnoise, Lithuanienne.

Elle s'élève moins que la suivante; les feuilles plus ou

moins arrondies au sommet, fortement dentées. 4.º L'Ortie dioique, *Urtica dioica*, à feuilles opposées, en cœur; à grappes deux à deux. Lyonnoise,

Lithuanienne. Voyez le Tableau 528.

Dans ces deux dernieres especes qu'on peut appeler, l'une mineure, l'autre majeure, les calices à pistils sont réellement à quatre feuillets, dont deux sont très-petits. Si on irrite les étamines, elles se meuvent rapidement, & leurs antheres lancent comme une fusée leur poussiere séminale. Si on examine à la loupe les poils des Orties, on voit à la base de chaque poil rude, une vésicule; on prétend que le poil n'est qu'un tuyau excrétoire, qu'en appliquant avec percussion les feuilles d'Ortie sur la peau, le poil pénetre, & que la vésicule irritée se contracte & injecte dans la piqure une humeur acre qui cause exanthème. L'urtication réuffit dans les anciens rhumatismes, dans la paralysie, & toutes les fois qu'il faut ranimer la vie dans un membre débilité. La racine d'Ortie est un peu amere ; les seuilles sont un peu astringentes. On prescrit la racine avec avantage dans les bouillons & apozemes dépuratifs ; le suc des feuilles s'ordonne dans la phthisie commençante, le crachement de sang, la toux. Quelques-unes de nos Observations confirment l'avantage de ce remede; les Orties, avant d'avoir grainé, fournillent un excellent pâturage pour les bestiaux. On peut retirer de l'écorce une filasse analogue à celle du Lin. On peut manger les jeunes pousses d'Ortie comme les Epinards; c'est la premiere nourriture des dindonneaux ; les semences fournissent beauc oup d'huile par expression.

# 530. LECHANVRE, mâle & femelle.

CL. XV. SECT. VI.

CANNABIS sativa. C. B. P. CANNABIS sativa. L. dicc. 3-dria.

Flurs. Apétales, males ou femelles sur des pieds distièrens; les males composées de cinq étamines, dans un calice divisé en cinq folioles oblongues, aiguës, obtuses, concaves; les semelles composées d'un petit pittil renfermé dans un calice monophille, oblong, aigu.

Fruit. La fleur femelle produit une semence globuleuse, comprimée, s'ouvrant en deux par-

ties, contenue par le calice renfermé,

Fémilles, Pétiolées, digitées, découpées en cinq folioles; dans le mâle, les trois supérieures son lancéolées, dentées, les deux inférieures trèsentieres & plus petites; la plante femelle a ses folioles plus petites & dentées.

Racine. Ligneule, fuisforme, fibreuse, blanche. Port. La tige s'éleve, suivant les terrains & la faison, depuis quatre pieds jusqu'à huit, rude au toucher, velue, quadrangulaire, fissulleuse; les fleurs au sommet & axillaires, les semelles rassemblées, les males disposées en espece de

grappe; feuilles alternes.

Lieu, Originaire des Indes. ()

Propriétés. Les filamens de l'écorce fervent à faire de la toile; les feuilles onn une odeur forte, pénérante, femblable à celle de l'Opium; elles font ameres & âcres au goût; la femence elt prefque infipide; la plante narcotique, adoucif-fante, apéritive, réfolutive.

Usages. On tire de la semence une huile exprimée, Y iii

bonne à brûler; avec les feuilles & la femence CL. XV. écrafée, on compose des cataplasmes très-réso-SECT. VI. lutifs; dans les Indes Orientales, on fait une liqueur qui enivre avec les feuilles de chanvre pilées & bouillies dans de l'eau.

> OBSERVATIONS. Dans le Chanvre, Cannabis, la fleur mâle séparée de la femelle sur des pieds différens, est un calice sans corolle, & divisé en cinq segmens à cinq étamines; le calice de la fleur femelle est entier, d'une seule piece, s'ouvrant d'un côté, renfermant un germe à deux flyles; la semence nidulée dans le calice, est recouverte par une écorce seche, à deux valves. Nous avons :

1.º Le Chanvre cultivé, Cannabis faciva, à feuilles digitées. Originaire de Perse. Voyez le Tableau 530.

Le Chanvre est devenu spontance dans toute l'Europe : fur un terrain fort, il s'éleve à dix ou douze pieds; celui de Lithuanie est en général très-bas, à peine monte-t-il à trois pieds. Les feuilles de Chanvre répandent une odeur nauscabonde, désagréable. L'eau dans laquelle on fait macérer les tiges de Chanvre, est fétide, & très-dangereuse à boire. L'infusion des feuilles , à une once, dans une demi-livre d'eau, bue dans la matinée, me souleva l'estomac, causa la céphalalgie, & augmenta évidemment le cours des urines, en déterminant une sueur sétide. Je pense, d'après ces faits, que par analogie, on pourroit la prescrire utilement dans plusieurs maladies chroniques. Nous l'avons vu réuffir dans le rhumatisme chronique & les dartres.

Le cataplasme des seuilles ranime les tumeurs froides, les dispose à la résolution. Les semences contiennent abondamment le principe farineux, imprégné d'une affez grande quantité d'huile grasse, bonne à brûler; on peut en retirer d'une livre, trois onces. Ces semences ne recelent aucun principe narcotique. De temps immémorial les Polonois favent préparer des gruaux avec la farine de Chanvre, & en mangent impunément une grande

quantité.

On a cru observer que les oiseaux nourris en cage avec ces semences, étoient plus lubriques. On peut, sans affecter un doute excessif, nier cette propriété. Le pain Te pare de farine de Chanvre fournit une bonne nourriure aux moutons, s'ils n'en mangent pas en trop grande
quantict. L'ufige de l'écorce des tiges du Chanvre pour
La filature & la fabrique des toiles, est trop comu pour
en préfenter les procedés; il fishit de dire qu'il faut le
faire macérer pour pouvoir détacher facilement cette
écorce. Cette mancaure appelée rouislage, peut aufit
s'opérer en enterrant les bottes dans des folfes humides,
ou par simple afpersion & déflication alternatives. Ces
nouvelles méthodes perfectionnées éviteroient pluseurs
la routine vulgaire. Les tiges du Chanvre servent dans
nos Provinces pour faire des alumettes en soufrait les
extrémités, & sournissent en les brâlant un bon charbon
pour la pouder à canon.

## 531. LEHOUBLON, mâle & femelle.

LUPULUS mas. C. B. P. HUMULUS lupulus. L. dicc. 5-dria.

Fleurs. Apétales, mâles ou femelles, fur des pieds distincts; les mâles composées de cinq étamines, dans un calice divissé en cinq foiloise solongues, concaves, obtuses; les femelles composées d'un petit pittil renfermé dans un calice monophille, ovale, très-grand, rassemblées dans des enveloppes générales & particulieres qui sont divisées en quatre parties ovales.

Fruit. Semences fous - orbiculaires, dans des tuniques écailleufes qui forment une tête ronde.

Feuilles. Pétiolées, fimples, entieres, cordiformes, ou à trois lobes, dentées en manière de feie.

Racine. Horizontale, rameuse, stolonisere.

Port. Tiges anguleuses, herbacées, rudes and Y iv

Comb

toucher, creufes, qui grimpent & s'entortillent; Cc. XV. les fleurs femelles pédunculées, axillaires, raflemsert. VI. blées, formant des efpeces de cônes écailleux, portées fur des péduncules de la longueur des pétioles ; feuilles oppofées.

Lieu. Les terrains fablonneux, les haies. 24

Propriétés. La plante amere, d'une odeur forte, résolutive, tonique, diurétique, stomachique,

antiseptique, stupéfiante.

Ulagei. On en fait des décodions; on en tire un fuc; le fruit entre dans la composition de la biere, & l'empêche d'aigrir par son amertume; les jeunes poulles se mangent en salades, cuites comme les Asperges.

OBSERVATIONS. Dans le Houblon, Humulus, la fleur mâle ségarée des semelles sir ne des pieds disserties, cât à cinq feuillets, sans corolle, renfermant cinq étamines. Dans la seur semelle le calice est d'une seule piece, entirer, s'ouvrant obliquement, couvrant un germe à deux styles. On trouve une seule semence dans chaque calice. Ce gente n'ofte qu'une espece:

Le Houblon vulgaire, Humulus lupulus, qui est fpontanée en Lithuaine & dans le Lyonnois. On plante en Lithuaine le Houblon très-rappreché. En senortillant autour des pals de vingt pieds, leur assembles présente de loin des massis de verdure très-agréables; ces massis quités par le vent, excitent un bruit-électique qui initie

affez bien le tonnerre entendu de loin.

Les racines de Houblon font fuccédanées de la Salfepareille, elles font indiquées en décodion, comme adjuvant dans le traitement des maladies cutanées & vénériennes, dans le rhumatifine; les cônes des fleurs femelles ont une odeur forte, narcotique; leur faveur est amere; on les fait bouillir dans l'eau; cette décodion mélee avec la biere empéche qu'elle n'aigrille, & la rend stomachique; si on veut éviter qu'elle n'enivre, & qu'elle ne caule des écondissiments, on n'ajoute que la séconde décocsion, on fait par la premiere évaporer le principe sumulori, narcotique.

On peut retirer des tiges du Houblon macérées dans Peau, une filaffic groffiere, analogue à celle du Chanvre, avec laquelle on a fabriqué d'affez bonnes cordes. Les Secr. VA jeunes pouffes du Houblon, quoique un peu ameres, fe mangent avec plaifir; on les regarde comme bonnes dans les foil·leffies de l'eflomac; tous les befiaux attaquent les jeunes Houblons.





## CLASSE XVI.

Des Herbes et Sous-Arbrisseaux apétales, qui n'ont point de fleurs, & qui ne portent que des semences; nommés Apétales sans sleurs.

### SECTION PREMIERE.

Des Herbes apétales, sans fleurs, dont les fruits naissent sous le dos des feuilles.

# 532. LA FOUGERE FEMELLE;

FILIX ramosa major, pinnulis obtusis nont dentatis. C. B. P.

Pteris aquilina. L. cryptogam.

FRUCTIFICATION. Disposée sur une ligne qui entoure en dessous le bord de la feuille. Feuilles. Radicales, périosées, surcomposées, les folioles découpées à leur tour, en maniere d'ailes lancéolées; les supérieures plus petites que

les inférieures; celles-ci quelquefois finuées. Racine. Charnue, noueufe, horizontale, folonifere, traçante, jetant des fibres çà & là, noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans. On prétend

que le nom de la plante vient de ce que sa racine coupée en travers , représente l'aigle de l'Empire. CL XVL Port. Cette plante n'a point de tige, mais les SECT. L.

pétioles s'élevent à la hauteur de deux coudées. roides, folides, anguleux, très-glabres, partant immédiatement de la racine ; les feuilles sont grandes, très-larges par le bas, roulées fur ellesmêmes en spirale, avant leur développement, & couvertes de petites écailles brunes qui s'en détachent dans la fuite.

Lieu. Les bois, les terrains incultes & stériles. 24 Propriétés. La racine a le goût amer , un peu astringent; elle est apéritive, vermifuge, astringente : elle entre dans la composition de la pierre de Fougere, astringent très-puissant. On a essayé avec fuccès, en Angleterre, d'employer les cendres de Fougere pétries dans l'eau, pour blanchir le linge. & tenir lieu de favon.

Usages. On emploie la racine en décoction; on la réduit en poudre qui se donne à l'homme depuis 3j jusqu'à 3 iij; & son suc, à la dose de 3j. On le donne aux animaux, à la dose de 3 iv;

& la poudre de la racine, à 3 s.

### 533. LA FOUGERE MALE.

FILIX non ramofa dentata. C. B. P. POLYPODIUM filix mas. L. cryptogam.

Frudification. Disposée en perits paquets ou points ronds, épars sur le dos des feuilles.

Feuilles. Radicales, pétiolées, deux fois ailées; les folioles obtufes, crénelées, ovales, lancéolées, presque ailées.

Racine. Epaisse, branchue, fibreuse, noirâtre

en dehors, pale en dedans.

Port. Les pétioles fortent de la racíne, portant CL.XVI. les feuilles roulées fur elles-meines, en fpirale, stert. L' couvertes d'un duvet blanchâtre qui tombe après leur développement; le pétiole vers la racine, & à l'infertion des folioles, elt garni d'un duvet composé de petites lamelles brunes.

Lieu, Les bois. 24

Propriétés. Les mêmes vertus que la précé-Usages. dente, mais plus foibles.

OBSERVATIONS. La Racine de Fougere mâle est un de ces médicamens dont les propriétés avoient été bien évaluées par les Anciens, & qui ont été long-temps négligées par les Modernes. Il a fallu qu'un Empirique Suisse renouvelât l'usage de la racine de Fougere contre le ver solitaire, & en fit un secret, pour fixer l'attention du public sur ses vertus. Le nommé Nousser parcourut toute l'Europe & guérit une foule de personnes attaquées du ver solitaire. Il parut à Lyon en 1769, nous sûmes témoins de ses succès ; sa mort ne suspendit pas dans notre Ville l'usage de son remede; sa veuve vendit son secret au célebre Pouteau fils , Chirurgien plein de génie, qui l'administra jusqu'à sa mort avec assez d'avantage pour augmenter & sa fortune & sa réputation. Enfin la veuve Nousser vendit au Gouvernement François son fecret, qui le fit publier en 1775.

Quelque temps auparavant, on avoit aussi divulgué la formule célèbre d'Henrenchtward. On apperçut seulement alors que ces deux remedes si désirés avoient été connus depuis Gallien judqu'à Andri qui avoit publié son excellent Traité de la génération des vers dans le corps himain, en 1701. La racine de Fougere mâle, réunie à des purgatifs plus ou moins drassiques, a sourni à tous les Médecins, & dans tous les temps, le fameux remede de Noussir; elle sissifie quelques seule, donnée à trois ou quarte drachmes, pour uer le ver solitaire, & la nature en procure quelques jours après, l'expulson, comme nous l'avons observé sur trois sujets; il encit d'autres qu'il faut purger avec la gomme-gutte, la Scanmonée, ou la Panacce mercurielle. Noussir préparoit ses bols un la Panacce mercurielle. Noussir préparoit ses bols

ayec douze grains de panacée mercurielle, douze grains = de Scammonée , & cinq grains de gomme-gutte ; mais CL. XVI. plusieurs personnes ont éprouvé des coliques affreuses & SECT. L des ardeurs d'entrailles, après l'effet de ce terrible purgatif; souvent la Scammonce seule est suffisante pour expulser le Ténia, pourvu que le malade ait pris pendant huit jours une drachme de racine de Fougere.

Les cendres de Fougere fournissent une grande quantité d'alkali, aussi servent-elles pour la lessive, les verreries, & peuvent comme celles de Genêt, être ordonnées à titre de diurétique dans l'ascite, l'œdeme, &c. La poudre de cette racine constitue un excellent tan pour préparer les peaux de chevre. Les feuilles peuvent servir de litiere aux animaux. En coupant la racine fraiche un peu obliquement; elle représente, quoique obscurément, l'aigle impériale.

### 534. LA LONKITE.

LONCHITIS aculeata major. I. R. H. POLYPODIUM aculeatum. L. cryptogam.

Fructification. Comme la précédente. Feuilles. Deux fois ailées, les folioles dentées, oblongues, oreillées à leur base, ce qui leur donne la forme d'un croissant.

Racine. Charnue, épaisse.

Port. Le pétiole tient lieu de tige ; il est sillonné, part de la racine, & s'éleve environ d'un pied. Lieu. A l'ombre, dans les bois humides. 24 Propriétés. } Les mêmes que les précédentes.



CL. XVI.

## 535. LE POLYTRIC.

TRICHOMANES seu Polytricum officinarum.

ASPLENIUM trichomanes. L. cryptogam.

Fructification. Disposée en lignes droites, sur le disque des folioles. Feuilles. Ailées; les folioles sous-orbiculaires,

crénelées, fesfiles.

Racine. Chevelue, fibreuse, brune.

Port. Les pétioles tiennent lieu de tiges, & s'élevent de la racine, à la hauteur de quelques pouces cylindriques, roides, cassans, d'un rouge brun; les folioles opposées; les supérieures plus petites que les inférieures.

Lieu, Sur les vieux murs humides, dans les puits,

Lieu. Sur les vieux murs humides, dans les puits les fontaines, les fentes des rochers. H

Propriétés. Cette plante un peu douce, un peu âpre, a les propriétés des autres Capillaires; elle est béchique, indiquée dans les affections catarrales de la poitrine.

Usages. On se sert de toute la plante, excepté de la racine, en insusion & en décoction.

## 536. LE POLYPODE.

POLYPODIUM vulgare. C. B. P.
POLYPODIUM vulgare. L. cryptogam.

Frudification. Semblable à celle de la Fougere,

Feuilles. Ailées; les folioles oblongues, peu dentées, obtuses, fessiles, s'unissant à leur base.

Racine. Ecailleuse, rampante.

Port, Les pétioles tiennent lieu de tige . & CL. XVI. s'élevent de la racine, quelquefois à la hauteur SECT. L. d'un pied; les folioles disposées alternativement le long du pétiole qui est terminé par une foliole

impaire. Lieu. Les fentes des rochers, des murailles,

au pied des vieux arbres, &c. 24

Propriétés. La racine a un goût âcre, aromatique, qui devient styptique & acerbe; elle est purgative, suivant quelques Auteurs; elle paroît

plutôt apéritive & hépatique.

Usuges. On n'emploie que la racine qui se prescrit en infusion, pour l'homme, depuis 3 f jusqu'à 3j; elle passe pour un très-bon remede contre le ver solitaire. On la peut donner aux animanx, depuis 3 ij jusqu'à 3 iv en infusion, ou en poudre, à 3 j.

OBSERVATIONS. La racine de Polypode récente, est douce, son amertume assez âcre ne se développe qu'après qu'on l'a mâchée pendant quelque temps; cette racine recele un principe farineux qui est imprégné d'une résine un peu âcre & amere. Son odeur est particuliere ; le principe sucré a quelque rapport à celui de la Réglisse. Une décoction de deux ences de racine récente pulvérifée, purge doucement le plus grand nombre des sujets; la racine seche & long-temps gardée n'est plus purgative, cependant elle conferve encore fa douceur mélée avec une légere amernime. Ces deux faits que nous avons souvent vérifiés, prouvent que les Anciens avoient bien saisi par l'observation, les propriétés du Polypode; quelques goutteux qui ont pris deux fois par semaine la racine en poudre, à deux onces divisées par deux drachmes, & avalées dans un bouillon, de demiheure en demi heure, dans la matinée, ont éprouvé un soulagement évident, des accès moins forts & moins fréquens. Le Polypode, comme altérant, a foulagé dans l'asthme pituiteux; on peut le prescrire avantageusement comme auxiliaire, dans les maladies de la peau, les dartres; il a réussi dans les rhumes opiniatres.

CL. XVI. SECT. I.

## 537. LASAUVE-VIE.

RUTA muraria. C. B. P.
ASPLENIUM Ruta muraria. L. cryptogam.

Fruëlisication. Disposée comme dans le Polytric,

n.° (31.

Failles. Alternativement décomposées, les folioles en forme de coin, crénelées en leurs bords, imitant en quelque sorte les feuilles de la Rue, n.º 216.

Racine. Chevelue, menue, noirâtre.

Port. Les pétioles s'élevent de la racine, à la hauteur d'un pouce ou deux, ordinairement pliés eu zigzag.

Lieu. Les rochers, les murailles. 24

Proprietés. La racine a un goût un peu astringent; les seuilles sont d'une saveur acerbe, un peu astringentes & douceatres.

Usages. Les mêmes que ceux du Polytric, n.º 535.

OBSERVATIONS. Pour évaluer les propriétés réelles des Capillaires, il faut faire attention qu'on les prépare en infusion qu'on boit chaude ; les rhumes étant toujours causes par une diminution de la transpiration, soit du département de la membrane pituitaire, soit des parois internes de la machée-artere , on peut soupçonner que l'eau chaude, en excitant une légere fueur, tend a ranimer cette transpiration , & penser que le principe des Capillaires noyé dans l'eau, ne sert avec le sucre, qu'à ôter à l'eau chaude sa qualité nauscabonde; d'ailleurs, il sera toujours très-difficile d'évaluer de maniere à contenter les Médecins sceptiques, la propriété réelle des altérans légers, comme les Capillaires & cent autres : 1.º Parce que le quantum de leur énergie est incommensurable; 2.º Parce qu'ils n'agissent utilement que dans les maladies que la nature seule peut dompter ; qui ignore en effet que les rhumes les plus violens .

violens, même avec fievre, sont journellement dissipés fans remedes, même chez des gens qui continuent leurs CL. XVI. travaux en plein air, & pendant les froids les plus Sect. L rigoureux.

# 538. LE CAPILLAIRE ordinaire.

FILICULA quæ adianthum nigrum officinarum, pinnulis obtustoribus. I. R. H. ASPLENIUM, adianthum nigrum. L. crypt.

Frudification, Disposée comme dans le Polytric, n.º 126.

Fuilles. Deux fois ailées; les folioles presque ovales, crénelées en dessus; les folioles inférieures plus grandes que les supérieures.

Racine. Oblique, garnie de fibres chevelues &

noires.

Port. Le pétiole tient lieu de tige, & s'éleva d'un demi-pied, noir, luifant, dur & cassant. Lieu. Les balmes des bois humides. 44

Propriétés. } Les mêmes vertus que le précé-

# 539. LE CAPILLAIRE de Montpellier.

ADIANTHUM foliis coriandri. C. B. P. ADIANTHUM. Capillus veneris. L. crypt.

Frudification. D'sposse en forme de taches ovales, dans les bords du sommet des seuilles, qui sont repliés sur eux-mêmes.

Tome III.

Z

Feuilles. Décomposées ; les folioles en forme de coin, découpées en lobes, sourenues par de Sacri. L'petits pétioles, imitant en quelque forte les feuilles de la Coriandre, n.º 308.

Racine. Charnue, horizontale, stolonisere.

Port. Les pétioles communs tiennent lieu de tige; ils sont grêles, longs, courbés, d'un rouge noir, très-glabres, luisans.

Lieu. Le Languedoc; l'intérieur des puits, la grotte de Fontanieres auprès de Lyon. 4

Propriétés. Les feuilles ont une saveur agréable, légérement astringentes & ameres; elles ont les mêmes vertus que les précédentes, & sont plus estimées.

Usages. On en fait des décoctions & des tisanes

diurétiques & apéritives.

# 540. LE CÉTÉRAC.

ASPLENIUM sive ceterach. J. B. ASPLENIUM ceterach. L. cryptogam.

Frudification. Disposée comme dans le Polytric,

Feuilles. Presque ailées, découpées en lobes alternes, unis par leur base, obtus, sinueux, ondés.

Racine, Fibreuse, brune.

Port. Il fort de la racine un grand nombre de feuilles de trois ou quatre pouces de long, vertes en-dessus, & d'un jaune brun sur la surface inférieure qui porte la fructification.

Lieu. Les masures, les rochers. 4.

Propriétés. Une des cinq plantes capillaires ordinaires; les seuilles ont une saveur d'herbe

mucilagineuse, un peu âpre & astringente.

Usages, Les mêmes que les précédens.

# 541. LA LANGUE DE CERF, ou Scolopendre.

CL XVI. SECT. L

LINGUA cervina officinarum. C. B. P. ASPLENIUM scolopendrium. L. cryptog.

Fructification du Polytric , n.º 535.

Feuilles. Simples, entieres, en forme de langue, cordiformes à leur base, lisses, pétiolées.

Racine, Nombreuse, entrelacée dans les pétioles des vieilles feuilles.

Port. Les pétioles partent de la racine en grand nombre, & tiennent lieu de tige; ils font récouverts d'un duvet brun, & quelquefois très-long; la longueur des feuilles varie depuis trois pouces jufqu'à un pied & demi; elles font roulées en fpirale, fur elles-mêmes, avant leur développement.

Lieu. Les bois des montagnes, les fentes des rochers, les terrains humides. 24

Propriétés. Le goût acerbe, l'odeur peu agréable; la plante seche & astringer e.

Usages. Elle fait partie des plantes capillaires, on l'emploie dans les apozemes apéritifs, béchiques & vulnéraires; on la réduit en poudre que l'on donne à la dose de 31 ou 3 ij pour l'homme, & de 3 i pour les animaux.



CL. XVI. SECT. II.

## SECTION

Des Herbes apétales, sans fleurs, dont les fruits ne naissent pas sous les feuilles, mais en épis, ou dans des capsules.

# 542. L'OSMONDE, ou Fougere fleurie.

OSMUNDA vulgaris & palustris. C. B. P. OSMUNDA regalis. L. cryptogam.

FRUCTIFICATION. Composée de capsules globuleuses, très-distinctes qui s'ouvrent horizontalement & qui sont disposées en grappes. Feuilles. Ailées , terminées par une impaire ;

les folioles opposées, sessiles, oblongues, lancéolées, pointues à leur fommet, avec une nervure longitudinale, d'où partent un grand nombre de petites nervures latérales.

Racine. Composée de fibres longues, noirâtres,

entortillées les unes dans les autres.

Port. Espece de tige lisse, cannelée, assez haute, divifce à son sommet, en rameaux opposés, charges de grappes de fruits, qui sont disposées en maniere d'aile, & terminées par une impaire. Lieu. En Italie, aux bords des fleuves. 2

Propriétés. Cette plante est moins amere, moins astringente que les autres Fougeres; la moelle de la racine est blanchatre, vulnéraire, astringente, Usages. On emploie les grappes & la moelle de

la racine en décoction.

# 542 \* LA LANGUE DE SERPENT. CL. XVI.

OPHIOGLOSSUM vulgatum. C. B. P. Idem. L. cryptogam.

Frudification. En épi oblong, articulé; chaque articulation renferme de petites semences ovales, qu'elle laisse échapper en s'ouvrant transversalement.

Feuilles. Une seule seuille ovale, simple, entiere, sans nervure, pétiolée, radicale.

Racine. Composée de fibres ramassées en fais-

Port. Le péduncule de l'épi s'éleve de la racine, à la hauteur de deux ou trois pouces, lisse, cylindrique; la seuille part également de la racine, embrassant le péduncule par son pétiole, & s'élevant moins haut que l'épi.

Lieu. Les prés inondés, les marais; près la Poste de Saint-Font. 24

Propriétés. Vulnéraire, prise intérieurement,

ou appliquée à l'extérieur.

Usages. La feuille infusée dans l'huile d'Olive, passe pour un vulnéraire aussi puissant & aussi utile pour les plaies, que l'huile du Mille-pertuis, n.º 233.

# - 543. L'HÉPATIQUE des Fontaines.

LICHEN petreus latifolius, sive hepatica fontana. C. B. P.
MARCHANTIA polymorpha. L. cryptog.

Frudification. Très-apparente dans ce genre; on y distingue même des sleurs mâles & des sleurs Z iii

femelles; les fleurs màles sont composes de petites CL. XIII. Corolles monopérales qui renterment une étamine, Sseri. L. & d'un calice périolé, en rondache, découpé en dix parties dans cette espece; les fleurs femelles consistent en un calice campanulé, sefille, & en plusieurs semences obrondes, comprimées, nues, contenues au fond de ce calice.

Feuilles. Ce sont des especes de membranes vertes, épatilles, qui tiennent à la racine, & se prolongent comme par articulations lamelleuses, en recouverment les unes sur les autres, sixées contre des écorces ou des pierres; elles varient dans la forme de leurs contours; elles sont fimpées, marquées de petits points.

Racine, Fibreuse, partant de la surface infé-

rieure des feuilles.

Port. Cette plante est rampante; les feuilles font toujours couchées, étendues; leurs sleurs mâles portées sur de petits péduncules d'un pouce de haut, les femelles sessiles.

Lieu. Les lieux humides , les fontaines , les

moulins, 34

Propriéés. Cette plante est amere, aromatique, bitumineuse; elle ost détersive, vulnéraire, apéritive.

Usages. On l'emploie sur-tout dans les maladies cutanées; on la prescrit à la dose de poig, i pour l'homme, dans les apozemes apéritis; & de deux ou trois poignées pour les animaux.





# CLASSE XVII.

Des Herbes et Sous - Arbrisseaux apétales, qui n'ont ordinairement ni fleurs ni fruits; nommés Apétales fans fleur ni fruit.

N.º Cette Claffe est composée des Mousses , des Champignons , Agarics, Vestes-de-loup , Trusses, & de plusieure plantes marines , Algues , Fucus, &c. dont on fait peu d'usege en Médecine.

#### \* LE PERCE-MOUSSE.

Muscus capillaceus minor, capitulo longiore falcato. I. R. H.

POLYTRICHUM commune. L. cryptogam.

FRUCTIFICATION. Composée d'une coiffe, espece de calice conique, oblong, velu, placé à l'extrémité d'un pédicule; les mâles & les femelles distints sur différens pieds; les mâles ont des especes d'antheres à opercule; les femelles sont en forme de rose.

Feuilles. Sessiles, simples, entieres, tuilées.

Racine. Fibreuse, menue.

Port. Petite tige simple, herbacée, nue dans le haut, seuillée à sa base, d'un pouce de haut; les seuilles rassemblées vers la racine; le pédicule Z iv

de la fructification est brun, alongé, la fructifi-CL, XVII. cation en forme de faucille.

poumons.

Lieu. Dans les Mousses, dans les Forêts. Propriétés. Elle passe pour incisive & sudori-

Propriétés. Elle palle pour incilive & sudorifique. Usages. On l'emploie dans les tisanes sudorifiques, elle divise les matieres visqueuses des



VVII

# SUPPLÉMENT

POUR LA XVI.º ET XVII.º CLASSE.

## LES CRYPTOGÁMES

du Chevalier LINNÉ.

Ces deux Classes de Tournefort renferment les plantes dont les parties de la fructification ne peuvent se distinguer à la finiple vue; les moces dans tous ces végétaux font clandessines ou cachées; a sufii le Chevalier Linné les a-ril appelés Cryptogames, Cette Classe se distingue quarte Ordres: dans le premier, on trouve les Fougeres & leurs analogues; dans le écond les Mousses; dans le troiseme les Algues & les Lichens; dans le quatrieme les Chappignons & leurs analogues.

Ces quatre Ordres de plantes offrent une foule d'especes, plus de fix cents peu connues des Anciens. Nous devons à la sagacité de Dillen, de Vaillant & de Micheli, des connoissances positives sur cette Classe très - difficile, Dillen & Vaillant ont les premiers décrit & fait dessinez les différentes especes dont plusieurs avoient cependans été publiées par Morison & Bobart. Micheli a le premier vu, à l'aide des microscopes, le mystere de la génération de la plupart de ces plantes; mais, premier observateur, il n'avoit pu tout voir, ni tout déterminer. Depuis le célebre Botaniste de Florence, personne n'avoit eu ni le courage ni la patience de vérifier ses Observavations; il étoit réservé à M. Hedwig, célebre Naturaliste Saxon, de reprendre le travail de Micheli, de le rectifier, & de porter le flambleau de l'Observation fur presque tous les genres des Cryptogames. Nous croyons rendre un service signale à nos Lecteurs, en leur présentant en abrégé le tableau des découvertes de cer admirable Observateur. Nous avons d'autant plus de confiance à tout ce qu'il rapporte, quelque extraordinaires

CL. XVIL

que paroissent se assertions, qu'ayant eu le bonheur de le connoitre, il nous a rendu témoin d'une partie de ses Observations pendant notre sjour à Leipfag. L'Ouvrage que nous allons analyser, porte pour titre: Théorie de la génération de de la fruéssification des Plantes Cryptogamiques de Linné, Jondée uniquement sur des Observations & sur l'experience; Dissertation latine qui a remporté le prix à l'Académie de Petersbourg, en 1783, a

Dans la Prêtre des bois . Equiferum fylvaticum a l'Auteur s'est assurée que la sécondation avoit lieu avant le développement du cône, que les petits boucliers recéloient aiors un germe enveloppé par les siamens de quatre éramines quil embrassient en spirale que, la sécondation faite, les quatre filamens se déroulent, les antheres se descende de l'entre de l'est est des l'est les verses de l'est entre l'est partier les pour caracter généraque, un caliec commun, à écalises nrecouvrement; le partiel en bouclier; quatre antheres sur deux silamens continus, ne formant, s'éparés, qu'un seul codon, un signance, des capssiles à une loge sur les boucliers, au nombre de quatre, cinq, sax s'ept; plusseurs semenous vales enveloppées par les silamens des éramines.

Dans la LANGUR - DE-SERPENT, Ophyoglofilm, P. Muteur ayant foums à l'objectif de fon microfcope, une portion de l'épi floral, avant le développement de la feuille, après avoir enlevé avec un fin faspel la membrane extérieure, a vu que les étamines étoient entaflées avec les germes ; les antheres fimples & composées paroillent comme des corps ovales, environnés d'une zone diaphane, offrant au centre plufieurs grains; ces corps difparoillent biennét, & on ne voit après que des capúles qui grofififent, éclatent, jettent une pouflière qu'on doit regarder comme la femence.

Dans 'Osmone, Ofmunda Spicant, après avoir enlevé la membrane exténeure d'un fegment de foliole roulée, avant le dévelopement, l'Auteur a vu au microfcope les étamines avec leurs filamens courts, rangés sur deux lignes au-dessous des séries des sleurs semelles ou des germes,

Dans le Polypodium Thelypteris, espece de Fougere, l'Auteur ayant separé une soliole des fommités de la plante, encore roulée, & ayant enlevé une portion de l'épiderme, il a distingué au microscope les antheres adhérentes par un fil ou vaisseu formé par les fibres solirales.

XVII.

Dans la Fougere, appelée Polypodium Filix, l'Auteur ayant séparé un peut segment de solicie, à l'ayant soums à l'objectif de son micros(cope, après l'avoir préparé, il a distingué des points blancs qui sont les antheres qui naillent deux à deux, c'est-à-dire, à filamens réunie par leur basé.

Dans le Capillaire appelé Afplenium Trichomanes, l'Auteur ayant foumis un fegment de foliole encore roulée, & l'ayant préparé pour le foumettre à l'objedif, il a vu des antheres blanches à filamens dans le voifinage des alvfoles femelles, ou les germes des femences foures.

L'Aureur ayant pris une petite portion de la sommité d' d'individu réputé mâle, de la Bri transparence, Brium pellucidum, & l'ayant soums à l'action du microscope, après avoir enlevé les seuilles, a vu un paquet d'étaminer à filamens courts; de la basé de chaque filament s'élevoir un vaisseu spiral qui accompagne l'anthere olivaire.

Dans le Bar à écouffoir, Brium extintforium, appet avoir enlevé les feuilles inférieures, il apperçui l'edi de la fleur mále, gemma, accompagné de fes radicules a en féparant les écailles de cer edi, il découvrit les antheres olivaires à filamens cours & accompagnés de vaiffeaux qui leur apporent le fon nourricier; il découvrit bientôt auffi la fleur femelle qui est un aggrégat de germes furmontés d'un flyle, & accompagné de vaiffeaux qui féparent la feve; il eux meme le bonheur d'appercevoir au microfoope folaire l'anthere projectant la pouffiere féminale ; dans ces Mouffes, les étamines font nidulées par paquets, au-desfous des femelles ou germes qui terminent la tige.

Dans le BRI piriforme, Bryum piriforme, la plante CL, XVII. male & la femelle sont réunies par leurs racines; dans la fleur male l'Auteur a vu un paquet d'étamines à longs filamens, accompagnés de vaisseaux succiferes adhérens, portant des antheres jaunes, ovales; dans la fleur femelle, après avoir séparé les écailles qui l'enveloppent, l'Auteur a découvert un germe vert, à réleaux, surmonté de deux flyles rouges accompagnés de vaisseaux succiferes, adherens aux flyles & les liant.

> Dans la Buxbaume affife , Buxbaumia feffilis , l'Auteur a examiné la plante mâle & la femelle ; dans la plante mâle, il a vu au microscope des antheres vertes à filamens courts; dans la femelle, après avoir écarté les segmens du calice ou perichætium, il a vu les germes accompagnés de vaisseaux succiseres, adhérens au style qui est terminé par un évalement en entonnoir.

> Dans l'HYPNE brioïde , Hypnum brioïdes , l'Auteur a découvert, à l'aide du microscope, dans le pli des feuilles, des boutons qui, difféqués avec foin, ont fait voir leurs étamines aux aisselles des feuilles ; il a vu d'autres boutons qui, développés, ont montré plusieurs germes réunis par paquets, & surmontés de styles.

> Dans le Sphagne des marais , Sphagnum palustre ; l'Auteur a trouvé dans les rameaux à fleurs mâles, des étamines à filamens longs, à antheres couronnées par un cercle; dans les rameaux à fleurs femelles, il a vu le rudiment du fruit surmonté d'un style terminé par un stigmate.

> Dans le BRI couffinet, Bryum pulvinatum, l'Auteur ayant enlevé les feuilles jusques à découvrir les boutons, gemmæ, il a apperçu la fleur mâle avoifinée de la femelle; en levant adroitement les écailles des boutons, il a vu successivement au microscope, les faisceaux des étamines à filamens courts, à antheres cylindriques, & dans un autre bouton, les germes des femelles rou-geâtres, à réceptacle alongé, terminé par le style & le ftigmate; ayant foumis au microscope une urne du Bri coussinet , après l'avoir coupée longitudinalement , il a

apperqu des femences innombrables, adhérentes tant à une colonne perpendiculaire, qu'aux parois internes de l'urne; enfin, pour prouver que la pouffiere fournie par les urnes des Mouffes, Anthéres, de Linné, ett vraiment la femence de ces plantes, l'Auteur nous préfente les figures de ces femences pouffant leurs lébilles féminales & l'eurs radicules; d'où il fuir que ces parties que Linné croit cire les anthères font les capfules des femences, & que celles qu'il regardoit comme les femences, font des boutons, gemmes, renfermant fous leurs écailles les étamines. Au figie des Mouffes, les Boranifes modernes font tombés dans l'erreut des anciens qui appeloient mercuriale mile la femelle, & femelle le mile.

Si on foumer à l'objectif du microfcope, la fommité d'un individu du mile de la Jungermane des bois, Jungermania nemorofa, on apperçoir des antheres brunes formées par une aggrégation de follicules. Dans les individus femelles on découvre des capfules à réfeau, unbinées, terminées

par un flyle en tuyau.

Dans la JUNGERMANE Capillaire, Jungermania Afplenioides, les individus màles haiffent appercevoir au microfcope des étamines à filamens formés par un affemblage de globules bruns; dans les individus femelles, on trouve des capílies en tréeus, environnées de vaiffeaux adduczeurs, terminés par un flyle tubulé; les femences brunes fon fuspendues à des files en spirale, étafiques,

Dans la MARCHANT à plusieurs formes, Marchantia polymorpha, on observe au microscope dans des boucliers, des éramines vésiculaires, oblongues, entourées d'un anneau diaphane, des étoiles qui renferment les germes; ces germes groffissan, forment des capíties ou aggrégats de semences réunies, adhérentes à des fils élastiques; l'Auteur ayant semé ces mêmes semences, les a vu produire la même espece de Marchant.

L'Anthoceros lisse, Anthoceros levis, office, groffic au microscope, sur la même seuille, des sieurs mâles à antheres, à anneaux, & des semelles à germe en colonne, surmonté d'une cossie qui se change en

capsule bivalve; à fils portant des semences hérissées; CL. XVII. entourées d'un anneau élastique, qui se séparent en portion de cercle.

> Dans la petite BLASIE, Blasia pusilla, on trouve fur la même feuille les fleurs mâles & les femelles : les mâles paroiffent au microscope une aggrégation de follicules à anneaux ; les femelles en toupie , terminée par un mamelon un peu recourbé, sont un amas de semences vertes qui végétant par leur base, en produisant une racine en fuseau, se changent en vraies Blasses,

> Sur les feuilles de la RICIE glauque, Riccia glauca, on apperçoit au microscope plusieurs points blancs, à anneaux, lesquels soumis à un objectif plus fort, préfentent un amas d'étamines : les fleurs femelles sont des paquets fitués plus bas vers la base des seuilles; c'est un aggrégat de capsules à style contenant des semences ovales, pointues par les deux extrémités.

L'Auteur a reconnu sur plusieurs Lichens, sur-tout sur le ciliaire, Lichen ciliaris, que les capsules regardées par Linné comme renfermant les étamines, contiennent les véritables semences , & que les rubercules , poils , regardés comme enveloppant les semences, cachoient les étamines; ces tubercules forment un aggrégat d'antheres qui se dessechent après la génération, tandis que les capsules continuent à grossir, à se développer jusques à

la maturité des semences.

Enfin, pour ne rien laisser à désirer sur les organes de la reproduction des Cryptogames, notre illustre Auteur a fait connoître que dans la famille des Champignons, la génération suivoir les mêmes lois que dans les autres especes de végétaux ; il a démontré une suite de filets en réseau imparfait , liant des petits globules qui sont les vrais antheres , lesquels se dessechent bientôt après avoir fourni aux vaisseaux différens la poussière s'minale: on apperçoit les ovaires ou germes groffir, se développer; ces ovaires ou semences confiées à la terre, ont reproduit des Champignons absolument semblables à ceux qui avoient fourni ces semences. Pour s'assurer de l'existence des étamines, il faut examiner les Champignons dès leur naissance; car en général la fécondation des Cryptogames s'opere avant le développement.

On doit conclure, de cette suite d'Observations, 1.º Que dans les Cryptogames on trouve des hermaphrodites, des monoiques & des dioiques : 2.º Que ceux qui ont transféré la famille des Champignons au regne minéral, comme Munchausen, Butner, Weiss, & même Linné, ont conclu avec trop de précipitation. D'après des expériences bien faites, on a vu naître des Champignons en déliquescence, des mouches, des corps organiques vivans; donc a-t-on dir, ces prétendus végétaux sont, comme les madrépores, des affemblages de cellules fabriquées par des polypes. Des mouches ont déposé leurs œufs sur des Champignons flétris , il en est forti des larves qui se sont nourris de ce liquamen ; dans cette humeur se sont aussi développés des corpuscules vivans, analogues à ceux qu'on trouve dans les humeurs abandonnées à la putréfaction. Voilà les faits : mais de ce qu'on trouve dans nos humeurs extravafées, stagnantes, de semblables corpulcules vivans, concluroir-on fagement que nos organes ne sont que des cellules formées par ces petits êtres vivans ?

#### FAMILLE PREMIERE.

Les FOUGERES, Filices.

Cette famille considérée dans toute son étendue, présente un grand nombre d'éfpeces, sea arbitiseaux, des sue-roitiféeaux, des herbes annuelles & vivaces. Les plus grandes & les plus belles Fougers sont étrangeres, on ne les trouve que dans les fundes, sur-toute en Amérique; les Européennes sont en petit nombre elles aiment les forêts tousties, ou les lieux hummid e, contre les murailles, les rochers; ces plantes ont des racines assections et des fouvent ligneuses, elles produitent des tiegs feuillées, ou plutôt les feuilles font partie de la tige, naissant et desque côté; ces feuilles font ou simples ou composées, ailées, deux ou trois ailées; avant leur développement elles sont roulées sur le mer, sur un côté, comme en gueute de scorpion; c'est dans cet état que la sécondation

des germes s'opere. Après leur développement elles CL.XVII. offrent la plupart des semences rangées sur le dos des feuilles , affectant par leur rapprochement différentes figures; ce sont des capsules à anneaux élastiques, renfermant une pouffiere fine qui, semée, reproduit de nouveaux individus.

La faveur des Fougeres est différente, suivant les genres & les especes ; plusieurs sont austeres, apres, quelques-unes ameres, d'autres douceâtres, plusieurs nauleabondes; dans la plupart, l'odeur est fétide, nauséeuse. Si on repose sur un amas de quelques-unes de ces Fougeres, on éprouve des étourdissemens, des maux de tête, & même un sommeil mortel. En général toutes les especes fournissent dans leurs cendres une grande quantité d'alkali végétal.

Dans les Paties, Equifeta , les fleurs sont en épi zerminal, composé d'écailles en écusson, soutenues chacune par un pivot perpendiculaire à l'axe de cet épi; la face intérieure de ces écailles est garnie de cellules qui contiennent une pouffiere affez abondante.

1.º La Prêle des bois, Equiserum sylvaticum, à tige en épis; à feuilles composées. Lyonnoise, Lithuanienne.

L'épi comme panaché, un peu long; les gaînes des articulations lâches; les anneaux formés par des feuilles très-menues, & chargées elles-mêmes d'autres anneaux.

2.º La Prêle des champs , Equisetum arvense , à tige portant l'épi, nue; la tige stérile, feuillée. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les tiges stériles couchées à leur base ; anneaux de douze à quinze feuilles, qui sont des especes de rameaux menus, verticillés ; les gaînes des articulations de la

zige fleurie, brunes à leur base. Elle est très-nuisible dans les prés ; si des vaches affamées en mangent, on a remarqué qu'elles maigriffent promptement ; cependant les chevres s'en noutrissent fans accident facheux.

3.º La Prèle des marais, Equiserum palustre, à tige anguleuse; à feuilles simples. Lyonnoise, Lithuanienne. Feuilles redressées , assez courtes , de cinq à neuf

à chaque anneau. Elle fait uriner le fang aux vaches, avorter les brebis; cependant les chevres la mangent CL XVIL impunément.

4.º La Prêle limonneuse, Equifetum limofum, à tige liffe, presque nue, ou sans feuilles. Lyonnoise, Lithuanienne.

La tige fistuleuse est sans feuilles dans sa jeunesse. Cette espece ne paroit être qu'une variété de la précédente.

5.º La Prêle majeure, Equiserum fluviarile, à tige ftriće ; à feuilles très nombreuses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges stériles, hautes de trois pieds, grosses, garnies de beaucoup d'articulations peu éloignées ; feuilles de vingt à quarante, menues, fort longues; les tiges fleuries , nues , épaisses , hautes d'un pied. Le peuple mangeoir à Rome les jeunes pousses de cette plante; on les mange encore en Tofcane.

6.º La Préle d'hiver , Equiserum hyemale , à tige nue, rude, quelquefois rameuse vers la base. Lyonnoise. Lithuanienne.

Tige verte; les gaines des articulations pâles, noires à leur base & en leur bord qui est légérement crénelé. La Prêle d'hiver a les cannelures si rudes, qu'elle sert pour polir le bois & les meraux, en introduifant dans

la cavité de la tige un fil-de-fer qui soutienne l'écorce & l'applique fortement contre l'ouvrage à polir. Les Doreurs s'en servent aussi pour adoucir le blanc qui sert de couche à l'or.

Dans nos Provinces, on vend des paquets de Prêle qu'on emploie journellement pour nettoyer les batteries de cuisine en étain ou en cuivre.

Dans l'Ophroclosse, Ophiogloffum, la fructification est en épi linaire , distique , articulé , chaque article s'ouvrant transversalement.

1.º L'Ophioglosse Langue-de-serpent vulgaire, Ophioglossum vulgatum, à une feuille ovale, Lyonnoise,

Lithuanienne.

La racine est un faisceau de fibres; la tige grêle, simple, de quatre à huit pouces , garnie d'une seule feuille Tome III.

ovale, embraffante, liffe; épi long d'un pouce & demi; à péduncule. On trouve de chaque coté de l'axe de l'éve d'une tour le foite d'anneaux ou de cellules coniques; l'épi jeune est vert, les anneaux aditérens, il rougit en muriffant; après que les anneaux aditérens, il rougit en muriffant; paroit comme un peigne à dents très courtes; les femences font menues, comme de la plus fine poulfiere; on trouve des épis divilés en deux ou trois branches.

On a ordonné la décodion d'Ophiogloffe à langue-deferpent, extérieurement, dans les plaies récentes, les uiceres, & intérieurement contre les pertes blanches & l'hémoptyfie; mais toutes ces maladies font fi fouvent guéries par la nature, qu'on eil en droit de révoquer en doute ces propriétés,

Dans les Osmondes, Ofmundæ, l'épi est rameux, chaque partie de la fructification arrondie.

# Les Osmondes à hampes reposant sur la tige; à la base de la feuille.

1.º L'Osmonde lunaire, Osmunda lunaria, à une feuille pinnée; à folioles en croissant, Lyonnoise, Lithuanienne.

La racine est un faisceau de sibres; la tige simple, haute de quarre à six pouces, garnie dans sa partie movenne d'une feuille un peu charme, aliée, & composée de six à dix folioles arrondies à leur sommet, & taillée à leur basée en croillant; la fructification forme une grappe rameuse qui termine la tige; les petites verrues qui composent cette grappe, forment deux rangs fur la partie antérieure des rameaux; ce font des capsules vertes qui jaunissent en murissant, & s'ouvrent du sommet à la basée.

# Les OSMONDES à feuilles produisant au sommet la fructification,

2.º L'Osmonde royale, Osmunda regalis, à feuilles deux sois ailées, produisant à leur sommet une espece de grappe de sleurs. En Suede, en Dauphiné.

Feuilles droites, trèsgrandes; à folioles lancéolées; la partie supérieure des seuilles tout-à-fait déformée par l'abondance de la fruétification.

Les Osmondes à feuilles stériles, & à feuilles portant la frudification.

9.º L'Ofmonde des bois, Ofmunda spicant, à feuilles lancéolées, comme ailées; à folioles confluentes, paralleles, très-entieres. Lyonnoife, Lithuanienne.

Plufieurs feuilles radicales, droites, longues de fept à dix pouces, formant un faiteau ouvert; les extérieures fériles, les centrales font plus longues, plus étroites, chargées de fruêtification, d'un noir pourpre: les feuilles fériles vivaces; celles qui portent la fruêtification font annuelles.

Dans L'Acrostroue, Acrosticum, la fructification couvre entiérement le dos des feuilles.

1.º L'Acrossique septentrionale, Acrossicum septentrionale, à seuilles linéaires, laciniées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles radicales, hautes de deux ou trois pouces, fendues en deux ou trois segmens dans leur partie supérieure, & courbées au sommet en maniere de crochet ou de corne.

Dans le PTERIS, Pteris, la fructification est comme un ourlet sur le bord postérieur des solioles. Lyonnoise, Lithuanienne.

Peteis aquilina, Pitride, Fougere femelle: fa racine qui eft oblongue, brune en-dehors, préfente, lorfqu'on la coupe en travers, comme la figure de l'aigle de l'Empire-Ses feuilles trois ou quatre fois ailées, font hautes de trois à cinq pides; les pétioles, nus inférieurement, reflemblent à des tiges; les pinnules nerveufes très-entieres, les, dernieres lancôties.

C'est la plus grande de nos Fougeres, elle s'éleve quelquesois jusques à la hauteur de cinq pieds. La frucrification est cotonneule, rouffe; la racine grosse, fauve, şampe prosondément sous terre. Cette espece sournit dans

fes cendres une grande quantité d'alkali dont on faite avec l'huile d'excellent favon; la racine amere & glutineufe a été auffi employée avec fuccès contre le ves folitaire & contre les empâtemens du bas ventre.

Dans les Polypodes, Polypodia, la fructification est formée par de petits paquets arrondis, isolés, & qui ressemblent à des points dispersés sur le dos des feuilles.

Les POLYPODES à feuilles comme ailées, à lobes réunis.

1.º Le Polypode commun, Polypodium vulgare, à racine écailleuse; à feuilles pinnatifides; à lobes oblongs, obtus, à peine dentelés. Lyonnoise, Lichuanienne.

Racine alongée, épaiffe, couverte d'écailles brunes, garnie de fibres noirâtres; feuilles longues de fix à dix pouces; à pinnules lancéolées, paralleles, alternes, confluentes à leur bafe; les paquets de la fruétification forment deux rangées fur le dos de chaque pinnule; femences groffes comme celles de Pavot, environnées d'un anneau couleur de Safran.

# Les POLYPODES à feuilles ailées.

2.º Le Polypode âpre, Polypodium Lonchitis; \$
feuilles ailées; à folioles en croissant, ciliées, & finement dentées. Lyonnoise, Danoise.

Feuilles longues d'un pied, un peu dures, ailées dans presque toute leur longueur; à pinnules très-rapprochées, assez petites, rudes; à appendice ou oreillette.

3.º Le Polypode des fontaines, Polypodium fontanum; à feuilles ailées, lancéolées; à folioles arrondies, incifées; à pétioles liffes. Lyonnoife, en Suiffe,

Feuilles longues de trois pouces; à pinnules alternes, fort courtes, incifées, obtufes à leur fommet.

# Les POLYPODES à feuilles deux fois ailées.

4.º Le Polypode à crête, Polypodium cristatum; à feuilles comme deux sois pinnées; à solioles ovales,

bblongues, découpées en lobes obtus, finement dentées au formmet. Lyonnoife, Lithuanienne.

XVII.

Les pétioles chargés de paillettes ou écailles rouffatres; les pinnules inférieures fériles; les folioles écartées.

5.° Le Polypode Fougere male, Polypodium Filix mas, à feuilles deux fois ailées; à pinnules obtuses, crénelées; à périoles chargés d'écailles. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les feuilles grandes, larges, longues d'un pied & demi; à folioles pinnées; les paquets de fructification réniformes. Si on les examine avec une lentille, les capfules paroiffent arrondies, pâles, environnées par un anneau couleur de Safran.

6.º Le Polypode Fougere femelle, Polypodium Filim femina, à feuilles deux fois ailées; à pinnules lancéolées, pinnatifides, aigues. Lyonnoise, Lithuanienne.

Pinnules nombreuses, peu écartées, ailées, pointues, longues de quatre à cinq pouces, composées de trente à quarante folioles un peu étroites, profondément dentées en leurs bords,

7.º Le Polypode à aiguillons, Polypodium aculeatum, à feuilles deux fois ailées; à pinnules en croissant, ciliées, dentées, & à appendice. Lyonnoise, Allemande.

Les pétioles secs, couverts d'écailles roussitres; seuilles longues de six à dix pouces; à pinnules très-rapprochées; à oreillette située à l'angle supérieur de leur base.

8.º Le Polypode rhétique, Polypodium rhæticum, à feuilles deux fois ailées; à folioles & pinnules écartées, lancéolées; à dents aiguës. Sur les montagnes du Lyonnois & en Allemagne.

La frucification brune couvre presque entiérement le dos des seuilles; à pinnules à demi ailées, pointues, dentées.

9.º Le Polypode fragile, Polypodium fragile, à feuilles deux fois ailées; à folioles écartées; à pinnules arrondies, incifées. Lyonnoile, Lithuanienne.

La fructification est comme entassée sur le dos des

to.° Le Polypode royal, Polypodium regium, à feuilles deux fois ailées; à folioles comme opposées; à pinnules alternes, laciniées. Lyonnoise, en Languedoc. Cette espece diffère à peine de la précédente.

A a iij

L. XVII. à fe

11.º Le Polypode Dryoptere, Polypodium Dryopteris, à feuilles très - composées; à folioles ternes, deux sois ailées. Lyonnoise, Suédoise.

Périoles liffes, très - grèles, chargés vers le sommet de plufieurs pinnules, la pluparr oppolées; les deux pinnules inférieures ailées, & chacune prefque aufif grande que toutes les autres ensemble; folioles ovales, obtuses, grofliérement dentées.

Dans les DORADILLES, Asplenia, la fructification figure des lignes éparses sur le dos des feuilles.

#### Les DORADILLES à seuilles simples.

1.º La Dorodille Scolopendre, Affilenium Scolopendrium, à feuilles fimples, en cour à la bag, inguides, très-enicres; à périoles hériffés. Lyonnoife, Allemande. Feuilles radicales, longues d'un pied, larges d'un pouce, légérement ondulées, poinues, liffes, un peu coriaces périoles chargés de poils rouffaires. Il y a une variété à feuilles laciniées au fommet; capfules rouffes, emflées; femences noires, rouffes.

#### Les DORADILLES à feuilles pinnatifides.

2.º La Doradille Ceterach, Asplenium Ceterach, à feuilles pinnatifides; à lobes alternes, confluens, obtus. Lyonnoise.

Faisceau de feuilles longues de deux ou trois pouces, larges de quatre à six lignes, vertes en-dessus, & couvertes en-dessous de petites écailles très-abondantes, roussatres, ou ferrugineuses & brillantes,

#### Les DORADILLES à feuilles pinnées.

3,° La Doradille Polytric, Asplenium Trichomanes, à feuilles pinnées; à pinnules arrondies, crénelces, Lyonnoise, Lithuanienne.

4.º La Doradille des murs, Asplenium Ruta muraria, à feuilles décomposées; à folioles cunéisormes, crénelées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les folioles varient en longueur, largeur; elles sont entieres ou crénelées.

5.º La Doradille noire , Afplenium Adianthum nierum , à feuilles comme trois fois ailées ; à folioles CL XVIL alternes; à pinnules lancéolées, découpées, à dents de scie. Lyonnoife.

Pétioles bruns ; la poussiere de la fructification couleur

de Safran.

Dans les Capillaires, Adianthum, la fructification est disposée sur le bord postérieur & terminal des feuilles. dont le sommet est replié en-dessous, & recouvre les paquets de la fructification.

1.º Le Capillaire Cheveux-de-Vénus, Adianthum Capillus Veneris, à feuilles décomposées, à folioles alternes: à pinnules cunéiformes; à lobes portes par des pédicilles.

Lvonnoise.

Folioles liffes, minces, incifées & découpées en leurs bords supérieurs; le sommet de chaque découpure est replié en-dessous, & recouvre les paquets de la fructification; pétioles très-gréles , luifans , lisses , d'un rouge noirâtre.

Dans les MARSILES, Marfilea, les fleurs males sone fur la feuille; la fructification des femelles est arrondie; à quatre capsules posées sur la racine.

1.º La Marsile flottante, Marsilea natans, à feuilles

oppofées, fimples, en Languedoc.

Tiges menues, flotrantes, garnies de feuilles dans toute leur longueur, & pouffant des racines à leurs articulations: feuilles ovales, obrondes, peu écartées les unes des autres; à surfaces chargées de points ou de verrues qu'on regarde comme les fleurs males; entre les racines de la base des tiges, on trouve plusieurs globules ou especes de capsules à une loge, à plusieurs semences, & disposées de trois à fept ensemble.

2.º La Marsile à quatre feuilles, Marsilea quadrifolia. à feuilles très-entieres, quatre à quatre. Lyonnoise.

Sa tige est une souche assez longue, rampante, qui pouffe à différens intervalles des paquets de racines fibreuses; ses feuilles sont composées de quatre folioles vertes, arrondies, liffes à leur fommet, réunies à leur base, disposces en maniere de croix, & sourenues par de Aaiv

longs pétioles ; les globules qui contiennent la fructifié CL. XVII. carion sont solitaires ou géminés sur leurs péduncules.

Dans la PILULAIRE, Pilularia, les fleurs mâles sur le côté des feuilles; la fructification femelle portée sur la racine est arrondie, à quatre loges. Nous avons:

1.º La pilulaire globulfiere, Pilularia globulfiera, en Breffe, Sa tige eit une fouche gréle, rámpante, longue de deux ou trois pouces, fortement attachée à la terre par des fibres chevelues qui nailfent comme par paquets, de diflance en diflance; lés feuilles font très-menues, cylindriques, prefique filiformes, longues de trois pouces, & naiffent deux ou trois enfemble, de chaque nœud de la fouche rampante à leur bafe. On trouve un globule fphérique, velu, d'une ligne & demi de diametre, d'un brun rouffare, reffemblant à des grains de Poivre; ce grain el porté par un pédicule très-court; cette plante forme des gazons fins, & d'un vert gal.

Dans l'Isorte, Joetes, l'anthere de la fleur mâle dans la base des feuilles; la capsille de la fleur femelle qui se trouve sur la base des feuilles est à deux loges.

1.º L'Itoete des étangs, Isoetes lacustris, à seuilles en

aléne, en demi-cylindre articulé. Dans les étangs de Breffe.

#### FAMILLE SECONDE.

Les Mousses, Musci.

Ca font des plantes vivaces qui, après leur deffication, peuvent cire vivifiées en les huméants; elles ont quelque rapport avec les plantes parfaites, par leurs tiges & leurs feuilles; elles pouffent aufil des racines diftinctes. Les Mouffes produifent la plupart, ou du fommet, ou des aiffelles des feuilles, un péduncule plus ou moins long, terminé par une petite capille, appelée urne, fur laquelle dans plutieurs repoient une coiffe & un opercule; fouvent à la baté on obéreve un tubercule appelé apophyté. Les Mouffes se multiplient: 1.º Par les organes de la génération, démontrés par M. Hedwig; ces plantes sont monoiques ou dioiques. Les urnes renferment les

377

Gemences; il faut chercher les étamines au-dessous, dans de petits paquets. 2.º Semblables aux aurres plantes, la plupart des Mousses de propagent par rejets, drageons; le plus souvent les rejets qui ne produitent point durnes, recelent les boutons à étamines. On trouve les Mousses fur les recelent les boutons à étamines. On trouve les Mousses fur les eaux, fur les arbres, fur les rochers, dans les cavernes, &c. Les urnes paroissent en automme & au printemps, elles persistent plusseurs mois; quelques Mousses marais les développent en été.

Les ufages des Mouffes, confidérées comme médicamens, foin peu connus; cependant leur odeur & leur faveur affez variées, femblent promettre des vertus avantageufes. Quant aux ufages économiques, le Sphagne des marais peut être employé, yu fa contexture molle, pour faire des couchettes; plufieurs Mouffes d'un tiffu fec, ferré, fevrent pour les emballages; les oifeaux les emploient fréquemment pour former la back de leur nid; elles garantiflent les arbres du froid; les terrefires fauvent de la gelée les racines & les femences des herbes & des arbres forefliers; celles qui tapiffent les rochers animen les fites des montagnes par leur verdure douce & gaie.

Les genres & les especes de Mousses font difficiles à déterminer, il faut avoir fouvent recours aux Intilles pour connoitre la figure des feuilles; la plupart de celles de France sont bien gravées dans le Botanicum Parificas de Vallant; auss ceux qui ne peuvent obtenit l'Historia Musserum de Dillen, qui est très-rare, ne

peuvent se passer de Vaillant.

Dans les Lycopodes, Lycopodia, les urnes ou anthrees sont réniformes, bivalves, sans pédicille; que affifies, sans opercule ni coifie; elles sont cachées dans les aisfelles de bractées ou paillettes nombreuses, disposées vers l'extrémité des tiges ou des rameaux, souvent en maniere d'épi ou de massiles.

r.º Le Lycopode à massue, Lycopodium clavatum, à feuilles éparses, terminées par un poil asse long; à épis ronds, pédunculés; deux à chaque extrémité des rameaux. Lithuanienne, sur les montagnes du Lyonnois.

Tige rampante, longue de quatre pieds, rameuse

feuilles très-rapprochées, en recouvrement; épis écailleur; CL. XVII. d'un blanc jaunâtre; les urnes répandent, étant mûres, une grande quantité de pouffiere jaunâtre qui s'enflamme facilement, & qui a la propriété de fulminer.

2.º Le Lycopode inondé, Lycopodium inundatum, à feuilles éparles, très-entieres; à épisterminals, feuillés.

En France en Danemarck

Tiges rampanes, rameuses, longues de quatre à cinq pouces; seuilles très-rapprochées, d'un vert jaunâtre; les rameaux fertiles, redresses, de la chacun par une massité feuillée; les feuilles des rameaux rampans sont recourbées.

3.º Le Lycopode épais, Lycopodium Selago; à feuilles éparses, comme sur huit rangées; à tige dichotome, en bras ouverts, droite, en faisceau corymbisorme; à sleurs

éparles. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges affez droites, longues de trois à cinq pouces, compaces, épaiffes, tout-à-fais couvertes de feuilles qui font lancéolées, un peu fermes; les urnes axillaires & éparfes.

4.º Le Lycopode à feuilles de Genévrier, Lycopodium annotinum, à feuilles éparles sur cinq rangées, comme dentelées; à tige rampante; à rameaux fertiles, longs & redressés; à épis terminals, lisses, droits. Sur les mon-

tagnes du Bugey, en Danemarck.

Epis sans péduncules ; feuilles légérement dentées , lâches, ouvertes & souvent réfléchies.

5.º Le Lycopode des Alpes, Lycopodium Alpinum, à feuilles en recouvrement, sur quatre rangées, aigues; à tiges droites, bisides; à épis assis, arrondis. Sur les

Alpes du Dauphine, de Suisse, de Suede.

Tiges rampantes, presque nues, garnies de rameaux courts, nombreux, disposés par faisceaux, & tour-à-fait couverts de feuilles qui sont petites, lanccolées, un peu épaisses, serrées contre les rameaux, & imbriquées sur quarte rangs; les massures grêles, seffises, & terminant les rameaux servilles.

6.º Le Lycopode aplati, Lycopodium complanatum, à tige rampante, presque nue; à rameaux redresses, aplatis, fasciculés; à feuilles imbriquées, comme sur deux rangs, & serrées contre les rameaux; les épis eylindriques; à péduncules géminés, ou bigéminés. En -Lithuanie, en France, près de Paris.

Dans les Sphaignes, Sphagnum, les urnes font chargées d'une opercule dépourvue de coiffe, non ciliées fur leurs bords , fessiles ou presque sessiles , ovales ou globuleuses.

1.º Le Sphaigne des marais, Sphagnum palustre, à rameaux renversés. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges longues de trois à quatre pouces, affez droites & garnies de beaucoup de rameaux courts, mous, réfléchis ces tiges sont ramassées & forment des gazons très-épais; les rameaux supérieurs pendans, forment un paquet dense ; les feuilles très-petites, lancéolées, molles, d'un vert glauque, deviennent presque blanches; les urnes globuleuses & disposces, plusieurs ensemble au sommet des tiges, sur de très-courts péduncules.

2.º Le Sphaigne des arbres , Sphagnum arboreum , à tige rampante, rameuse; à urnes latérales disposées du

même côté. En France.

Tiges d'un pouce, ramafices en petits gazons d'un vert fonce; feuilles très-petites, pointues; urnes oyales, fessiles, disposées le long de chaque rameau.

Dans le Phasque, Phaseum, l'urne est à opercule, à bords ciliés.

1.º Le Phasque sans tige , Phascum acaulon , sans tige; à urne affife; à feuilles ovales, aigues, ramaffées en une petite rosette. Lyonnoise, Lithuanienne.

Mousse très-petite, en gazon, à peine élevée d'une ligne & demie; feuilles d'un vert jaunâtre; urne ovale, roussatre dont l'opercule est terminé par une petite pointe. .

2.º Le Phasque en aléne, Phascum subulatum, sans tige; à urne affife; à feuilles en alene, fétacées, ouvertes.

Lyonnoise, Lithuanienne.

Mousse très-petite; feuilles menues comme des cheveux, d'un vert jaunâtre, luisantes; urne globuleuse, d'un roux pale, très-petite. Ces deux especes ont réellement des coiffes, ainsi on pourroit les affocier aux Brys.

Dans les Fontinales, Fontinales, les urnes font

fessiles ou presque sessiles & axillaires, à opercules & \$\frac{3}{4}\$ GL. XVII. coiste, assilies, rensernées dans le périchètie, ou un amas de petites seuilles étroites qui enveloppent le tubercule des soies.

1.º La Fontinale incombustible, Fontinalis antipyretica, à feuilles ovales, lancéolées, embriquées sur trois rangs; en carène; à urne latérale. Lyonnoise, Lithuanienne.

rangs, en carche; a urne iaterate. L'yonnoile, L'intuanenne.
Tige rameufe, longue d'un pied & demi, flottame; feuilles vertes, transparentes; les urnes presque seffiles, disposées dans la partie moyenne & inférieure de la ge, & enveloppées à leur base par des écailles ou feuilles trèsminces.

2.º La Fontinale écailleuse, Fontinalis squamosa, à seuilles en recouvrement, subulées, lancéolées; à urne

latérale. Lyonnoise, en Suisse.

Pluseurs tiges en faiceaux, longues d'un pied & demiz feuilles étroites, lancéolées, terminées par un poil fort zapproché, d'un vert notrâtre; urnes ovales, axilialires, d'un rouge foncé, portées par des filamens très-courts, longs d'une ou trois lignes.

o 3.º La Fontinale empennée, Fontinalis pinnata, à feuilles comme ailées, ouvertes; à urnes latérales. En France, près de Paris, en Allemagne, en Suisse.

Tiges de quarre pouces, comprimées; à rameaux diffiques, écartés les unte des autres; feuilles ovales, lancéolées, transparentes, luisantes; à ondulations transversales, disposées en maniere de plumes, sir deux range opposée; urnes affiles, enveloppées par des gaines de feuilles. On la trouve sur des troncs d'arbre, les autres font aquatiques.

Dans le SPLANC, Splachnum, l'urne repose sur une apophyse colorée; la coisse est caduque; l'individu semelle

séparé, présente des étoiles de seuilles.

feuilles ovales, lancéolées; à urne en poire, terminée par un cylindre. En Suede, en France, près de Paris.

Tige courte, en gazon, d'un vert foncé; feuilles un peu laches; les filamens rougeatres, longs d'un pouce, foutiennent des urnes droites, cylindriques à leur fommet, & à renthement confidérable à leur bafe, qui est l'apophyse, ou un réceptacle particulier.

2. Le Splanc rouge, Splachnum rubrum, à appendice de l'urne orbiculaire , hémisphérique , très - rouge. En Cr. XVII. Dauphiné.

Ce genre pourroit bien n'être qu'un jeu de la nature, & ses especes des variétés des Mnies.

Dans les Polytrics , Polytricha , les urnes font garnies à leur base d'une apophyse ou d'un renssement particulier; leur coiffe est velue; les individus temelles, ou plutôt mâles, ont les tiges terminées par une rosette de feuilles.

1.º Le Polytric commun , le Perce-mouffe , Polytrichum commune , à tige simple ; à urne parallélipi-

pede. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges fimples, droites, hautes d'un pouce; feuilles arès-étroites, aigues, d'un vert brun, denticulées; urnes quadrangulaires, épaisses, inclinées sur les filamens qui terminent les tiges ; à opercule court ; à coiffe velue, blanche, lacinice à sa base, pointue & roussaire au sommet; les feuilles plus ou moins roides, & terminées par un poil, conflituent les variétés.

2.º Le Polytric axillaire, Polytrichum urnigerum à tiges rameuses; à filamens latéraux; à urne droite.

aigue. En France, près de Paris; en Suisse.

Tiges hautes d'un pouce; à feuilles aigues, dentées; les filamens aux aisselles des feuilles , à l'origine des cameaux; urnes ovales, cylindriques.

Dans les MNIES, Mnia, des individus portent des urnes à filamens, à opercules & à coiffe; d'autres offrent des globules nus & poudreux.

1.º Le Mnie transparent , Mnium pellucidum , à tige simple; à feuilles ovales. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges longues de quatre à six lignes , droites , ramassées " par faisceaux ou petits gazons; feuilles ovales, pointues, gransparentes, d'un vert pâle; urnes ovales, cylindriques; filament terminal, plus long que la tige.

2.º Le Mnie androgyne, Mnium androgynum, à tige rameuse, androgyne. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges de quatre à huit lignes, ramassées en petit gazon ; feuilles très-petites , étroites , très-rapprochées

CL. XVII.

des tiges, terminées par des globules pédiculés, poudreux, très petits; d'aftires portent des urnes droites, pédunculées & terminales.

3.º Le Mnie des fontaines, Mnium fontanum, à tiges simples, repliées aux nœuds. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges de deux pouces, droites, gréles, cylindriques, ramafices en gacon denfe; feuilles perites, agues; runse courtes, affez groffes, un peu inclinées; à filamens longs; rofettes composées de feuilles arrangées en étoiles, concaves.

4.º Le Mnie des marais, Mnium palustre, à tige dichotome; à feuilles en alene. En Dauphiné, en Suede. Tiges hautes de trois à cinq pouces, nues, ou plusieurs

fois fourchues, de couleur de rouille; à urnes ovales; à filamens rougeatres; à feuilles lancéolées, molles.

5.º Le Mnie hygrometre, Mnium hygrometricum.

fans riges; à urne inclinée; à coisse réstèchie; à quatre

pans. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges en gazon très-bas, hautes au plus d'une ligne ou deux; feuilles ovales, lancéolées, pointues, d'un vert clair, transparentes; filamens longs d'un pouce & demi, rougeârtes, courbés à leur sommet; urnes pendantes en forme de poire; coisse terminée en pointe, aiguë. Sur les murs.

6.º Le Mnie purpurin , Mnium purpureum , à tige dichotome ; à filamens axillaires ; à urne droite ; à feuilles

en carêne. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges en petits gazons trèsverts, droites, fourchues, hautes d'un pouce, feuilles lancéolées, aigues, très-rapprochées; les pédicules droits, purpurins, naiffent aux aiffelles des rameaux; urnes cylindriques, à peine inclinées; opercules conjques.

7.º Le Mnie sétacé, Mnium sétaceum, à urnes droites; à opercules filisormes, de la longueur de l'urne. Lyon-

noise, Suédoise.

Tiges droites, longues de trois à fix lignes; feuilles en alene, vertes, luifantes; filamens rougeatres, longs de fix à huit lignes; urnes gréles, cylindriques; opercules purpurins, aigus.

8.° Le Mnie crépé, Mnium cyrrhatum, à feuilles coulées, crépues par le desséchement. Lyonnoise, Suédoise.

Tiges petites, rameuses, droites, en gazon touffu; urnes droites, à filamens latéraux ; les feuilles forment CL. XVII. une étoile au fommet des rameaux.

9.º Le Mnie étoilé, Mnium hornum, à urnes pendantes; à péduncule courbé; à rejets fimples; à feuilles rudes en leur bord. Lyonnoise, Suédoise.

Tiges de deux ou trois pouces , droites; feuilles lancéolées, pointues; urne fort grande, ovale, cylindrique.

10.º Le Mnie chevelu , Mnium capillare , à urnes pendantes; à feuilles ovales, terminées par une foie. carénées; à péduncules très-longs. Lyonnoise, Suédoise.

Tiges en perits gazons ferrés; péduncules à la base des riges, ou à leurs divisions; urnes assez grandes, ovales, cylindriques.

11. Le Mnie polytriqué , Mnium Polytrichoïdes , à coiffe velue. Lyonnoife , Suédoife.

Tige presque nulle; feuilles étroites, lancéolées, trèsentieres, en petit faisceau radical; urne cylindrique; à pédicule de huit lignes, implanté au milieu de la rosette des feuilles; cosse pointue à son sommet, lacinice en son bord inférieur. Il y a une variété à feuilles dentées.

12.º Le Mnie à feuilles de Serpolet, Mnium Serpillifolium, à péduncules aggrégée; à feuilles ouvertes,

transparentes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges stériles, couchées; les fertiles assez droites, nues à leur base, & quelquefois rameuses dans leur partie supérieure; seuilles laches, plus grandes que celles des autres especes, minces, lisses, transparentes, & d'un vert clair; les urnes ovales, penchées. Les variétés sont :

1.º A pédicules fascicules ; à seuilles oblongues , fasci-

culées & ondulées.

2.º A pédicules fasciculés; à feuilles ovales, arrondies. 3.º A pédicules folitaires; à feuilles ovales, arrondies. 4.º A pédicules folitaires ; à feuilles ovales , pointues.

13.º Le Mnie rouillé , Mnium triquetrum , à tiges longues, de couleur de rouille; à feuilles ovales, lancéolées; à urnes ovales, pendantes. En Bugey.

Tiges longues de deux à trois pouces, droites, un peu rameufes vers leur fommet, ramaffées en gazon denfe ; feuilles liffes , à nervure faillante & rongeatre; pédicules longs de deux pouces, d'un rouge noiratre; urnes rougeatres, ventrues.

14.º Le Mnie globulifere, Mnium trichomanes, à feuilles distiques, très-entieres. En France, en Suede.

Feuilles entieres, ovales, obtufes, für deux rangs oppofés; les urnes font des globules très-petits, poudreux, terminant les rameaux de la tige qui est couchée, longue d'un pouce.

15.º Le Mnie découpé, Mnium fissum, à feuilles dissiques, fendues à leur sommet. En Dauphiné, en

Allemagne.

Les sommets portent des globules comme dans la précédente: la tige rampante.

16.º Le Mnium Jungermane, Mnium Jungermania, à feuilles distiques, à oreille. Lyonnoise, Lithuanienne. Tige rampante; feuilles imbriquées, très-entieres,

alternes; à appendice.

Dans les Bris, Brya, les urnes sont à opercules, à coisse lisse, à pédicules ou filamens portés sur un tubercule.

#### Les BRIS à urnes sans pédicule.

1.º Le Bri velu, Bryum apocarpon, à urnes sessiles, terminantes; à coisse très-petite. Lyonnoise. Lithuanienne. Tiges rameuses; seuilles lancéolées, terminées par un

poil, ce qui fait paroître le gazon hérissé.

2.º Le Bri strié, Bryum striatum, à urnes éparses, presque sans pédicules; à coisse striée, velue en dessus.

Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges rameuses, assez droites, en gazon; feuilles langéolées, lisses; urnes axillaires, droites,

#### Les BRIS à urnes pédunculées, droites.

3.º Le Bri pomiforme; Bryum pomiforme, à urnes droites, ovales; en coiffe à alêne; à feuilles ovales; mousses, à rejets simples. Lyonnoise, Lithuanienne.

Mousse en gazon très-sin, d'un vert un peu jaunâtre; tiges de six à huit lignes; seuilles ovales, lisses, étroites, pédicules latéraux, axillaires.

4.º Le Bri éteignoir , Brium extinctorium , à urne droite ;

droite, oblongue, plus petite que la coiffe, qui est lâche ou dilatée à la base. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tige d'une ou deux lignes de hauteur; feuilles comme

en rosette, evales, lancéolées; coiffe comme pointue,

cachant i urne comme un eteignoir.

5.º Le Bri subulé, Bryum subulatum, à urnes droites, en aléne; à rejets simples. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges très-courtes; feuilles lancéolées; urnes & opercules très-longs; gazons fort bas, d'un vert gai; les urnes se courbent en vieillissant.

6.º Le Bri rustique, Bryum rurale, à urnes droites; a feuilles recourbées, terminées par un poil sottant.

Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges souvent rameuses, droites, hautes d'un pouce, en gazon dense; pédicules au sommet des tiges, ou à l'origine des rameaux; urnes cylindriques & pointues.

7.º Le Bri des murs, Bryum murale, à urnes droites; à feuilles terminées par un poil, droites; à rejets simples, en gazon. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges plus courtes, en gazon ferré; urne gréle, cylin-

drique, d'un rouge brun.

8.º Le Bri à balais, Bryum fcoparium, à urnes comme droites; à péduncules agrégés; à feuilles tournées d'un feul côté, recourbées en faucille; à tiges inclinées. Lyonnoife, Lithuanienne.

Tiges tortueuses, de deux pouces, en gazon touffu;

feuilles longues, étroites.

9.º Le Bri ondulé, Brytum undulatum, à urnes comme droites; à péduncules presque solitaires; à feuilles lancéolées, carénées, ondulées, très-ouvertes, dentelées, Lyonnoise, Lithuanienne.

Urne courbée, grande, d'un rouge brun-

10.º Le Bri glauque, Bryum glaucum, à urnes comme droites, à opercule arqué; à feuilles droites, en recouvrement; à rejets rameux. Lyonnoile, Lithua-

Gazon de couleur glauque & blanchâtre; tiges rameuses, droites, de deux à trois pouces; feuilles étroites, lancéolées, arquées, serrées; urnes légérement inclinées; à opercules pointus.

11.° Le Bri transparent, Bryum pellucidum, à tiges
Tome III. B b

hérissées; à feuilles aiguës, recourbées; à urnes comme

CL. XVII. droites. Lyonnoise, Suédoise.

Rejets couleur de rouille; feuilles carénées, ovales. lancéolées, terminées par une arête ; urnes obliques , pointues.

12.º Le Bri aiguille, Bryum aciculare, à urnes droites; à opercules comme une aiguille; à feuilles droites, presque tournées d'un seul côté. Lyonnoise, en Suisse.

Feuilles lancéolées, imbriquées; péduncules axillaires;

urnes ovales, terminées par une arête. 12.º Le Bri entortillé, Bryum flexuosum, à urnes

droites; à feuilles sétacées; à péduncules tortueux. Lyonnolfe , Suédoife.

Feuilles très-étroites; urnes cylindriques; à opercules

en arête.

14.º Le Bri élégant, Bryum heteromallum, à urnes droites; à feuilles sétacées, tournées d'un seul côté. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges de trois à sept lignes, en gazon soyeux, d'un beau vert ; feuilles souvent courbées en faucille ; pédicules très-fins; urnes ovales, à opercules pointus.

15.º Le Bri tortueux, Bryum tortuofum, à urnes droites; à feuilles sétacées, sans poils, crispées par la deffication. Lyonnoise, Suédoise.

16.º Le Bri tronqué, Bryum trunculatum, à urnes droites, arrondies; à opercules terminés par une pointe.

Lyonnoise, Lithuanienne.

Les urnes fans opercules , paroissent tronquées ; les tiges ont à peine une ligne; feuilles très-petites, ovales, pointues, disposées en rosette; l'urne paroit grosse à proportion de la plante.

17.º Le Bri verdoyant, Bryum viridulum, à urnes droites, ovales; à feuilles lancéolées, aigues, en recouvrement, & ouvertes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges d'une à trois lignes, formant des gazons fins, très-bas. Les feuilles très-vertes, presque en alêne, ferrées contre les tiges dans leur partie inférieure, font ouvertes & même réfléchies vers leur sommet ; l'opercule des urnes jaune, pointu.

18. LeBri des marais, Bryum paludofum, fans tiges; à feuilles sétacées; à urnes très-obtuses, Suédoise, en Suisse,

En France elle differe à peine de la précédente.

19. Le Bri hypnoide, Bryum hypnoides, à urnes droites, CL. XVII. à rejets redresses; à rameaux latéraux, courts, fertiles.

Lyonnoise, Suédoise.

Les rameaux alternes plus courts; feuilles très-petites, terminées par un poil; le péduncule de l'urne court; les poils blancs des feuilles donnent au gazon un aspect l'aineux. Sur les pierres.

20.º Le Bri verticillé, Bryum verticillatum, à urnes droites; à péduncules tordus par le desséchement; à feuilles terminées par un poil; à rejets relevés. Lyonnoise, en Suisse.

21.º Le Bri d'été, Bryum aftivum, à urnes droites, arrondies, axillaires; à feuilles en alène, éloignées. Lyonnoile, en Suisse.

Tiges rameuses, presque nues. Dans les marais.

A peine distinguée de la précédente.

22.º Le Bri doré, Bryum trichodes, à urnes redresses; à marge ciliée, sans anneau; à péduncule très-long. Lyonnoise, en Suede.

Feuilles capillacées , droites ; les urnes s'élargissent

au sommet ; seur opercule est très-court.

#### Les BRIS à umes penchées, inclinées.

23.º Le Bri argenté, Bryum argenteum, à urnes pendantes; à rejets cylindriques, lisses. Lyonnoise, Suédoise.

Les tiges gréles, longues de cinq lignes, en petits gazons letres, luifans, d'une couleur argentée; feuilles très-petites, serrées, en recouvrement; les péduncules naissen de la base des tiges; urnes ovales. Sur les murs, les rochers.

24.º Le Bri coussinet, Bryum pulvinatum, à urnes arrondies; à péduncules recourbés; feuilles terminées par une soig. Lyonnoise.

Péduncules reès-courts; urnes pendantes; gazons laineux. 25. Le Bri en gazon, Bryum cæspititium, à urnes

pendantes; à feuilles lancéolées, terminées par une soie ; à péduncules très-longs. Lyonnoise.

Péduncules rouges; tiges de deux ou trois lignes en petits gazons ferrés. Sur les murs.

ВЬіј

CL. XVII

26. Le Bri incarnat, Bryum carneum, à urnes pendantes, ovales; à feuilles aigues, alternes. Lyonnoise, Suédoise.

Les feuilles lancéolées, peu serrées; les péduncules couleur de chair. Sur les terrains humides.

27. Le Bri simple, Bryum simplex, à urnes inclinées, oblongues; à feuilles en alêne; à rejets très - simples. Lyonnoise, en Suisse.

Les péduncules au sommet, & sur le dos du rejet; urnes rouges. Dans les pâturages.

Dans les Hypnes, Hypne, les pédicules des urnes font latéraux, & enveloppés à leur base par une gaine écailleuse & feuillée; les urnes sont à opercules, à coiffes listes; la plupart des especes sont rameuses & couchées, ou rampantes.

Les HYPNES à feuilles distiques ou disposées en maniere d'aile, sur deux côtés opposés.

1.º L'Hypne à feuilles d'If, Hypnum Taxifolium, à tige simple; à feuilles ailées sur la tige; à péduncule à la base de la tige. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tiges de quatre à sept lignes; seuilles transparentes, lancéolées; péduncules rougeâtres; à urnes un peu inclinées; à opercules pointus. Sur les terrains humides.

2.º L'Hypne denticulé, Hypnum denticulatum, à riges simples; à feuilles ailées, comme à deux rangs sur la tige; à péduncule à la base des tiges. Lyonnoise, Suédoise.

Feuilles aiguës, recourbées, si serrées qu'elles paroissent former double rang. Sur les terrains humides, à l'ombre.

3.º L'Hypne bryoide, Hypnum bryoides, à tiges très-simples, à feuilles ailées sur la tige; à péduncules terminant les tiges. Lyonnoise, Lithuanienne.

Sept paires de feuilles ; urnes droites ; feuilles imbriquées, très-rapprochées ; tiges de trois à cinq lignes de longueur. Sur les pentes des fossés.

4.º L'Hypne adiantin, Hypnum adiantoides, à tige droite, rameuse; à seuilles ailées sur la tige; à péduncules naissant du milieu de la tige, Lyonnoise, Allemande.

Cinq paires de feuilles sur la tige; urnes obliques, en = alêne; feuilles en recouvrement, aigues. Dans les lieux CL, XVII. marécageux.

5.º L'Hypne aplati, Hypnum complanatum, à tige rameuse; à feuilles ailces sur la tige, en recouvrement, aigues, repliées, comprimées. Lyonnoife, Lithuanienne, Urnes ovales, à coiffes d'un blanc pale, & trèsaigues. Sur les troncs d'arbres.

## Les HYPNES à rameaux vagues & sans ordre.

6.º L'Hypne luifant , Hypnum lucens , à rejets rameux; à feuilles comme ailées; à folioles ponctuées. En Dauphiné.

Feuilles ovales, pointues, luifantes, imbriquées d'une maniere lâche, nues : à la loupe elles paroiffent comme

chagrinées.

7.º L'Hypne ondulé , Hypnum undulatum , à rejets rameux; à feuilles comme ailées; à feuilles repliées comme en ondes. Lyonnoife, Allemande.

Péduncule à la base & au milieu des rameaux ; urnes

oblongues.

8.º L'Hypne crépu, Hypnum crifpum, à rejets rameux; à feuilles comme ailées; à folioles ondulées. planes. Lyonnoise, Lithuanienne.

A peine distinguée de la précédente.

Les folioles ovales, à ondes transversales; à urnes ovales.

9.º L'Hypne triangulaire, Hypnum triquetrum, à rameaux vagues, recourbés; à feuilles ovales, recourbées, ouvertes. Lyonnoise, Suédoise. Feuilles ovales, lancéolées, pointues, en recouvrement

lâche; pédicules rougeatres; urnes ovales, inclinées.

Dans les prés.

10.º L'Hypne fourgon , Hypnum rutabulum , à rameaux vagues, comme rampans; à feuilles ovales. terminées par une pointe, & en recouvrement. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles strices, ouvertes; urnes ovales, inclinces; à opercules coniques. Dans les bois, le long des haies. Bb iii

# CL. XVII. Les HYPNES à rameaux disposés en maniere d'ailes.

11.º L'Hypne Fougere, Hypnum Filicinum, à rameaux ailés; à ailerons éloignés; à folioles aigues, recourbées, crochues. Lyonnoise, Lithuanienne.

Elle est d'un vert jaunâtre, elle imite par la dispofition de ses rameaux une petite Fougere. Dans les

zerrains humides.

12.º L'Hypne prolifere, Hypnum proliferum, à rejets proliferes, aplatis, ailés; à péduncules agrégés. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tige tortueuse; seuilles très-petites, aigues, un peu jaunatres; péduncules à l'origine des rameaux, par faisceaux; à urnes inclinées. Dans les prés.

13.º L'Hypne des murs , Hypnum parietinum , à rejets planes , ailés , prolongés ; à péduncules agrégés.

Lyonnoise, Lithuanienne.

Tige rampante, à rameaux doublement ailés.

14.0 L'Hypne alongé, Hypnum prælongum, à rejets couchés, comme ailés; à rameaux éloignés; à folioles ovales; à urnes inclinées. Lyonnoise, Lichuanienne.

Ramifications làches, très-menues; feuilles lancéolées, terminées par un poil. Sur les troncs des arbres.

15.° L'Hypne crete, Hypnum Crissa castrensis, à rejets ailés; à rameaux rapprochés, recourbés au sommet. Lyonnoise, Suédoise.

Urnes arrondies, obliques.

16.° L'Hypne sapinet, Hypnum abieținum, à rejets ailés, arrondis; à rameaux éloignés, inégaux. Lyonnoise, Lithuanienne. Feuilles oyales, lancéolées, terminées par un poil.

# Les HYPNES à feuilles réfléchies.

17.º L'Hypne Cyprès, Hypnum Cupressiforme, à rejets comme ailés; à seuilles tournées presque d'un seul côté, recourbées en faucille, en alène. Lyonnoise, Lithuanienne.

Urnes presque droites, à opercules pointus. Dans les bois.

18.º L'Hypne crochu, Hypnum aduncum, à rejets redresses, peu rameux; à rameaux recourbes; à seuilles CL. XVII. d'un seul côté, recourbées en faucille, terminées par un poil. Dans les marais. Lyonnoise, Suédoise.

19.º L'Hypne comprimé , Hypnum compressum , à rejets ailés, comprimés; feuilles recourbées, aigues; à urnes droites, ovales. Lyonnoise, en Suisse.

20. L'Hypne scorpion , Hypnum scorpioides , à rameaux couchés, vagues, recourbés; à feuilles tournées d'un côté, aigues. Lyonnoise, Suédoise.

Feuilles serrées, un peu crochues.

21.º L'Hypne sarmenteux, Hypnum viticulosum, à rejets rampans; à rameaux vagues, arrondis; à feuilles ouvertes, pointues. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles lancéolées, crépées; urnes droites, à opercules

coniques. Sur les arbres.

22.º L'Hypne rude, Hypnum squarrosum, à rameaux vagues; à feuilles lancéolées, repliées, carénées, recourbées en dehors. Lyonnoise, Lithuanienne.

Tige rampante ; feuilles transparentes , striées , en alêne; urnes ovales, obliques. Sur les terrains humides.

23.º L'Hypne des marais , Hypnum palustre , à rejets rampans, à rameaux droits, rapprochés, nombreux; feuilles ovales, lancéolées, en faucille; à urnes ovales, droites. Lyonnoise, Lithuanienne.

24.º L'Hypne à courroie , Hypnum loreum , à rejets rampans; à rameaux vagues, redressés; à feuilles d'un côté; à urnes arrondies. Lyonnoise, Allemande.

Feuilles étroites, aigues, un peu recourbées; les rejets

longs & gréles. Sur les collines.

#### Les HYPNES à rameaux en faisceaux.

25.º L'Hypne arboré , Hypnum dendroïdes , à rejets vagues, arrondis; à feuilles ovales, aigues, ouvertes;

à urnes pendantes. Lyonnoise, Suédoise.

Tige, souche rampante, à jets affez droits, nus & fimples inférieurement; à rameaux ramaffés en faisceaux supérieurement; urnes à opercules coniques. Dans les prés humides.

26.º L'Hypne queue-de-renard , Hypnum alope-

curum, à rejets droits; à rameaux en faisceaux, termi-CL. XVII. nant la tige , subdivités ; à urne légérement inclinée. En France, en Allemagne.

Rameaux nus à la base; seuilles ovales, lancéolées, pointues.

## Les HYPNES à jets & rameaux cylindriques.

27.º L'Hypne pur, Hypnum purum, à rejets ailés. épars, fins, pointus; à feuilles ovales, obtuses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles en recouvrement, ovales, lancéolées; à péduncules longs; urnes inclinées, terminées par une pointe. Dans les bois.

28.º L'Hypne vermiculé, Hypnum illecebrum, à rejets & rameaux vagues, cylindriques, droits, obtus. Lyonnoise, en Suede.

Feuilles ovales, lancéolées, concaves, en recouvre-

ment, très-rapprochées. Dans les pâturages.

29.0 L'Hypne des rives, Hypnum riparium, à rejets cylindriques , rameux ; à feuilles aigues , ouvertes , éloignées entre elles. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles ovales, lancéolées, terminées par un poil. Sur

les bords des ruisseaux.

30.º L'Hypne pointu, Hypnum cufpidatum, à rejets vagues; à rameaux finissant en cônes formés par les feuilles aigues, roulées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles ovales, lancéolées; pédicules axillaires, trèslongs; à urnes légérement inclinées. Dans les marais, qu'elle remplit peu à peu.

## Les HYPNES à rameaux rassemblés, ramassés.

31.º L'Hypne foyeux , Hypnum fericeum , à rejets rampans; à rameaux droits, ramassés; à feuilles en alène; à urnes droites. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les feuilles en recouvrement, étroites, terminées par une pointe, donnent des gazons luisans & soyeux; urnes

cylindriques. Sur les murs.

32.º L'Hypne velouté, Hypnum velutinum, à rejets rampans; à rameaux droits, ramassés; à seuilles en aléne; à urnes un peu inclinées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles terminées par un poil; urnes ovales. Sur les racines des arbres.

CL. XVII.

33.º L'Hypne trainant, Hypnum serpens, à rejets rampans; à rameaux très-ténus, filiformes; à feuilles très-petites, terminées par un poil; à urnes cylindriques, droites, pointues. Lyonnoife, Lithuanienne.

Feuilles extrêmement petites & lâches. Sur les troncs

des vieux arbres.

34.º L'Hypne queue-d'écureuil, Hypnum sciuroides, à rejets droits, rameux, recourbés. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles très-serrées entre elles, & terminées par un poil; urnes droites, à opercules coniques. Sur les troncs

d'arbres.

35.º L'Hypne gréle, Hypnum gracile, à rejets rampans; à rameaux cylindriques, droits, ramassés en faisceaux; à urnes ovales, droites. Lyonnoise, en Angleterre.

36.º L'Hypne queue-de-rat, Hypnum miofuroïdes, à rejets très-rameux; à rameaux en aléne, cylindriques, amincis par les deux extrémités. Lyonnoïfe, Lithua-

nienne.

Feuilles Iancéolées, terminées par un fil, très-serrées entre elles; les fils des feuilles rendent la plante soyeuse; urnes ovales, légérement inclinées. Au pied des arbres.

## TROISIEME FAMILLE.

# Les ALGUES , Algx.

Leur fubfiance et , ou pulvérulente comme de la pouffiere, ou lanugineuse comme de la laine, ou filiamenteuse comme des fils, ou en expansions comme des fielles, ou gélatireuse comme une gelée que la moindre chaleur defleche. Leurs racines sont ou des fils; dans la plupart , les fœuilles ne sont point diffincées des tiges; presque toutes font vivaces & fergénerent lorsqu'on leur rend l'humidité; plusseurs végetent plus vivement à la fin de l'auromne & en hiver.

On trouve des Algues sur la terre & dans l'eau; elles couvrent, comme les Lichens, les rochets, les écorces

d'arbres ; celles-ci femblent tirer le fond de Ieur CL. XVII. nourriture de l'humidité de l'air. Quelques Lichens font devenus médicamens ; plufieurs fourniffent la plupart des couleurs rechercliées des Teinturiers.

Il étoit réservé au célebre Hedwig de nous faire connoître les véritables organes de la reproduction des

Algues, spécialement des Lichens.

Rien n'est si difficile que de statuer ce qui est espece ou variété dans cette nombreus le Famille; les révolutions sincessifies es parties des écusions , des crupules , des expansions; les différentes couleurs que le temps, & le plus ou mois de dévelopement occasionne, a produit une foule de prétendues especes qui s'anéantissent devant l'Observateur qui a assez de patience pour suivre ces plantes dans tous les âges.

Dans les Jungermanniæ, la fleur mâle est à péduncules; c'est un fachet sphérique qui se fend jusques à la basé en quatre parties disposées en croix; la seur semelle est sans péduncule, à semences arrondies.

## Les JUNGERMANNES à feuilles distiques ou ailées.

1.º La Jungermanne asplénoïde, Jungermannia asplenoïdes, à tiges simplement ailées; à folioles ovales, dentelées, comme ciliées; péduncules au sommet des tiges. Lyonnoïse, Lithuanienne.

Péduncules blanchâtres, fachets bruns. Sur les terrains

humides.

2.º La Jungermanne sarmenteuse, Jungermannia viticulosa, à tiges ailées; à solioles planes, nues, linaires. En Provence, en Suisse.

Les péduncules partent de la base & du milieu de la rige; seuilles très-entieres, plus petites que dans la pré-

ccdente. Sur les terres humides.

3.º La Jungermanne lancéolée, Jungermannia lancolata, à itges finiplement ailées, portant au formet les péduncules; à folioles très-entieres, très-servées, formant avec la tige une lancette. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles ovales, obtuses; tiges de huit à dix lignes de longueur. Sur les terrains humides.

4.º La Jungermanne double-dent , Jungermannia bidentata, à tiges simplement ailées, portant au sommet CL. XVIL ses péduncules; à folioles terminées par deux dents. Dans les lieux couverts. Lyonnoise, Lithuanienne.

#### Les JUNGERMANNES à tiges ailées, à feuilles à oreilles.

5.º La Jungermanne ondulce, Jungermannia undulata, à tiges supérieurement deux fois ailées, produisant au sommet les péduncules ; à folioles arrondies , trèsentieres, ondulées. En France.

6.º La Jungermanne blanchâtre, Jungermannia albicans, à tiges supérieurement deux fois ailées, portant au fommet les péduncules ; à folioles linaires , recourbées. En France, en Allemagne.

Feuilles d'un vert pale , à oreilles. Dans les lieux à

l'ombre.

#### Les JUNGERMANNES à feuilles en recouvrement, imbriquées.

7.º La Jungermanne aplatie, Jungermannia complanata, à rejets rampans; à feuilles à oreilles, inférieurement doublement imbriquées; à rameaux égaux. Lyonnoise , Lithuanienne.

Tiges aplaties ; pédicules très-courts le long des tiges ; feuilles très-petites, en recouvrement, sur deux rangs.

8.º La Jungermanne à feuilles plates, Jungermannia platyphylla, à rejets couchés; à feuilles imbriquées, fur deux rangs, engagées les unes dans les autres comme des points de suture, aplaties en-dessus, concaves endessous. Dans les bois. Lyonnoise, Allemande.

9.º La Jungermanne ciliée, Jungermannia ciliaris, à rejets rampans; à folioles sur deux rangs, inférieurement cilices, & à oreilles. Lyonnoile, en Suede.

Les JUNGERMANNES à feuilles composées d'expansions membraneuses, non distinguées des tiges.

10.º La Jungermanne foliacée, Jungermannia epiphylla, à tiges composées d'expansions membraneuses,

planes, ramifiées en lobes; à péduncules partant du milieu CL. XVII. de la feuille. Lyonnoise, Lithuanienne.

11.º La Jungermanne épaisse, Jungermannia pinguis, à feuilles grasses, longues, sinuées; à péduncules naissant des bords des feuilles. En Suede, en France, sur les terrains marécageus.

11.º La Jungermanne fourchue, Jungermannia furcata; à tige formée par les feuilles linaires, & bifurquées aux extrémités. En France, Lithuanienne.

Les péduncules naissent à la base des tiges. En France, en Lishuanie.

Dans les TARGIONES, Targioniæ, le calice est formé par deux valves renfermant un globule.

1.º La Targione hypophille, "Targionia hypophylla; fes siges sont des expansions membraneuses, en spatule, rampanses, petites, ponctuées en-deslius, se chargées de quelques boutons sans pédicules, roussarres. En Provence, en Allemagne.

Dans les MARCHANTES, Marchantie, Jestiges font des expansions membraneuses, aplaties & rampantes; les frudifications måles sont des plateaux convexes ou coniques, souvent découpés ne leurs bords, portés sur des pédicules affez longs & chargés en-dessous de plusieurs globules à une loge formée par plusieurs valves, renfermant une poussiere fine, attachées à des poils; les fructifications femelles sont des fossettes ou petits bassins décudes, renfermant plusieurs semences.

norpha, à plateaux en étoile, à dix digitations. Lyon-

noise, Lithuanienne.

Il y a une variété à plateaux à huit segmens ou digitations; expansions verses, ramisiées, lobées. Sur les bords des ruisseaux.

Acre, recommandée contre la jaunisse & l'empâtement des visceres, elle a réussi dans les dépôts laiteux; on la

donne en poudre & en décoction.

2.º La Marchanie croisette, Marchania cruciata, à plateau divisc en quatre segmens ou digitations. En Flandre, en Suede.

La fructification femelle en croissant.

3.º La Marchante conique, Marchantia conica, à plateau conique, à cinq lobes. Lyonnoise, Lithuanienne. CL. XVII-

Les fleurs femelles ramassées en forme de verrues arrondies. Dans les lieux humides.

Dans la BLASIE, Blasia, la fructification male est un calice cylindrique, rempli de petits globules; la frucrification femelle est un fruit arrondi, nové dans la feuille, renfermant plusieurs semences.

1.º La Blasie naine , Blasia pusilla ; c'est une expansion membraneuse, très-verte; à lobes arrondis, cré-

nelés; à nervures. En Breffe, en Suede.

Dans les Riccies, Riccie, la fructification est sans pédicule, & éparse sur la surface des feuilles qui sont des expansions membraneuses, nullement distinguées des tiges; elle est composée d'une anthere cylindrique, disposée fur un ovaire en toupie, & traverse par un style filiforme qui nait du sommet de l'ovaire : le fruit est globuleux, & renferme plusieurs semences hémisphériques & pédiculées.

1.º La Riccie cristalline, Riccia cristallina, à feuilles épaissies à la marge ; à surface chargée de subercules

cristallins. Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles vertes, en rosette, parsemées de petits points blancs, rétrécies à la base, découpées ou lobées au fommer. Dans les lieux humides.

2.º La Riccie très-petite, Riccia minima, à feuilles liffes, divifées en deux lobes aigus. En Breffe, en Suede,

dans les terrains inondés.

3.º La Riccie glauque, Riccia glauca, à feuilles lisses, à deux lobes obtus, traverses par un canal. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les feuilles d'un vert de mer, grasses. Dans les lieux humides.

4.º La Riccie flottante , Riccia fluitans , à feuilles dichotomes, très-ramifiées, linaires, filiformes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Dans l'Anthocere , Anthoceros , la fructification male est une corne fort longue, qui naissant d'une gaine

cylindrique, s'ouvre en deux valves linaires, & contient CL, XVII, des globules ou antheres suspendus à un filet ; les femelles font de petites fossertes en étoile, renfermant de petites femences.

1.º L'Anthocere ponctué, Anthoceros punctatus, à feuilles entieres, finuées, ponctuées. Lyonnoise, Alle-

mande.

Les feuilles forment une rosette étalée sur terre, elles sont comme imbriquées, membraneuses, élargies vers leur sommet. Sur les terrains humides.

2.º L'Anthocere liffe, Anthoceros lævis, à feuilles entieres, sinuces, obtuses, lisses. En Allemagne, en

Suiffe.

3.º L'Anthocere découpée, Anthoceros multifidus, à feuilles deux fois ailées; à pinnules linaires. En Allemagne, en Suisse.

Les LICHENS, Lichenes, font des extensions crustacées, ou coriaces, ou foliacées, ou ramifiées en arbustes, ou enfin filamenteuses, sans véritables feuilles; les fructifications mâles sont des cupules ordinairement orbiculaires . légérement concaves, quelquefois campanulées, quelquefois planes, & quelquefois convexes ou tuberculeuses; les fructifications femelles sont des poussières farineuses éparfes.

#### Les LICHENS à extensions crustacées, à cupules tuberculeuses.

1.º Le Lichen écrit, Lichen scriptus, lépreux, blanc, traversé par des lignes noires, rameuses, imitant des caracteres d'écriture. Lyonnoise, en Suede. C'est une croûte très-mince, peinte comme en lettres

hébraiques. Sur les troncs d'arbres.

2.º Le Lichen géographique, Lichen geographicus, lépreux, jaunâtre; à lignes noires, confluentes, représentant une carte géographique. Sur les rochers. Lyonnoise, Lithuanienne.

3.º Le Lichen sanguinaire , Lichen sanguinarius , lépreux, cendré, verdâtre; à tubercules noirs. Lyonnoile,

Lithuanienne.

Croûte très-mince; tubercules arrondis, grands. Sur

CL. XVII.

4.º Le Lichen calcaire, Lichen calcarius, lépreux, blanc; à tubercules noirs. Lyonnoise, en Suede.

Sur les pierres calcaires qui sont indiquées par sa préfence.

Macéré dans l'urine, on en retire une teinture rouge, 5.º Le Lichen cendré, Lichen cinereus, lépreux,

cendré; à tubercules très-petits, noirs. Lyonnoise.
6.° Le Lichen blanc & noir, Lichen atroalbus, lépreux,

noir; à tubercules noirs & blancs. Lyonnoise.
7.º Le Lichen au vent, Lichen ventosus, lépreux,

jaune; à tubercules rouges. Sur les rochers des mon-

8.º Le Lichen des Hêtres, Lichen Fagineus, lépreux, blanc; à tubercules blancs, farineux. Lyonnoise, en Allemagne.

Maceré dans une dissolution d'alun , il donne la teinture

ferrugineuse, rousse.

9.º Le Lichen du Charme, Lichen Carpineus, lépreux, cendré; à tubercules blancs, ridés. Lyonnoise, en Suede.

10.º Le Lichen des landes , Lichen ericetorum , lépreux , blanc; à tubercules incarnats. Lyonnoise , en Suede.

C'est une croûte tenace, chargée de verrues; à tubercules arrondis, couleur de chair, portés sur un pédicule; il y a une variété à tubercules assis.

11.º Le Lichen fongiforme, Lichen fungiformis, lépreux, grifûrre, verruqueux, poudreux; à tubercules arrondis, d'un brun rougeâtre, portés sur des pédicules. Lyonnoise.

Les pédicules longs d'une ligne; les tubercules gros comme des têtes d'épingle. C'est une variété du Bissoide de Linné.

Les LICHENS à extensions crustacées, à cupules en écussons.

12.º Le Lichen brun, Lichen fichfuscus, à croûte d'un blanc grifâtre; à écuisons nombreux, bruns ou noirâtres; à bords élevés & crénelés. Lyonnoise, Lithuanienne.

13.º Le Lichen fauve , Lichen candelarius , à croûte jaune; à écussons fauves. Sur les murs, sur les troncs d'arbres. Lyonnoise, Lithuanienne.

14.º Le Lichen tartareux, Lichen tartareus, à croûte blanche, verdâtre ; à écussons jaunâtres ; à marge blanche. Lyonnoise, en Allemagne.

En croute épaisse; à écussons roux & noirâtres. Sur

les murs.

Macéré avec l'urine, il fournit une teinture rouge ; en ajoutant l'alun, il teint la laine d'un violet pourpre; uni avec le vinaigre chalibé, nous obtenons le rose de

15.º Le Lichen Parelle, Lichen Parellus, en croute blanche: à boucliers concaves, obtus, pales, Lyonnoise, en Allemagne.

Cupules affiles, orbiculaires, un peu concaves, d'une couleur pâle. Sur les murs & fur les rochers.

C'est l'Orseille ou Parelle d'Auvergne. En faisant macérer ce Lichen dans l'urine avec l'eau de chaux & les cendres gravelées, il aquiert une couleur bleue & se change en pulpe molle; alors on l'exprime à travers un ramis. & on le moule en forme parallélépipede.

#### Les LICHENS à extensions foliacées, serrées, & en recouvrement, ou imbriquées,

16.º Le Lichen centrifuge . Lichen centrifugus . imbriqué; à folioles laciriées, lisses, blanchâtres, centrifuges: à boucliers d'un rouge noirâtre. Lyonnoise, en Suede. Les cupules affez grandes, ramaifées au centre de la

rosette des feuilles. Sur les troncs d'arbres. Ce Lichen animé par la solution d'étain, a donné une

zeinture tirant für le jaune.

17.º Le Lichen des roches , Lichen faxatilis , imbriqué; à folioles rudes, finuées en lacunes; à boucliers rouffarres. Lyonnoise, Lithuanienne.

Rosette des feuilles friable, d'un gris olivâtre; folioles lobées au sommet ; à surface supérieure en broderie par des lignes pulvérulentes , l'inférieure velue & noirâtre. Sur les rochers & fur les troncs d'arbres. Co

Ce Lichen donne la teinture rouge ; macéré dans Turine , en ajoutant l'acide chalibé , il teint en olivière; Ct. XVII, avec le vitroi de fer , di teinture els brune ; c'elt l'Ufinée des crânes humains , dont la vertu antiéplieptique est chimérique.

18.º Le Lichen olivâtre, Lichen olivaceus, interiqué; à folioles lobées, olivâtres; à écuffons crénelés.

Lyonnoise, Lithuanienne.

Feuilles en rosette, olivâtres à la base, blanches, farineuses & brillantes à leur sommet; cupules au centre de la rosette, assez grandes, roussaires. Sur les pierres, sur les troncs d'arbres.

Ce Lichen, avec la solution d'étain, donne la teinte rousse, rouge; avec l'alun & le vitriol de mars, la

zeinte cendrée, fauve, rougeatre.

19.º Le Lichen des mur's Lichen parietinus, imbriqué, en rofette, d'un jaune plus ou moins foncé, à folioles ondulées, lobées, comme frisées en leur bord; cupules jaunes ou un peu roussitres, orbiculaires, un peu pédiculées. Lyonnoise, en Lithuanie.

Il fournit de lui-même une teinture cendrée; avec le vitriol martial, une couleur d'ochre tirant sur l'incarnat. On a loué sa décostion dans la diarrhée, la jaunisse.

so.º Le Lichen enflé, Lichen phyfoder, imbriqué; à folioles découpées en lobes enflés, prefque tubulés, à en forme de corne, d'un blanc cendré en-deflus, & noirâtre en-deflous. Sur les arbres. Lyonnoife, Lithuanienne.

Ce Lichen préparé avec le sel ammoniac & l'alun a donne une reinte d'un gris tirant un peu sur le jaune.

21.º Le Lichen étoilé, Lichen stellaris, imbriqué, à folioles oblongues, lacinices, étroites, cendrées; à écustons noirs ou bruns. Lybnnoise, Lithuanienne.

Les folioles noirâtres en-dessous, disposées en rosette plane, un peu lâche; cupules au contre de la rosette. Sur les arores.

Les LICHENS à extensions foliacées, lâches, out non imbriquées.

21.º Le Lichen cilié , Lichen ciliaris , feuillé ; \*
Tome III. C c

 découpures redreffées, linaires, ciliées; à boucliers pédun-CL XVII. culés, crénelés. Lyonnoise, Lithuanienne.

En gazon aplati, d'un blanc grifatre ; cils des folioles

noiratres, durs. Sur les troncs d'arbres.

23.º Le Lichen d'Islande , Lichen Islandicus , feuillé, lacinié; à marges élevées, ciliées. Lyonnoise, Lithuanienne.

Ramifications dures, liffes, fauves, ou d'un gris rouffatre, convexes en-deffus, plus ou moins larges, bordées de cils très-fins; cupules terminant les rameaux.

Sur les montagnes.

Il est fans odeur, sa saveur est amere; si on le mâche, la falive le dissout en mucilage doux ; l'infusion aqueuse est affez limpide , amere ; le vitriol martial la rend rousse; si on fait évaporer la décoction, elle se change en gelée épaisse, rouge, amere, soluble par la salive; l'extrait aqueux est peu âcre ; l'extrait spiritueux est amer, apre. Si on fait brûler une livre de ce Lichen , on obtient cent douze grains de terre calcaire, quinze grains de fable de terre infoluble ; par les acides, trente quatre grains; une très-petite quantité de fer; d'alkali fixe, quatre grains.

On ordonne fréquemment ce Lichen en décoction & en poudre , dans la phthisie , le crachement de sang , dans les empâtemens des visceres avec atonie, dans la coqueluche, la toux catarrale. Nos observations sont favorables à ces prétentions. Après l'ébullition, la pâte devient nutritive, Ce Lichen fournit plusieurs teintes, jaune, fauve, brune, suivant les réactifs que l'on emploie.

24.º Le Lichen blanc , Lichen nivalis , feuillé , ascendant, lacinié, crêpé, lisse; à lacunes blanches; à

marge élevée, Lyonnoise, en Suede. Gazon très-garni, dense; à folioles blanches, laciniées,

ondulées & frisées vers leur sommet; il y a une variété à folioles jaunes. Sur les hautes montagnes.

Doux & amer fur le retour : on en peut retirer une

pulpe violette.

25.º Le Lichen pulmonaire , Lichen pulmonarius , feuillé, lacinié, liffe, obrus; à lacunes en-deffus, cotonneux en-dessous. Lyonnoise, Lithuanienne.

Expansions très-amples, coriaces; à réseaux; à fossettes

nombreuses; duvet court & farineux en-dessous; écussons =

Son odeur en trevfolhe , fa faveur est false, un peu austree, un peu austree, nauclabonde; son extrait résneux est d'une amere, un peu austree, nauclabonde; son extrait aqueux est d'une amerime désignéable; l'extrait aqueux est mucilagineux. On present fréquemment avec avantage la décoction de ce Lichen dans la phithiel, el crachement de sang, les fleurs blanches, dans la diarrhée, l'anorexie; plustieurs observations qui nous sont particulieres, confirment ces propriétés. On prépare une bonne biere avec ce Lichen; il fournit une teinbe brune, rousse; c'est une des meilleures plantes pour préparet les cuirs.

26.º Le Lichen furfuracé, Lichen furfuraceus, feuillé, couché, furfuracé; à laciniures aigues; à lacunes, en-dessous, noires. Lyonnoise, Lithuanienne.

Expansions très-ramífices vers leur sommet, molles a convexes, d'un blanc grisatre en-dessus; comme couvertes de farine, réticulées & noirâtres en-dessous. Sur les troncs d'arbres.

Très-amer, on le croit fébrifuge; macéré quatorze jours, il a fourni une teinte d'un vert d'Olive.

27.º Le Lichen à ampoule, Lichen ampulaceus, feuillé, plane, lobé, crénelé; à boucliers arrondis, enflés.
Lyonnoite, en Angleterre.
Les fouilles Goule de la contraité de la c

Les feuilles sont laciniées ; à marges roulées , & se contournant en vessie.

28.º Le Lichen farineux, Lichen farinaceus, feuillé, redressé, droit, comprimé, rameux; à urnes marginales, farineuses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Ramifications très-étroites, aplaties, blanches, garnies en leurs bords de petites cupules affises, farineuses. Sur les troncs d'arbres.

29.º Le Lichen à gobelet, Lichen calicaris, feuillé, redreffé, rameux; à lacunes latérales; à découpures roides, linaires, aigues; à cupules concaves, farineuses, pédiculées. Sur les troncs d'arbres. Lyonnoise, Lithuanienne.

Ce Lichen, comme bien d'autres , peut fournir une excellente poudre pour les cheveux, qui possideroit toutes les qualités d'un dessicatif, & qui seroit très-blanche.

Cc ii

CL. XVII. redreffe, liffe, à lacunes; à laciniures lancéolées, obtufes, ridées; à éculfons très-nombreux, pédiculés, Lyonnoife, Lithuanienne.

Grandes lanieres fort longues, larges d'un pouce, grifatres, couvertes de petites excavations; cupules fort

amples, un peu roussaires. Sur les troncs d'arbres. Si on le mache, il n'à aucune saveur marquée, il teint la salive en vert; on peut, vu sa ténaciré, en fabriquer des cartons; macéré avec le sel ammoniac, sa

reinte est d'un gris blanc. 31.º Le Lichen de prunelier, Lichen prunastri, feuillé, redressé, à lacunes en-dessous, cotonneux, blanc. Lyon-

noise, Lithuanienne.

Expansions très-ramifiées, aplaties; à petites fossettes en-dessus, farineuses en-dessous, Sur les troncs d'arbres,

Les Tures préparent leur pain avec l'eau dans laquelle in faire une faveur qui leur plait. La teinte de ce Lichen macré dans l'eau avec du vitriol de mars, a donné une couleur tirant sur lebai brun; on en peut cependant retirer une teinture rouge.

32.º Le Lichen froncé, Lichen caperatus, d'un vert pale, ridé; à marges ondulées. Lyonnoife, Lithuanienne.

Foliacé, rampant, à lobes arrondis, d'un vert jaune en-dessus, lisse & noir en-dessus; à écussons ass. y e-dessueux, concaves & roussatres. Sur les pierres & sur les arbres.

Ce Lichen, par la scule addition du vitriol de mars, fournit une belle couleur ferragineuse, nuancée.

33.º Le Lichen glauque, Lichen glaucus, foliacé, comprimé, découpé en lobes liffes; à marge crépée, frise, farineuse. Lyonnoise, en Suede.

Expansion en rosette, d'un gris bleuâtre, ou glauque en-dessus, noire en-dessous; cupules petites, peu concaves. Sur les troncs d'arbres.

Avec le vitriol de mars & l'alun, on obtient de ce Lichen une couleur tirant sur le gris incarnat.

Les LICHENS à extensions coriaces.

34.° Le Lichen aquatique, Lichen aquaticus, coriace,

rampant; à lobes obtus; à boucliers hémisphériques, = très-grands. Sous les eaux dans les marais. Lyonnoise, CL XVII. en Suede.

35.º Le Lichenrenversé, Lichen refupinatus, coriace, rampant; à lobes; à boucliers sur la marge possérieure. Lyonnoise, en Suede.

D'un cendré obscur ; à boucliers couleur de rouille.

Dans les bois.

36.º Le Lichen veiné , Lichen venofus , coriacé , rampant, ovale, plane, velu & veineux en-dessous; à boucliers fur la marge, aplatis, arrondis. Lyonnoife. en Suede.

Perit, verdâtre : à boucliers noirs ; à réseaux en-dessous. Dans les bois.

37.º Le Lichen aphte , Lichen aphtofus , coriace , rampant; à lobes obtus , planes , chargés de verrues éparles ; à boucliers sur la marge, redresses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Cendré, verdâtre en-deffus ; à verrues noires ; à bou-

cliers rouges. Dans les bois.

Sans odeur, sans saveur; sa propriété contre les aphtes nous paroit déduite de l'absurde doctrine des signatures.

28.0 Le Lichen canin , Lichen caninus , coriace , rampant, à lobes obtus ; plane, velu & veiné en-dessous ; à bouclier sur la marge ascendant. Lyonnoise, Lithuanienne.

Boucliers convexes, concaves; les feuilles comme

couvertes d'une farine. Dans les bois.

Sa faveur est désagréable; son extrait aqueux est doux & amer ; l'extrait spiritueux est amer, âcre, à odeur de miel; sa vertu contre la rage est douteuse; nous l'avons vu ne produire aucun effet dans l'hydrophobie; sa teinte eft couleur d'ochre.

39.º Le Lichen perle , Lichen perlatus , coriace . rampant; à lobes liffes, noirs en-deffous ; à boucliers entiers portés sur des pédicules. Lyonnoile, en Allemagne.

Crêpé, cendré en-dessus. Sur les troncs d'arbres.

40.0 Le Lichen à pochette, Lichen faccatus, coriace, rampant; à lobes arrondis ; à boucliers comme cachés dans des pochettes. Lyonnoise.

C c iii

CL, XVII.

D'un vert glauque. Sur les hautes montagnes. Macéré dans l'urine avec le vitriol de mars & l'alun,

il a donné une teinture d'un vert cendré.

41.º Le Lichen fafrané, Lichen croceus, coriace, ramant; à lobes arrondis, planes, velus & veinés endeflous, & de couleur de Safran; à boucliers épars, collés fur les feuilles, formant comme des raches. Sur les montagnes du Dauphiné, de Laponie.

Boucliers orbiculaires, aplatis, d'un rouge brun, ne formant pas de saillie sensible sur la feuille; expansions

grifes ou verdâtres en-deffus.

## Les LICHENS ombiliqués, comme couverts de suie.

42.º Le Lichen fardé, Lichen miniatus, ombiliqué, bossu, ponctué, fauve en-dessous. Lyonnoise, en Danemarck.

Cendré & chargé de points, ou chagriné en-dessus,

couleur de rouille en-dessous. Sur les rochers des hautes

montagnes.

Macéré dans une eau alumineuse, on en retire une zeinture d'un gris verdâtre.

43.º Le Lichen hérissé, Lichen velleus, ombiliqué,

rès-hérissé en-dessous. Lyonnoise. Feuilles arrondies en bouclier, à marges presque entieres, chargées de poils & de pustules en-dessous; à

boucliers noirs. Sur les hautes montagnes. Les habitans du Canada pressés par la faim, mangent

ce Lichen long-temps bouilli dans l'eau; plusieurs autres especes peuvent sournir la même ressource.

44.º Le Lichen à pustules, Lichen pustulosus, ombisiqué, à lacunes en-dessous, chargé d'une poussiere noirâtre. Lyonnoise.

Les lacunes forment un réseau en-dessous ; il est cendré & chargé de verrues en-dessus ; les boucliers noirs ,

comme brûlés. Sur les rochers.

On en retire une couleur jaune; macéré dans l'urine avec fa chaux, il donne une teinte tirant sur le rose. 45.º Le Lichen brûlé, Lichen deustus, ombiliqué, lisse deux côtés. Lyonnoise, en Suede.

Expansions arrondies & lobces, noires & bombées en-

dessous, cendrées en-dessus; à boucliers noirs. Sur les rochers.

XVII.

46.º Le Lichen très-découpé, Lichen polyphillus, polyphille, très-découpé, ombiliqué, lisse de deux cotés, crénelé, d'un vert foncé. Sur les rochers. Lyonnoise,

en Suede.
47.º Le Lichen polyrthile, Lichen polyrthizus, ombiliqué, très-découpé, liffe des deux côtés; à boucliers
pédiculés, noirs, velus, & noirs en-deffous. Sur les
rochers.

#### Les LICHENS à cupules en forme de vase ou d'entonnoir,

48.º Le Lichen écarlate, Lichen cocciferus, en entonnoir simple, très-entier, porté sur un pied cylindrique; à tubercules d'un rouge vis. Lyonnoise, en Lichuanie.

49.º Le Lichen pixide, Lichen pixidatus, à entonnoir fimple, crénelé; à rubercules d'un brun roussaire. Lyon-

noise, Lithuanienne.

Entonnoirs proliferes ou chargés d'autres entonnoirs; ils son proliferes à la marge ou extérieurement, ou les entonnoirs sont comme enfalés ou comme entassés. Dans les bois.

Ce Lichen eft regardé avec raison comme un excellent remede dans la coqueluche; il foulage les phihifiques, il fournit une teinte d'un gris verdatre; son odeur est délagréable, la saveur amere; l'extrait aqueux est mucilagimeux; le réfineux est abondant, amer.

50.º Le Lichen frangé, Lichen fimbriatus, à entone noir simple, dentelé; à pied cylindrique. Lyonnoise, Li-

thuanienne.

Entonnoirs simples, gritâtres, frangés en leurs bords, & chargés de tubercules bruns. Dans les bois. 51.º Le Lichen gréle, Lichen gracilis, à entonnoir

rameux, dentelé, filiforme. Lyonnoise.

Il est simple ou ranieux. Dans les bois. Macéré dans une eau alunée & avec le vitriol de mars,

il a donné une teinte tirant sur le cendré.

și.º Le Lichen digité, Lichen digitatus, à entor-

noir très-rameux ; à rameaux cylindriques ; à calicer

Tubercules écarlates. Dans les bois.

53.º Le Lichen cornu, Lichen cornutus, à entonnoir fimple, renflé; à calice entier. Lyonnoile, en Lithuanie. Tige fimple, en aléne, rarement partagée en deux; elle est cendrée, farineuse. Dans les bois.

# Les LICHENS à ramifications imitant de petits buissons.

14.º Le Lichen des rennes, Lichen rangiferinus, trèsrameux; à pranches creuses, blanches, les extérieures inclinées. Lyonnoise, en Lithuanie.

Tiges de trois ou quatre pouces; il y a une variété à

ramifications plus fines, rouffatres. Sur les landes.

Sa décodion est couleur de paille; sa faveur estfoilbe; l'extrait réfineux d'un roux verditre, et la cide, piquant la langue; l'extrait aqueux est âcre, aigre, âpre sur le retour. Ce Lichen est la basé de la nourriture des rennes, espece de cerf de Laponie que nous avons vu vivant pres de Varsovie, chez Madame la Princesse Adam Cartorinska.

Les bouss, les chevres & les moutons s'engraissent en mangeant ce Lichen; on le fait macérer dans l'eau & on le méle avec la paille hachée; macéré avec l'eau de vitriol martial, il donne une teinte de rouille serrugineuse.

55.º Le Lichen d'un pouce, Lichen uncialis, en arbrisseau persoré; à rameaux très-coutts, aigus. Dans

les landes. Lyonnoise, en Lithuanie. Macéré quinze jours dans l'urine avec la chaux vive,

Il fe change en pâte qui, par l'addition d'une solution d'étain & de vinaigre chalibé, a fourni une teinte d'un gris cendré.

76.º Le Lichen alène, Lichen subulatus, arbrisseau.

56.º Le Lichen alêne, Lichen subulatus, arbrisseau dichotome, à rameaux simples, en alêne. Lyonnoise, en Lithuanie.

Tige grêle, divisée en un petit nombre de rameaux,

17.º Le Lichen à globules , Lichen globiferus ,

en arbrisseau lisse, solide; à tubercules arrondis, caves, terminant les rameaux. Lyonnoise, en Suede.

58.º Le Lichen pascal, Lichen paschalis, en ar-

58.º Le Lichen pa[cal, Lichen paschalis, en arbriffeau folide, couvert de feuilles crustacées. Lyonnoise, en Lithuanie.

Rameaux couverts de verrues calcaires. Sur les hautes montagnes.

Les rennes se nourrissent de ce Lichen; macéré dans une teinture alunée, animée avec le vitriol de mars, il a fourni une teinte d'un vert cendré.

59.º Le Lichen Rocelle, Lichen Rocella, en arbriffeau folide, peu branchu; à tubercules alternes. En Provence,

dans les lieux maritimes, fur les rochers.

C'eft l'Orseille des Canaries; ramifications d'un ou deux pouces, droites, légérement comprimées, ou cylindriques, non fishuleuses, pointues, en come; à cupules cendrées, chargées d'une poussiere.

On l'apporte pour le commerce, des îlles de l'Archipel; de faveur eff falée, acre fur le retour. En le faifant macérer dans l'urine avec la chaux vive & les alkalis, on en prépare une pâte d'un bleu obſcur ſoncé, qu'on appelle Orfeille en pàte; cette pâte a été connue très-anciennement; elle donne une teinte pourpre, violette, & ſuívant les réalifs, une teinte ſauve pourpre, rouge pourpre. On pourroit préparer une ſemblable pâte avec plusſeurs de nos Lichess très-communs.

#### Les LICHENS filamenteux.

60.º Le Lichen entrelacé, Lichen plicatus, filamenteux, pendant; à rameaux entrelacés; à écussons radiés. Dans les forêts. Lyonnoise, en Suede.

Cest encore un de ces Lichens souvent ordonné dans la coqueluche; on assure que, pris en poudre, il augmente le cours des rurines & purge; il donne une teure verte; traité avec la solution d'étain & l'alun, il teint d'un rouge fauve.

61.º Le Lichen barbu, Lichen barbatus, filamenteux, pendant, comme articulé; à rameaux ouverts, Lyonnoise, en Lithuanie.

Fibres menues comme des fils, molles, très-ramifiées, Sur les arbres.

C'est un astringent utile dans la diarrhée, les pertes GL. XVIII. blanches par atonie. Macéré avec la chaux & l'urine, il teint de couleur d'ochre fauve.

62.º Le Lichen écarté, Lichen divaricatus, filamenteux, pendant, anguleux, intérieurement cotonneux; à rameaux écartés; à boucliers affis, orbiculaires. Lyonnoife.

Liffe, mou. Sur les arbres.

63.° Le Lichen noir, Lichen jubatus, filamenteux, pendant; à aisselhes comprintées. Lyonnoise, en Lithuanie. Filamens noirs, lâches, comprimés, verruqueux. Sur les rochers.

64.º Le Lichen laineux, Lichen lanatus, filamenteux, très-ramisé, incliné, entrelacé, opaque. Lyonnoise, en Stede.

Il paroît comme une touffe de laine noire adhérente

65.º Le Lichen duveté , Lichen pubescens , fila-

menteux, très-ramifié, entrelacé, brillant. Lyonnoise, en Suede. Les rameaux courts, noirs, fins comme des cheveux.

Sur les rochers.

66.º Le Lichen fil-de-fer, Lichen chalybeiformis, filamenteux, rameux; à rameaux écartés, couchés, repliés. Lyonnoise, en Lithuanie.

Les rameaux vagues, arrondis, roides, repliés çà & là. 67.º Le Lichen doré, Lichen vulpinus, filamenteux, très-rameux, droit; à rameaux en faisceaux, dissus,

Lyonnoile, en Suede.

Rameaux simples, paralleles, d'un jaune doré; d'un jaune verdârre lorsqu'il est jeune. Sur les Sapins. Il fournit une teinture jaune.

68.º Le Lichen fleuri, Lichen floridus, filamenteux, droit; à écussons radiés. Lyonnoise, en Lithuanie.

Petit, à rameaux paralleles, simples, terminés par des écusions grands, entourés de poils, ou ciliés. Sur les Hêtres.

On ordonne la décoction de ce Lichen dans le rhume, la toux catarrale; mais ces incommodités guériffant chaque jour sans remede, nous obligent à douter de la vertu anticatarrale de ce Lichen. Il donne une belle teinure violette.

Dans les TRÉMBLLES, Tremellæ, la fructification à peine sensible est noyée dans une substance gélatineuse. CL, XVII. Nous avons:

t.º La Trémelle du Genévrier, Tremella Juniperina assife, membraneuse, en oreille, jaune, rouge, gélatineuse; à tubercules en-dessus. On la trouve au printemps fur le Genévrier desséché : elle noircit & devient fragile, Lyonnoise.

2.º La Trémelle Noftoc , Tremella Noftoc , gélatineuse, plissée, ondulée, d'un vert pale ; à laciniures crépues, grénelées. Sur les prés. Lyonnoise, Lithua-

nienne.

Il y a une variété noire, moins gélatineuse, plus fugace, qu'on observe sur les troncs d'arbres.

Le Nostoc s'enste & s'étend lorsqu'il est imbibé d'eau,

s'affaiffe, se contracte, & devient presque invisible lorfqu'il est fec.

3.º La Trémelle Lichen , Tremella Lichenoïdes , droite, plane ; à marges découpées , frisées , ciliées. Sur les montagnes du Bugey & en Suisse. Lyonnoile.

Substance gélatineuse, d'un noir bleuâtre.

4.º La Trémelle verruqueuse, Tremella verrucofa. tuberculeuse, solide, ridée. Dans l'eau, sur les pierres. Lyonnoise, Lithuanienne.

Substance gélatineuse, molle, cassante, brune, ou d'un

vert rouffatre.

5.º La Trémelle pourpre, Tremella purpurea, seffile, gélatineuse, solitaire, arrondie, d'une belle couleur pourpre. Sur les troncs d'arbres, Lyonnoise, Lithuanienne,

Elle ressemble à de petits grains solitaires & nombreus sur le même tronc.

Dans les VARECS, Fuci, on regarde comme fleure males, des véficules velues en-dedans; & comme femelles, d'autres vésicules remplies de matiere gélatineuse, surface parsemée de tubercules. Les Varecs sont des plantes aquatiques, membraneules, coriaces. Ce genre présente environ soixante especes; contentons-nous d'en caractérifer les plus communes.

1.º Le Varec flottant, Fucus natans, à tige filiforme, rameule; à feuilles lancéolées, à dents de scie ;

à fructifications globuleuses, pédunculées. Cette espece ne s'enracine pas, elle nage libre sur les eaux de l'Océan. Dans quelques pieds , la fructification est terminée par un fil court.

2.º Le Varec grenu, Fucus acinarius, à tige filiforme, rameuse; à feuilles linaires, très-entieres; à fruczification globuleuse, pédunculée. Dans l'Océan.

Analogue au précédent, cartilagineux, rougeatre,

comprimé.

3.º Le Varec denté, Fucus ferratus, à expansions comme des feuilles alongées, rameuses; à côtes ou nervures longitudinales, dentées & chargées de tubercules vers leur sommet. Dans l'Océan.

4.º Le Varec vésiculeux, Fucus vesiculosus, à expanfions comme des feuilles alongées, ondulées, découpées en plusieurs lanieres sans dentelures; à côtes longitudinales & chargées vers leur sommet de vésicules. Dans l'Océan.

5.º Le Varec noueux, Fucus nodosus, à expansions comprimées, divifées en bras ouverts; à feuilles oppofées deux à deux, très-entieres; à vésicules ovales, assises au milieu des rameaux, plus larges qu'eux, ce qui les fait paroitre noueux. Dans l'Océan.

6.º Le Varec siliqueux, Fucus filiquosus, à expansions planes, rameuses; à feuilles opposées, très-entieres; à vésicules pédunculées, oblongues, pointues. Dans l'Océan.

7.º Le Varec Aurone, Fucus Selaginoides, à expansions filiformes, très-rameuses; à rameaux en bras ouverts; à feuilles très-courtes, en alene, alternes, portant leurs vésicules à la base. Dans l'Océan.

8.º Le Varec fil, Fucus filum, à expansions comme

un fil fragile, opaque. Dans l'Océan. Il noircit en se desséchant.

9.º Le Varec palmé, Fucus palmatus, à expansions planes, divifées en plusieurs lanieres plus ou moins larges, comme les doigts de la main, ou palmées. Dans l'Océan.

Il est petit. 10.º Le Varec digité, Fucus digitatus, à tige longue, ronde; à expansions palmées; à digitations ou folioles

entiformes. Dans l'Océan. Sa tige de la groffeur d'une canne.

11.º Le Varec nourriffant, Fucus efculentus , à expansions simples, sans division, ensiforme, ou en lame CL. XVIL d'épée; à rige à quatre pans, pinnée, parcourant longitudinalement la feuille. Dans l'Océan.

Il contient une grande quantité de principe nutritif. auffi les chevaux & même les hommes, peuvent y trouver une nourriture faine. Des vésicules linaires, lancéolées

pétiolées, font paroître la tige ailée.

12.º Le Varec plumeux , Fucus plumofus , à tige filiforme, comprimée, rameuse; à expansions cartilagineuses, lancéolées, deux fois ailées, pourpres. Dans l'Océan.

13.º Le Varec capillacé, Fucus confervoïdes, à tiges en petits buiffons, très-rameuses, longues de trois à sept pouces, étalées, d'un rouge plus ou moins foncé; les dernieres ramifications très-fines, capillaires; à véficules éparses, sessiles, arrondies. Dans l'Océan.

Dans les ULVES, Ulvæ, la fructification est répandue fur des membranes transparentes.

1.º L'Ulve ombilicale, Ulva umbilicalis, à expanfions orbiculaires, affises, en bouclier coriace. Dans l'Océan.

Légérement concave, gluante, sinuée; à plis partant du centre, en forme de rayons.

. 2.º L'Ulve plume-de-Paon , Ulva pavonia ; expansion plane, réniforme; à stries longitudinales & en travers, panachées de diverses couleurs. Sur les bords de la

3.º L'Ulve intestinale, Ulva intestinalis, tubuleuse, fimple. Dans les ruisseaux, sur le bord de la mer.

Membrane concave, tubulée, alongée, ridée, plissée. d'un vert pâle.

4.º L'Ulve très-large, Ulva latissima, membrane verte, mince, plane, ondulce, longue d'un pied, large de cinq à fix pouccs. Sur le bord de la mer.

5.º L'Ulve Laitue , Ulva Laftuca , membraneuse , prolifere, palmée; à expansions inférieurement rétrécies. Sur les rochers des bords de la mer.

6.º L'Ulve chicoracée, Ulva Linga; expansions alongées, très-ondulées, boffelées. Sur les bords de la mer.

7.º L'Ulve granuleuse, Ulva granulata, sphérique, CL. XVIII. composée de vésicules entassées. Dans les rivieres. Lyonnoise.

Dans les Conferves, Conferve, on trouve des tubercules inégaux, adhérens à des fibres très-fines, capillaires, très-longues.

Les CONFERVES à filamens simples, égaux, sans être recoudés.

1.º La Conferve des ruisseaux, Conferva rivularis, à filamens très-simples, égaux, très-longs. Dans les ruisseaux. Lyonnoise, Lithuanienne.

Filamens cylindriques, menus comme des cheveux,

#### Les CONFERVES à filamens rameux, égaux.

2.º La Conferve bulleuse, Conferva bullosa, à filamens rameux, égaux, rensermant des bulles vides. Dans les mares. Lyonnoise, Lithuanienne.

Filamens doux, très-fins, souvent entrelacés.

3.º La Conserve des rives, Conserva littoralis, 2

filamens très-rameux, rudes au toucher. Sur les bords de la mer.

4, La Conferve gélatineuse, Conferva gelatinosa, à fils rameux; à articles gélatineux, comme enfilés en forme de chapelet. Lyonnoise.

# Les CONFERVES à filamens genouillés.

5.º La Conferve Capillaire, Conferva Capillaris, à filamens fimples, genouillés, en recoude; à articles alternativement comprimés. Dans les étangs, Lithuanienne.

# Les CONFERVES à filamens en réseau.

6.º La Conferve en réseau, Conferva reticulata, I filamens formant des mailles de réseau par leur réunions. Dans les rivieres, Lyonnoise.

Dans les Bisses, Byfi , on ne voit que des filets \_\_\_\_\_\_ très-courts en duvet, ou une espece de poussiere colorée. CL. XVII.

#### Les Bisses filamenteux.

1.º Le Bisse septique, Byssus septica; à filets capillacés, très - mous, pâles, fragiles. Lyonnoise, Lithuanienne.

On le trouve sous les parquets des rez-de-chausses là regne un air méphitique qui comme un menstrue naturel, dissour de altere les bois les plus durs: Ce Bisse, par la réunion de ses filets, forme comme un drap tenace, très-léger, d'un blanc gristire, brûlant comme l'armadon.

2.º Le Bisse Fleur-d'eau, Byssus Flos aquæ, à filamens plumeux, nageant, Lyonnoise, Lithuanienne.

A filets rameux comme des barbes de plume, blancs ou verts; on le regarde comme un détriment des herbes aquatiques.

3.º Le Bisse phosphore, Byssus phosphorea, laine violette, adhérente au bois, Lyonnoise, Lithuanienne.
4.º Le Bisse velours, Byssus velutina, filamenteux;

à filets verts, ramifiés, courts, imitant le velours. Sur les terrains humides. Lyonnoife, Lithuanienne. 5.º Le Biffe doré, Byffus aurea, chevelu, pou-

dreux, simple & rameux, d'un rouge de Safran. Lyonnoise.
6.º Le Bisse des caves, Byssus cryptarum, chevelu,

durable, cendré, tenace, adhérent aux pierres. Lyonnoise.

C'est un tissu qui imite un morceau de drap.

## Les BISSES poudreux, en poussiere.

7.º Le Bisse noir, Byssus antiquitatis, poudreux, noir. Sur les vieux murs. Lyonnoise, Lithuanienne.

Ce sont des filets très-courts, très-serrés, couverts

8.º Le Bisse des pierres, Byssus faxacilis, poudreux, cendré. Sur les pierres. Lyonnoise, Lithuanienne.

A la vue simple on ne le distingue que par sa couleur.

The Control

9.º Le Biffe fanguin , Byffus Jolithus , poudreux , CL. XVII. rouge. Sur les pierres. Lyonnoife.

10.º Le Biffe jaune , Byffus candelaris , poudreux , jaune. Sur les bois. Lyonnoise, Lithuanienne.

11.º Le Bifie vert, Byffus botryoides, poudreux, vert. Sur les terres humides. Lyonnoise, Lithuanienne. 12.º Le Piffe blanc, By fus incana, poudreux, blanc. Sur les terrains humides. Lyonnoise, Lithuanienne.

Il imite une farine jetée au hafard, formant çà & là

de petites boffettes.

13.º Le Biffe laiteux , Byffus lactea ; croute poudreuse, très-blanche; à tubercules sphériques. Sur les troncs d'arbres. Lyonnoise, Lithuanienne.

Si l'on fait bouillir le Biffe jaune avec l'urine, on

obtient une teinture d'un jaune orangé.

## OUATRIEME FAMILLE.

## Les CHAMPIGNONS, Fungi.

Ces productions végétales s'éloignent prodigieusement de la forme des autres végétaux ; elles sont sans pied , ou supportées par un péduncule à chapiteau ou chapeau de différente forme par-dessus & par-dessous; leur substance est tendre dans le plus grand nombre, quelques-uns sont ligneux; leur vie dans la plupart est très-courte. Les genres de cette Famille sont assez bien prononcés, mais il est difficile de statuer ce qui est espece ou variété. Linneus admet un très-petit nombre d'especes. Nons possédons une de ses Lettres dans laquelle il témoigne beaucoup d'humeur contre les Auteurs qui ont décrit un fi grand nombre d'Agarics. Ceux qui veulent connoître presque toutes les especes & variétés des Champignons Européens, doivent parcourir le magnifique Ouvrage de Schoeffer; mais comme il est cher pour le commun des lecteurs, il faut avoir recours à Micheli, à Vaillant & à Battara. Ces trois Auteurs ont fait graver presque toutes les especes caractérisées par le Chevalier Linné. En général les Champignons les plus délicats peuvent devenir dangereux dans un certain temps de leur développement; plusieurs espeçes sont des poisons terribles.

Dans.

Dans les AGARICS, Agarici, le chapeau est horizontal, & à lames en dessous, ou feuillets qui vont du CL. XYILcentre à la circonférence.

Les AGARICS pédiculés, à chapeau arrondi,

1.º L'Agaric chanterelle, Agaricus cantharellus, pédiculé, à lames rameuses, décurrentes. Lyonnoise, Lithuanienne.

Petit, d'un roux pâle; à chapeau en entonnoir; à bords contournés, découpés; à lames rameuses, comme en réseau. Dans les prés.

Un peu âcre, d'une saveur & d'une odeur assez agréable; on le mange impunément, parce que la cocion détruit son âcreté.

1.º L'Agaric partagé, Agaricus quinquepartitus, pédiculé; à chapeau jaunâtre, divisé en cinq parties; à lames blanches intérieurement, dentées, réunies. Lyonnoie, en Suede.

3. L'Agaric entier, Agaricus integer, pédiculé; à chapeau dont toutes les lames sont de grandeur égale. Lyonnoise.

A pétiole plein ; à chapeau rose , rouge ou blanc , convexe, ombiliqué ; à bords ridés , à lames blanches.

4.º L'Agaric aux mouches, Agaricus muscarius, pédiculé; à lames soliraires, à moitié; à pétiole coiffé, dilaté au sommet; à base ovale. Lyonnoise, Lithuanienne.

Chapeau rouge; à verrues & lames blanches : trèsvenimeux pour les hommes; le remede l'émétique, & ensuite l'éther.

5.º L'Agaric denté, Agaricus dentatus, pédiculé, à chapeau convexe; à lames dentées à la base. Lyonnoise.

Chapeau jaunâtre, lisse, glutineux; chaque lame en partant du pétiole, jette une dent assez alongée; pétiole fissuleux.

6.º L'Agaric délicieux, Agaricus deliciosus, pédiculé, à chapeau couleur de brique, donnant un suc d'un jaune Safran. Lyonnoise.

Chapeau concave, saturé d'un suc âcre; les lames ramissées; le pédicule cylindrique, court

Tome III, D

7.º L'Agaric laiteux, Agaricus Lactifluus, pédiculé; GL. XVII. à chapeau aplati, dont la chair contient un suc laiteux; à lames rousses, à pétiole long, succulent. Dans les bois.

C'est un poison.

8.º L'Agaric poivré, Agaricus piperatus, pédiculé;
à chapeau aplati, laiteux; à marges renversées; à lames

couleur de chair. Lyonnoise.
Chapeau blanc, ombiliqué, contenant un suc très-

âcre. Dans lès bois.

Son fuc est vénéneux.

9.º L'Agaric champeure, Agaricus campestris, pédicule; à chapeau convexe, blanc; à écailles blanches; à lames rousses ou roses. Lyonnoise.

C'est le plus usité comme aliment ; chapeau ample ,

hémisphérique. Dans les prés.

10.5 L'Agaric George, Agarisus Georgii, pédiculé; à chapeau jaune, convexe; à lames blanches. Lyonnoise.

Chapeaugrand; à bords firiés, lanugineux. Dans lesbois, 11.º L'Agaric violet, Agaricus violaceus, pédiculé; à chapeau ramifié; à marges violettes, cotonneufes; à pédicule bleu, orné d'une laine couleur de rouille. Dans les bois. Lyonnoife.

12.º L'Ágaric orangé, Agaricus cinnamomeus, pédiculé; à chapeau d'un jaune sale; à lames jaunes, rousses.

Lyonnoife.

13.º L'Agaric gluant, Agaricus viscidus, pédiculé; à chapeau gluant, d'un pourpre tirant sur le roux; à lames d'un pourpre roux; à pétiole court, gros, blanc. Lyonnoise.

14.º L'Agaric cabalin, Agaricus equestris, pédiculé; à chapeau pâle; à disque jaune, par étoiles; à lames

couleur de soufre. Lyonnoise.

15.º L'Agaric mamelonné, Agaricus mammosus, pédiculé; à chapeau convexe, pointu, gris; à lames convexes, grises, crénelées; à pétiole nu. Lyonnoise.

Le chapeau à ombilic relevé en mamelon.

16.º L'Agaric bouclier, Agaricus clypeatus, pédiculé; à chapeau hémishérique, visqueux, pointu; à lames blanches; à pétiole long, cylindrique, blanc. Lyonnoise.

Chapeau écailleux.

17. L'Agaric éteignoir , Agaricus extinctorius , pédiculé; à chapeau campaniforme, blanc, lacéré; à lames Ct. XVII. très-blanches; à pied comme bulbeux , en alene , nu-

Lyonnoise. Chapeau conique, pétiole très-long. Sur les fumiers.

18.º L'Agaric des fumiers, Agaricus fimetarius , pédiculé; à chapeau en cloche, déchiré; à lames noires . tortueuses; à pétiole fistuleux. Lyonnoise.

Chapeau conique, cendré; les lames noircissent & tombent en liqueur fétide.

19.º L'Agaric cloche, Agaricus campanulatus, pédiculé; à chapeau en cloche , strié , transparent ; à lames ascendantes; à pétiole nu. Lyonnoise.

Chapeau cendré, lames blanches; pétiole long. Dans

les prés.

20.º L'Agaric fragile, Agaricus fragilis, pédiculé; à chapeau jaune, convexe, gluant, transparent; à lames jaunes ; à pétiole nu, grêle. Lyonnoise.

21.º L'Agaric ombellifere, Agaricus umbelliferus pédiculé; à chapeau pliffé, membraneux; à lames plus larges à la base. Lyonnoise.

Chapeau petit, blanc, tendre, ffrié; périole long capillaire, nu ; lames blanches, peu nombreuses,

12.º L'Agaric androfacé, Agaricus androfaceus, pédiculé; à chapeau blanc, membraneux, pliffé; à pétiole noir. Lyonnoise.

Pétiole très - fin , très-long ; lames très - minces ; chapeau très-petit.

23.º L'Agaric clou , Agaricus clavus , pétiolé ; à chapeau jaune, convexe, ftrié; à lames & pétiole blancs. Lyonnoise.

Très-petit, couleur erangé, imitant un clou doré.

Les AGARICS parafites, à chapeau sans pétiole; & formant la moitié d'un cercle.

24.º L'Agaric de Chêne, Agaricus quercinus, ligneux, très-dur, coriace; à lames cartilagineuses, entrelacées en labyrinthe. Lyonnoise, Lithuanienne.

Substance couleur ventre-de-biche, ou d'un blanc jaunâtre, comme veloutée; les lames forment des excayations difformes,

Dd ij

On peut en préparer l'amadou , il est aussi utile pour Cr. XVII. arrêter les hémorragies que le Bolet couleur de feu.

25.º L'Agaric du Bouleau, Agaricus betulinus, coriace, velu; à marge obtuse; à lames ramissées en anastomoses, Lyomosie.

Il est blanc, hérissé en-dessus, safrané en-dessous.

26.º L'Agaric de l'Aune, Agaricus alneus; à lames bifides, pulvérulentes. Lyonnoile.

Dans les Bolets, Boleti, le dessous des chapeaux est marqué de pores très-rapprochés.

#### Les BOLETS parafites, sans pétiole.

1.º Le Bolet liege, Boletus fuberofus, coriace, convexe, velu, blanc; à pores difformes, ronds & tortueux. Lyonnoife.

2.º Le Bolet ongle de cheval, Boletus igniarius, convexe, plane, dur cendré, lisse, blanc en - dessous. Lyonnoise.

Remarquable par des zones de différentes couleurs; la chair rougeárei nérfeiverment; pores trèspeits. Céft le Bolet couleur de feu, ou Amadouvier, Enlevez l'écorce & la parie la plus extérieure des jeunes, faites cuire dans une leffive, battez & téchez; vous aurez l'amadou vulgaire. Pour avoir l'Agaric des Chrivargiens, on le bat à coups de marteau, après l'avoir dépouillé de son écorce; cette application n'agit qu'en bouchant, comprimant l'artere, & facilitain la formation du caillor de fang thrombur, & donne le temps à l'artere de le reflerrer firle thromburs, deux moyens que la nature fait employer pour artêter feule les hémorragies. On peut, à l'exemple des Lapons, former des moxa avec ce Bolet.

3.º Le Bolet Amadou, Boletus fomentarius, à chapeau inégal, obtus; à pores ronds, égaux, glauques.

Lyonnoise.

4.º Le Bolet azuré, Boletus verficolor, à chapeau à zones de différentes couleurs; à pores blancs. Lyon-

noise, Lithuanienne.

5.º Le Bolet odorant, Boletus suaveolens, lisse endessus, d'une odeur agréable. Sur les Saules, sur les hautes montagnes. Lyonnoise, plus commun en Lithuanie.

## Les BOLETS à pétioles.

CL. XVII.

- 6.º Le Bolet vivace, Eoletus perennis, ligneux; à zones; à chapeaux aplatis en-dessous & en-dessus. Lyonnoise.
- note.
  7.º Le Bolet visqueux, Boletus viscidus, à chapeau jaune, en coussinet, visqueux; à pores arrondis, convexes, distincts, livides; à pétiole déchiré. Lyonnoise.

8.º Le Bolet jaune, Boletus luteus, à chapeau en couffinet, fryide, un peu visqueux; à pores arrondis, con-

vexes, très-jaunes; à pétiole blanc. Lyonnoife.

9.º Le Bolet pied-de-bœuf, Boletus bovinus, à chapeau
en couffinet, liffe, à marge marquée; à pores composts,
aigus, les plus petits anguleux, plus courts: fauve en-

dessus, verdâtre en-dessous. Lyonnoise.

On trouve une variété dont le dessus du chapeau est

pourpre, le dessous jaune.

10.º Le Bolet grenu, Eoletus granulatus, à chapeau visqueux; à pores arrondis, comme à angles tronqués; les angles grenus. Lyonnoise.

Le chapeau convexe, charnu, livide; à marge tranchante; les pores jaunes, difformes, tronqués, en angles;

pétiole jaune plus court que le chapeau.

a chapeau jaune; à duvet; à pores comme anguleux, difformes, fauves, planes; à pétiole jaune, Lyonnoise.

11.º Le Bolet écailleux, Boletus subsquamosus, à chapeau blanc; à pores oblongs, en sinuosités, très-blancs. Lyonnoise.

Dans les HYDNES, Hydna, le chapeau est hérisséen-dessous de petites pointes, ou papilles très-nombreuses.

1.º L'Hydne imbriqué, Hydnum imbricatum, à pétiole; à chapeau blanc, convexe; à écailles en recouyrement, Lyonnoise.

2.º L'Hydne smué, Hydnum repandum, à pétiole; à chapeau d'un jaune pale, convexe, lisse, contourné en

finuofités. Lyonnoife.

3.º L'Hydne cotonneux, Hydnum tomentosium, 2 pétiole; à chapeau plane, en entonnoir.

3.º L'Hydne cure oreille, Hydnum aurifcalpium,
D d iii

à pétiole grêle, latéral; à chapeau arrondi, légérement CL. XVII. convexe, de couleur brune ou noirâtre. Lyonnoise. Le pétiole s'insere dans une espece d'échancrure sur le

bord du chapeau.

On le trouve dans les bois, sur les cônes de Sapin.

Dans les Morilles, Phalli, le chapeau est en refeau en-dessus, & liffe en-dessous.

1.º La Morille comestible, Phallus esculentus. à chapeau ovale, crevassé; à pétiole nu, ridé. Lyonnoise,

Lithuanienne.

On la trouve plus ou moins groffe, blanche, fauve ou noirâtre. La Morille affaisonnée est un aliment d'une saveur agréable; mais ce Champignon peut devenir funeste, si on le cueille après plusieurs jours de pluie, ou lorsqu'il commence à se ramollir par vétusté; nous en avons vu deux exemples.

2.º La Morille fétide, Phallus impudicus, enveloppé dans une coiffe à pétiole ; à chapeau celluleux. Lyon-

noise, Lithuanienne.

Pédicule long de quatre à fix pouces, creux, caverneux, d'un blanc sale ou verdatre, caché dans une gaine ovale qui renferme toute la plante dans sa jeunesse; le chapeau en petite tête ovale, conique, celluleuse, ombiliquée à son sommet, livide ou un peu verdâtre en automne. Dans les bois.

Elle répand une odeur très-fétide lorsqu'elle est développée ; jetée dans le feu, elle répand une odeur d'alkali

volatil.

Dans les CLATHRES , Clathri , le chapeau est arrondi , grillé ou percé à jour de toute part.

1.º Le Clathre grillé , Clathrus cancellatus , sans

pétiole, ovale, pourpre. En Provence.

Substance grillée, ponctuée ou poreuse, garnie à sa base d'une enveloppe blanchâtre en dehors, un peu coriace; il y a une variété tirant fur le jaune. 2.º Le Clathre dénudé, Clathrus denudatus, à pétiole,

à chapeau en tête alongée, enveloppée d'une coiffe. Lyonnoise.

Fongosité très-petite, pourpre, ou quelquesois jaune. Sur les bois pourris.

3.º Le Clathre nu, Clathrus nudus, à pétiole, à chapeau oblong, naissant d'un axe longitudinal. Sur les CL. XVII. bois pourris. Lyonnoise.

Les Helvelles, Helvellæ, sont des fongosités un peu irrégulières, rétrécies en pétiole vers leur base, & formant à leur sommet une espece debassin, ou un enconnoir communément dissorme.

1.º L'Helvelle mitre, Helvella mitra, à pétiole épais, ridé; à chapeau difforme, lobé & plié en maniere de mître. Lyonnoise.

2.º L'Helvelle du Pin, Helvella Pineti, sans pétiole,

Dans les Pezizes, Peziza, le chapeau est creusé en cloche, sans périole.

1.º La Pezize à lentilles, Peziza lentifera, campanulé, renfermant des especes de Lentilles. Lyonnoise, Lithuanienne.

Petits creusets hauts de cinq à six lignes, sessiles a coriaces, bruns ou grisaires, velus en dehors, trèslisse en dedans, rensermant dans le fond plusseurs corpuscules lenticulaires. Il y a une variété à face interne, strice.

pulcules lenuculaires. Il y a une variete à face interne, trice.

2.º La Pezize corne-d'abondance, Peziza cornucopioïdes, en entonnoir; à disque ouvert, sinué, ponctué.
Lyonnoise.

En trompette membraneuse, seche; à marge replice. Dans les bois.

38 La Pezize en ciboire, Peziza acetabulum, de couleur brune, de la forme d'un ciboire, garnie en dehors de nervures rameuses, & plisse à la base qui est rétrécie & alongée en pétiole. Dans les bois. Lyonnoise.

retrécie & alongée en pétiole. Dans les bois. Lyonnoise. 4.º La Pezize en cupule, Peziza cupularis, en grelots;

à marge crénelée. Lyonnoise.

D'unblanc roussaire, ressemblante à un calice de gland, dont les bords sont dentés ou frangés. Dans les bois. 5.º La Pezize en écusson, Peziza scutellata, plane, à

marge convexe, velue. Lyonnoife.

Fort petite, feffile, d'un blanc jaunâtre ou rougeaire.

Fort petite, fessile, d'un blanc jaunâtre ou rougeâire, sen blable à un petit écusson, ou à un charen de bague ve.u en ses bords. Sur les murs, dans les bois.

D d iv

6.º La Pezize en coquille, Peziza cochleata, turbinée CL. XVII. ou en coquille un peu irréguliere, tendre, transparente. rouffatre en dedans, blanchatre & comme farineuse en dehors. Sur les vois. Lyonnoise.

7.º La Pezize Oreille, Peziza Auricula, concave, ridée, contournée en forme d'oreille. Lyonnoife.

Gélatineuse, cendrée. Sur les arbres pourris.

Les CLAVAIRES, Clavaria; fongofités liffes, alongées, fimples ou rameules.

## Les CLAVAIRES simples.

1.º La Clavaire en pilon, Clavaria pistillaris, spongieuse, simple, élargie & obtuse au sommet; d'un blanc jaunatre ou rouffatre. Dans les bois. Lyonnoise.

2.º La Clavaire noire, Clavaria Ophyogloffoides, en massue noire, grêle à la base, & comprimée dans sa partie supérieure. Dans les bois. Lyonnoise.

3.º La Clavaire écailleuse, Clavaria militaris; massue gréle, rouffatre ou safrance; à tête écailleuse ou chagrinée. Dans les bois. Lyonnoise.

# Les CLAVAIRES ramifiées.

4.º La Clavaire digitée, Clavaria digitata, rameule,

ligneuse, noire. Dans les bois.

Faisceaux de massues noires dans leur plus grande partie, blanchatres à leur sommet, réunies & cohérentes à leur base, fragiles. Il y a une variété moins compesse, & presque tout à fait blanche. 5.º La Clavaire cornue, Clavaria Hypoxylon, rameule,

cornue, comprimée. Dans les lieux humides.

Ligneuse, simple, noire, inférieurement velue, divisée, comprimée, blanchâtre vers son sommet.

6.º La Clavaire coralloide, Clavaria coralloides, molle, charnue, très-ramifiée, formant une espece de gazon jaunatre, ou blanchatre, ou rougeatre; à ramifications courtes & comme dentées au fommet. Dans les bois.

Ce Champignon se mange; on le regarde comme un des plus délicats, on le nomme vulgairement Barbe-de-chevres

#### SANS FLEUR NI FRUIT. 425

Les Vesses-De-Loup , Lycoperdon , sont des fongosités arrondies, remplies d'une poulliere comme farineuse après CL, XVIL leur développement; elles s'ouvrent ordinairement vers leur fommet.

#### Les VESSES-DE-LOUP solides, souterraines, sans racine.

1.º La Vesse-de-loup Truffe , Lycoperdon Tuber , globuleuse, solide, rude. Lyonnoise.

Substance charnne, extérieurement noirâtre, comme chagrinée à la surface, odorante, cachée sous terre : aliment des plus agréables, véritable échaussant aphrodisiaque; elle est très-dangereu e lorsqu'elle est moisie, elle a cause à un sujet le vomissement & des coliques atroces.

2.º La Vesse-de-loup du Cerf, Lycoperdon cervinum, globuleuse, à très-petits tubercules; à moelle noire en pouffiere. En Dauphiné,

Cachée fous terre.

#### Les VESSES-DE-LOUP pulvérulentes, enracinées fur terre.

3.º La Veffe-de-loup commune, Lycoperdon Bovifta, arrondie, cendrée, se déchirant au sommet, & lançant une farine subtile. Dans les prés. Lyonnoise, Lithuanienne.

Fongosité arrondie ou en toupie, blanchâtre ou cendrée, lisse ou chargée de verrues, convexe ou aplatie au sommet, rétrécie ou alongée à la base, solide dans sa jeunesse, molle lorsqu'elle est mure; ce n'est alors qu'une membrane remplie d'une poussiere noire , verte ou blanche. Aftringent bon dans les hémorragies; on en peut préparer une bonne amadou, utile pour dessécher les ulceres sanieux.

4.º La Vesse-de-loup orangée, Lycoperdon aurantium, en sphéroide, ridée à la base ; à pétiole s'ouvrant par

déchirures échancrées. Lyonnoise.

5.º La Veffe-de-loup étoilée , Lycoperdon stellatum ; substance fongueuse, enveloppée d'une coiffe coriace qui

#### 426 SANS FLEUR NI FRUIT.

s'ouvre par le hauten plusieurs segmens; tête plissée, qui CL XVII. en s'ouvrant sorme une étoile. Lyonnoise.

6.º La Vesse-loup Carpobole, Lycoperdon Carpobolus, à coisse fendue en pluseurs segmens, renfermant un fruit arrondi, formé par l'adhérence des semences. Lyonnoise.

A peine grosse comme la tête d'une épingle : après que la coisse est déchirée, la tête s'éleve, éclate & répand

la pouffiere.

7.º La Vesse-loup radice, Lycoperdon radiatum, à disque hémisphérique; à rayon coloré. Sur les bois. Lyonnoise.

A peine groffe comme une semence de Coriandre: après que la coiffe très-blanche est déchirée en douze parties égales, la tête se décompose & laisse voltiger sa subtance en socons laineux, bourfoussés.

8.º La Vesse-de-loup pédunculée, Lycoperdon pedunculatum, très-petite; à pétiole long; à tête ronde, lisse; à bouche cylindrique, très-entiere. Dans les champs.

# Les VESSES-DE-LOUP parasites, se changeant en farine.

9.º La Vesse-de-loup grillée, Lycoperdon cancellatum, parasite sur les seuilles de Poirier; vertue safranée, terminée par une pustule blanche, s'ouvrant latéralement.

10.º La Vesse-de-loup variolique, Lycoperdon variolosium: ce sont des verrues de la grosseur d'un pois , éparses; d'abord fauves , molles, succulentes ; prenant ensuite de la consistance, elles abandonnent leur écorce extérieure, deviennent brunes , se durcifient, se quoique tensermant une farine noire , elles ne s'ouvrent point, Lyonnoise.

11.º La Vesse-de-loup pisserme, Lycoperdon pisserme, arrondi, rude; à bouche persorée. Sur les troncs pourris du Hêtre. Lyonnoise.

12.º La Vesse-de-loup pourpre, Lycoperdon Epidendrum, lisse, sphérique, pourpre. Lyonnoise.

Sa poussiere est aussi pourpre; sa bouche est fermée ou ouverte, en étoile.

#### SANS FLEUR NI FRUIT.

12.º La Vesse-de-loup fauve , Lycopordon epiphyllum , .. parafite; plusieurs avoisinées ou agrégées; à bouche se CL. XVII. déchirant en plusieurs segmens; à poussiere fauve; trèspetite fongolité observée sur le dos des feuilles du Tuffilage. Lyonnoise.

Les Moisissures, Mucores; vésicules ovales ou sphériques, cellulaires, poudreuses, communément pédiculées.

#### Les MOISISSURES durables.

1.º La Moisssure à tête ronde, Mucor sphærocephallus, à pédicule filiforme , noir ; à tête cendrée , ronde , chargée de poils roux ou noirâtres. Sur les murs. Lyonnoife.

2.º La Moisssure Lichen, Mucor Lichenoïdes, à pédicule noir, en alène; à tête lenticulaire, cendrée. Sur

l'écorce de Pin. Lyonnoise. 3.º La Moififure velue , Mucor Embolus ; foie noire ,

chargée de poils blancs ou roux. Sur les troncs d'arbres pourris. Lyonnoise. 4.º. La Moifissure fauve, Mucor fulvus, pile, à masse

fauve. Lyonnoise.

5.º La Moisiffure furfuracée , Mucor furfuraceus , pétiolée, jaune; à tête sphérique. Sur les troncs d'arbres pourris. Lyonnoise.

Le pétiole est velu, quelque fois vert.

#### Les MOISISSURES fugaces, passageres.

6.º. La Moififfure grifatre, Mucor Mucedo, à pétiole Tétacé, long; à capsule arrondie, cendrée. Sur le pain, fur les herbes moifies. Lyonnoise.

7.º La Moisissure lépreuse, Mucor teprosus, sétacée, à semences radicales. Dans les cavernes, en automne. En gazon très-dense; de blanche elle devient dorée.

8.º La Moifissure glauque, Mucor glaucus, à pédicule à tête arrondie, composée de grains ramassés de couleur vert de mer. Sur les fruits altérés. Lyonnoise. 9.º La Moisssure crustacée, Mucor crustaceus; tousse

#### 428 SANS FLEUR NI FRUIT:

de filets digités à leur sommet; à digitations chargées CL, XVII. de globules disposés en épi. Sur les fruits pourris. Lyonnoise.

10.º La Moisssure rameuse, Mucor cespitosius, en buillon rameux; à épis digités & ternés. Sur les feuilles pourries. Lyonnoice.

11.º La Moisssure septique, Mucor septicus, oncrueuse, jaune, très-ameuse, molle, peu divitable. On Poblerve sur les couches de fumiers qui s'étaignent,





CL. XVIII. SECT. I.

# CLASSE XVIII.

DES ARBRES ET DES ARBRISSEAUX à fleurs apétales, nommés Arbres apétales.

#### SECTION PREMIERE.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les fleurs font apétales, & attachées aux fruits.

544. LE FRÊNE.

FRAXINUS excelsior. C. B. P.
FRAXINUS excelsior. L. polygam. diæc.

FLEURS. Apétales, hermaphrodites ou femelles fur des pieds différens, quelquefois fur le même pied; les hermaphrodites compofées de deux étamines & d'un piftil conique, divifé en deux à fon extrémité supérieure, sans corolle ni calice; les femelles n'ont que le piftil.

Fruit. Semence lancéolée, en forme de langue pointue, comprimée, renfermée dans une pelli-

cule membraneuse, uniloculaire.

Feuilles. Ailées, terminées par une impaire plus grande; les folioles oppolées, oblongues, dentées par leurs bords, au nombre de cinq ou fix paires, sur une côte.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Cet arbre s'éleve fort haut, son écorce Ct. XVIII. est unie, cendrée; son bois blanc, lillé, y disposées; les fleurs pédundlées, disposées au sommet, en espece de grappes ou de panicules; il fleurit avant de feuiller; feuilles opposées.

Lieu. Les terrains humides.

Propriétés. Les feuilles & l'écorce sont d'une saveur légérement amere, âcre & piquante; la femence est aromatique; les feuilles vulnéraires; l'écorce diurétique, sébrifuge; le bois dessicait,

styptique.

Ujages. On emploie l'écorce, le bois, le fruit, les feuilles plus rarement. Le sel tiré des cendres de l'écorce, est un puissant diurétique; sa dose pour l'homme est, dans une liqueur convenable, depuis gr. y inqu'a gr. xv, la semence réduite en poudre, se donne à la dose de 3 j pour le même objet. On donne aux animaux le sel, à la dose de 3 j, & la poudre de la semence, à celle de 3j.

OBSEN/ATIONS. Dans les Frênes, Fraxini, on trouve des fleurs hermaphodices & des fleurs feulement a piñil; dans la fleur hermaphodice, le calice est nul ou divisé en quatre segmens; la corolle nulle ou à quatre pétales, deux étamines, un pissil donn le germe se change en une semence lancéolée; dans la sieur semelle, un seul germe lancéolé. Nos ayons:

1.º Le Fréne très-élevé, ou nudiflore, Fraxinus excelfior; à feuilles ovales, lancéolées; à fleurs sans corolle. Lyonnoise, en Lithuanie. Voyez le Tableau 544.

Les boutons latéraux renferment les grappes de fleurs; ceux qui terminent les branches renferment les feuilles, 2.º Le petit Frêne Ornier, Fraxinus Ornus, à feuilles lancéolées; à fleurs à corolle. En Italie, cultivé dans

nos provinces.

Tronc médiocrement élevé; feuilles plus petites; fleurs à calice, à quatre dents; à corolle de quatre pétales, courtes, linaires.

Sur quelques Frênes on ne trouve presque que des fleurs males, fur d'autres que des fleurs femelles. On Cr. XVIII. observe en général que les arbres dioiques développent leurs fleurs avant les feuilles; si les feuilles naissoient avec les fleurs, la pouffiere séminale ne pourroit imprégner les stigmates, elle seroit arretée par la surface des feuilles. Le grand Frêne a fleuri cette année 1787. le 15 Avril : l'accroissement de ce bel arbre est rapide . quoique le bois en soit assez dur; comme ses jets sont droits, on l'emploie pour armer les lances, pour faire des timons; les moutons en aiment les feuilles. On sait retirer de l'écorce une teinture bleue.

SECT. I.

Les semences sont âcres ; elles recèlent un principe aromatique & une amertume qui leur font proges. Leur décoction augmente sensiblement le cours des urines : c'est un bon remede dans l'hydropisie, dans la jaunisse, & l'empatement des visceres du bas-ventre ; l'écorce qui est aussi amere, s'ordonne avec avantage dans les sievres intermittentes; nous en avons vu guérir plusieurs avec ce seul remede. C'est un excellent adjuvant dans letraitement des écrouelles & des maladies vénériennes. Les feuilles qui sont tardives à se développer, & qui tombent des premieres, sont ameres; mais leur amertume est moins vive; elles sont précieuses intérieurement & extérieurement en décoction miellée, dans les écrouelles commençantes; nous en avons guéri quelques-unes, & arrêté les progrès de plusieurs, en ne prescrivant que des bains faits avec des feuilles de Fréne, & une tifane préparée avec les mêmes feuilles. Nous devons ce remede à M. Petetin, Médecin de Lyon, qui, par ses lumieres & son caractere aimable, mérite à tous égard la confiance dont il jouit. C'est sur les Frênes que l'on trouve une partie de la Manne qui n'est qu'une transudation d'un fuc saccharin; les cantarides qui s'attachent en grandequantité sur les Frênes, & qui par leur odeur insupportable les annoncent de loin, en piquant les jeunes branches (\*).

<sup>(\*)</sup> On peut attribuer aux piqures des infectes , une monstruosité très-curieuse qu'une branche de Frêne nous a offert cette année : plusieurs des dernieres branches étoient fasciées de maniere à présenter comme un ouvrage contourné & ciselé en crête, Nous

#### A22 ARBRES APÉTALES.

CL. XVIII.
Sacr. L
Ancien; car les branches enveloppées de toile cirée n'en
Gurniffent jas moins que celles qui reftent à découvert.

La Manne est un de nos purgatifs les plus utiles dans les maladies aigues & chroniques ; les personnes délicates sont bien purgées avec deux ou trois onces de Manne en larmes, fondue dans une chopine de petit-lait; fi on ajoute demi-once de Sel d'Epsom, on diminue la douceur répugnante du remede, & on obtient d'abondantes évacuations. Il faut se défier de la Manne graffe du commerce qui est souvent falsifiée; ce n'est quelquesois que du miel épaissi, rendu purgatif avec la poudre de Jalap. Les personnes robustes digerent pleinement la Manne, aussi n'en sont-elles pas purgées; on a conclu de ce fait que cette substance ne purge que par indigestion; les forces digestives font dégager de ce corps muqueux & sucré une grande quantité d'air qui irrite l'estomac; alors ce viscere réagissant vivement, tend à l'expulser comme corps étranger, nuisible; & par la même action vive . l'estomac & les intestins expriment & expulsent les autres liquides épanchés ou retenus dans leurs couloirs.

# 545. LE CAROUBIER ou Carouge mâle & femelle.

SILIOUA edulis. C. B. P.

demi de diametre.

CERATONIA filiqua. L. polyg. triacia.

Fleurs. Apétales, mâles ou femelles fur des pieds

différens; les mâles composées de cinq étamines longues,

avons décrit une femblable monftruofité dans un ouvrage initialé Indagatores nature in Lithuania; mais le monfite végétal le plus curieux que nous ayons encore vu, c'etti une Vidériane Officiala dont la tige haute de fix pouces, préfente la forme d'une lampe à fipriales extérieument, cave intérieurement, pouvant conneirs une livre d'eau y les fleurs naiffent d'un feul côté & partent d'une bride qui traverfe la bafé du cône, ayata quatte pouces & bride qui traverfe la bafé du cône, ayata quatte pouces de

longues, à grosses antheres, & d'un calice pédunculé, très-grand, divisé en cinq parties; les femelles, CL. XVIII, d'un pittil placé dans un calice sessile, monophille, SECT. L

formé de cinq tubercules.

Fruit. Légume gros, long, aplati, rempli d'une pulpe charnue, dans laquelle font creusées, d'esoace en espace, de petites loges, qui chacune renserment une semence obronde, comprimée, dure, brillante.

Fuilles. Ailées, fouvent fans impaire; les folioles obrondes, fermes, nerveuses & entieres, presque sessilles, ordinairement au nombre de cinq.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. L'arbre s'élève trè-haut, & jette beaucoup de branches dont le bois est dur; les steurs font axillaires & disposées en grappes sessiles; les feuilles alternes sub-litent l'hiver.

Lieu. L'Italie, l'Archipel, la Syrie, la Provence, le Languedoc.

Propriétés, Le fruit est doux, fade, mucilagi-

neux; pectoral, adoucitlant, laxatif.

U/ages. L'on n'emploie que le fruit qui est bon
à manger; on le donné en d'eoction, à la dose
de 36 dans lb j d'eau pour l'homme, & de 3 ju
dans lb j d'eau pour les animaux; on tire aussi un tire
mielleux, peu ustré; les siliques servent de nourriture aux bestiaux.

OBSENTATIONS. Dans le Caroubier, Ceratonia, la Romenta dite different calice à cinq fegmens, fans corolle; fept. fix ou cinq étamines; un flyle filiforme, dont le germe fe change en un légume coriace, renfermant pulneurs femences. On trouve des individus dont les fleurs font toutes miles, d'autres n'offrent que des fleurs femels. Nous n'avons que:

Le Caroubier filiqueux , Ceratonia filiqua. En Pro-

Le légume est long de six à huit pouces, l'corce en est àpre, la pulpe aisez douce; on peut en préparer du Tome III. E c

#### AZA ARBRES APÉTALES.

vin analogue à celui du miel , & en retirer un esprit Ct. XVIII. ardent. Les feuilles font aftringentes, Pour l'élever dans SECT. II. nos Provinces en pleine terre, il faudroit le bien abriter & le couvrir pendant l'hiver.

#### SECTION II.

Des Arbres & arbriffeaux à fleurs apétales, séparées des fruits, sur le même pied.

546. LE BUIS ou BOUIS.

Buxus arborescens. C. B. P. BUXUS semper virens. L. monœc. tetrand.

 $F_{\it LEURS}$ . Apétales , mâles ou femelles sur le même pied; les mâles composées de quatre étamines & d'un calice divifé en quatre folioles extéricures, & deux intérieures qu'on peut considérer comme des pétales plus grands que les folioles du calice; les femelles fortant du même bouton que les males, composées d'un pistil surmonté de trois flyles, dans un calice divité en quatre folioles extérieures, & en trois especes de pétales internes.

Fruit. Capfule arrondie, à trois loges, avec trois éminences en forme de bec, s'ouvrant avec Clasticité, de trois côtés, & renfermant des semences oblongues, arrondies d'un côté, & aplaties de Pautre.

Feuilles, Seffiles, simples, fermes, très-entieres, ovales, luifantes.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port, Arbriffeau qui , quelquefois , s'éleve en arbre, dont les branches sont presque carrées, l'écorce blanchâtre, rude; le bois jaune & trèsdur; les fleurs fessiles au sommet des rameaux,

ou axillaires; feuilles opposées, résistant à l'hiver, toniours vertes.

CL. XVIII.

Lieu. Les montagnes, les bois, sur-tout dans SECT. II. les pays froids.

Propriétés. Les feuilles sont ameres, d'une odeur peu agréable, sudorifiques, mondificatives, purgatives.

Usages. On n'emploie que les feuilles en Médecine; on dit que la sciure est dessicative & astringente; on en met pour l'homme & f fur thi d'eau pour une tisane; & pour les animaux, Z ij sur th ii d'eau; on tìre du bois une huile fétide qui a une vertu antispasmodique; rectifice & prise intérieurement, elle est anodine & diaphorétique,

OBSERVATIONS. Les fleurs males nombreuses, souvent une femelle entre les fleurs males. Je vois quelquefois au centre des fleurs à étamines un germe ; les antheres très-groffes; deux femences dans chaque loge; le nombre des folioles des calices & des pétales n'est pas constant.

Le Buis présente quelque variété : 1.º à petite tige . 2.º en arbre, 3.º à feuilles plus ou moins larges, 4.º à

feuilles panachées.

Le bois jaune, très-dur, est précieux pour pluseurs ouvrages de tour ; on fabrique à Saint-Claude en Franche-Comté, des tabatieres de bon goût, souvent remarquables par les accidens que présente le bois sous le tour ; on y dessine à l'eau-forte des portraits , de petits tableaux; on grave fur le Buis : c'est le seul bois d'Europe # affez pesant pour gagner le fond de l'eau. La décoction des feuilles de Buis est très-amere ; à haute dose elle devient purgative dans quelques sujets, comme nous l'avons souvent observé; on prépare avec la feuille & la râpure du bois, des tisanes qui sont indiquées dans le traitement du rhumatisme chronique, des dartres, de la gale, & même comme adjuvant dans la vérole; aussi le Buis est pour le pauvre peuple le succédané du Gayac. On peur encore en tirer parti dans les fievres intermittentes, dans les obstructions; nous l'avons très-souvent employé ayec avantage; c'est un de nos remedes populaires.

CL. XVIII. SECT. III.

#### SECTION 111.

Des Arbres & Arbrisseaux à sleurs apétales, mâles ou semelles, qui naissent séparément sur dissérans pieds.

547. LE RAISIN DE MER mâle & femelle.

EPHEDRA maritima minor. I. R. H. EPHEDRA dystachia. L. diæc. monad.

FLEURS. Apétales, males ou femelles sur des pieds ditérens; les males composées de sept étamines réunies par leurs filets, quatre intérieures & trois supérieures, en forme de colonne, d'un calice propre, monophille, à deux ségmens, rentié, & d'un chaton composé d'écailles obrondes, concaves; les fleurs femelles composées de deux pistils qui sont enveloppés dans un calice à cinq rangs. Fruit. Les écailles du calice des fleurs femelles.

paiflies, succulentes, forment une espece de baie qui renserme deux semences ovales, aiguës, convexes d'un côté, & de l'autre aplaties.

Feuilles. Aucune.

Racine. Ligneuse, rameuse, traçante.

Port. Petit arbriffeau dont la tige est cylindrique, articulée, comme celle de la Prêle n.º (12), des articulations inférieures, partent de petits rameaux verts, opposés, articulés comme la tige, imitant les rameaux du Genét commun, n.º 619, les sleurs pédunculées, opposées, axillaires, cha-

que articulation est recouverte de stipules disposées en forme de gaine.

Lieu. Les collines pierreuses & maritimes du Sect. III.

Languedoc & de l'Espagne, en Suisse.

Propriétés. Cette plante est rafraîchissante, les jeunes branches astringentes; les fruits aigrelets, agréables au goût.

Usages. On emploie les fruits & les jeunes

branches.

OBSERVATIONS. Le Raisin-de-mer, Ephedra, sont les uns mâles, les autres semeiles; on en trouve cepen-

dant d'hermaphrodites.

Cet arbrisseau s'éleve très-bien dans nos jardins , il souffre d'être tondu au ciseau; il trace & produit beaucoup de jets enracinés, par lesquels il se multiplie ; il est touffu, toujours vert; on peut le tailler en boule ; ne produifant que des rameaux fans feuilles & présentant une maniere de fleurir affaz bizarre, il fixe plus que prufieurs autres végétaux, l'artention des Botanistes: c'est une des plantes que nous examinames avec plaisir dans notre voyage de Languedoc en 1773; son calice acidulé offrira à ceux qui sont à portée de l'éprouver, les mêmes ressources que présentent dans le Nord les baies aigrelettes, fur-tout pour le traitement des fievres putrides ou fynoques remittentes, très-communes en Languedoc. Un Chirurgien de village avoit eu l'idée d'en retirer le suc & le prescrivoit par cuillerce à tous ses malades, dans les maladies aigues qui exigent des tempérans & adoucissans. Admirons la Providence qui dans chaque contrée fait germer des plantes adaptées aux tempéramens des habitans, & douées de principes seuls capables de remédier aux maladies qui les affligent. Si cette maniere de philosopher n'est plus du goût du siecle, elle ne peut pas être étrangere à un être isolé, qui sans prégention étudie la nature, déduit avec modération quelques corollaires des faits qu'elle lui présente, & qui, d'ailleurs est le plus tolérant des hommes,

Quelques Philosophes hardis out cru abolir , par le E c iii

farcasme, la philosophie des ames pieuses qui voyoient CL. XVIII. par-tout ordre, causes finales, raison suffisante; ils ont sub-SECT. III. jugué plusieurs Littérateurs, & quelques Physiciens; mais les Naturalistes seuls juges compétens sur cette question Physico - Théologique, leur ont résisté; les Linné, les Haller, étoient affez bien organisés pour que leur maniere de voir ne nous paroisse pas ridicule, sur-tout ayant comme eux les mêmes preuves déduites des œuvres coordonnées de la nature. Les malheureux Spinofistes ne voient fur ce globe que jets, que produits de cas fortuits, de chocs, d'adherence, de contact; le Naturalisse trouve par-tout le plan général conçu par le Moteur intellectuel; tout lui paroit lié, il saisit les rapports. Le monde Physique est à ses veux une immense machine dont toutes les pieces Sont liées & tendent à une fin générale; chaque individu iouissant de ses facultés, est en rapportavec tous les êtres. & devient un chaînon nécessaire pour la coordina-

#### 548. LE TÉRÉBINTHE, ou Pistachier fauvage mâle & femelle.

sion universelle: Vis infita adest, omnia movens, omnia

· coadunans, confervans omnia.

TEREBINTHUS vulgaris. C. B. P. PISTACIA terebinthus. L. diæc. 5-dria.

Fluur. Apétales , mâles & femelles (éparées fur des pieds différens ; les mâles compofées d'un chaton formé de plutieurs petites écailles , d'un calice propre , découpé en cinq parties , & de cinq étamines ; les fémelles n'ont point de chaton, & feulement un calice propre qui est divifé en trois, & qui renferme trois flyles.

Fruit. À noyau sec, ovale, lisse, qui se partage en deux, & contient une amande.

Feuilles. Simples, ailées, avec une impaire;

les folioles ovales , lancéolées , très-entieres ou

dentées en maniere de feie. CL. XVIII. Racine. Rameule, ligneule. SECT. III.

Port. Arbre dont l'écorce est épaisse, cendrée : le bois fort dur , très-réfineux ; les fleurs axillaires , disposées en corymbe, au sommet des petites

branches; les péduncules rameux; feuilies alternes. Lieu, L'Isle de Chio; les environs de Mont-

pellier.

Propriétés. Le fruit est un peu acide & styptique ; sa résine ou térébenthine est blanchatre . tirant fur le bleu, vulnéraire, déterfive, diuré-

Usages, On emploie fréquenment la réfine. dont on tire par la diffillation un esprit & une huile qui se prescrit depuis x gouttes jusqu'à xx.

#### 549. LE LENTISQUE mâle & femelle.

LENTISCUS vulgaris. C. B. P. PISTACIA lentiscus. L. diæc. 5-dria.

Fleur. 7 Caracteres du précédent ; le fruit plus Fruit, } petit.

Feuilles. Ailées, fans impaire, en quoi il differe principalement du précédent ; les folioles lancéolées, très-entieres, au nombre de cinq ou fix de chaque côté.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. A peu près semblable au précédent : les chatons des fleurs mâles fortent deux à deux, seffiles, reserrés; les fruits axillaires, disposés en grappes; feuilles alternes; leurs pétioles ont des rebords.

Lieu. L'Italie, l'Isle de Chio, la Provence. Ec iv

Propriétés. Le bois est d'une o leur assez agréa-CL XVIII. ble; la réfine d'une odeur aromatique, agréable, SECT. III. & d'une saveur amere ; la résine qu'on nomme mastic en larmes, se tire du Lentisque dans l'Isle de Chio; le bois est astringent; les sommités, les baies, la réfine, sont desficatives, astringentes, stomachiques.

Usages. Du bois on fait des décoctions ; des fommités une eau distillée; des baies une buile exprimée; de la réfine on mastic en larmes, une huile par infusion, un esprit, une huile distillée & une poudre.

OBSERVATIONS. On a trouvé des Pissachiers hermaphrodires; les principales especes du ce genre sont :

1.º Le Pistachier Tresle , Pistacia Trifolia , à feuilles simples, ou trois en trois, à l'extrémité du pétiole. En Sicile.

On trouve sur les mêmes branches des feuilles ailées, ternées & simples; les simples sont ovales, arrondies, plus grandes; dans les ternées, les folioles latérales sont plus perites.

2.º Le Pistachier de Narbonne , Pistacia Narbonensis, à feuilles pinnées & ternées; à folioles orbicu-

laires. En Languedoc.

Les fruits gros, arrondis. 3.º Le vrai Pistachier , Pistacia vera , à feuilles ailées, avec foliole terminale; à folioles comme ovales, recourbées. Originaire de Perse.

L'Empereur Vitellius le transplanta en Italie.

4.º Le Pistachier Terebinthe, Pistacia Terebinthus, à feuilles ailées, avec foliole impaire; à folioles ovales, lanc'olées. En Langedoc, en Dauphiné. Voyez le Tableau 548.

5.º Le Pistachier Lentisque , Pistacia Lentiscus , à feuilles ailées, sans foliole terminale; à folioles lancéolées. En Languedoc. Voyez le Tableau 549.

On a trouvé sur quelques individus des fleurs hermaphrodites à trois étamines.

Le Pittachier s'éleve très-bien de semences, il supporte la gelée, sur-tout lorsqu'il est déjà un peu fort ; les

Pistaches prises chez les Epiciers levent facilement, si elles sont nouvellement arrivées. Son bois fournit la Ct. XVIII. Réfine appelée Téréventhine de Chio. On trouve souvent Sect. Ili.

à l'extrémité des branches, des vessies pleines d'insectes; ces vessies contiennent une certaine quantité d'une Térébenthine très-claire, d'une odeur agréable. On falsifie la Réfine du Térépinthe en la mélant avec la Térépenthine de Venise. Pour optenir la Térébenthine de Chio, on incise à coups de hache le tronc des Lentisques on des Térébinthes: on entoure la base de briques ou pierres plates; la Résine coule le long du tronc & adhere aux pierres sous forme de lame concrete : on l'enleve avec des coureaux. Cette Réfine a les propriétés générales des Baumes; on affire mome que le fameux Baume de la Mecque est une Résine qui découle d'une perite espece de Térévinthe. Ces Baumes édulcorés avec le Sucre, donnent un Oleo-facharum miscible avec nos humeurs ; leur maniere d'agir est très-obscure, on peut croire avec les Soliditles qu'ils excitent l'irritabilité & augmentent la vie des organes ; ils ramenent les ulceres internes & externes à l'état de plaies fraiches, que la nature guérit ensuite viribus innatis, par ses propres forces.

Quoi qu'il en soit , la Téréventhine de Chio , le Baume du Perou, du Canada, de la Mecque, & autres qui ont tous les memes vertus, reuflissent chaque jour dans les ulceres, les gonorrhées. Les Phihifiques sont souvent soulagés par ces remedes, dans le cas d'atonie, car dans tout état d'irritation ces Baumes sont nuisibles.

Le fruit des Pissachiers renferme une amande d'un grand usage dans les offices & chez les Confiseurs; cette amande à pulpe verdâtre, contient le principe farineux & une huile graffe; le goût en est très-agréable.

Le Lentisque se multiplie aisement de semences, mais il craint le froid; aussi réussit-il rarement en pleine terre,

à moins d'être bien abrité.

Le Lentisque fournit par incision une Résine, le Massic en larmes, qui doit être clair, transparent, luisant, d'un blanc jaunatre, & d'une odeur agréable. Les Turcs machent continuellement du Mastic pour rendre leur haleine agréable. On l'emploie intérieurement pour fortifier l'estomac, arrêter les diarrhées & le vomissement,

mais il frut, avant de le prescrire, le triturer avec du Ct. XVIII. Sucre, & éviter de le donner dans le vomissement avec SECT. III. challeur, piritation, phlogosé. Cette Réfine de dissour aisement, & peut entrer dans la composition de plusieurs vernis.

Le Lentique forme un joli arbre qui ne quitre point fes feuilles pendant l'hiver, mais il ell trop délicat pour fervit dans notre climat aux bosquets d'hiver; Son bois est see, difficile à rompre, pesant, qu'es endenrs, blance en dedans, d'un gout altringent; sa décorion fortifie les gencives. En Italie on retire de l'amande du Lentisque une, huite très-shalogue à l'huile d'Olive, que l'on emploie foit pour la lampe, soit pour les usages pharmacetuiques.







# CLASSEXIX.

DES ARBRES ET ARBRISSEAUX à fleurs apétales, attachées plusieurs enfemble sur un chaton, nommés Arbres amentacés.

#### SECTION PREMIERE.

Des Arbres & Arbrisseaux amentacés, dont les sleurs mâles sont séparées des femelles, sur le même pied, & dont les fruits sont osseux.

# 550. LE NOYER.

NUX juglans five regia, vulgaris. C.B.P. JUGLANS regia. L. monæc. polyand.

FLEURS. Amentacées, mâles ou femelles sur le méme pied; les sleurs mâles composées de plusieurs étamines, & d'une espece de corolle divisée en six, rassemblées en grand nombre sur un chaton oblong, somé d'écailles nombreusées & tuilées; les sleurs temelles rassemblées deux ou trois ensemble, composées de deux pistils, d'un calice qui couronne le germe, & d'une espece de corolle divisée en quatre comme le calice, & plus grande que lui.

Fruit. A noyau, pulpe charnue, seche, nomce. XIX. mée brou, qui renferme un noyau ligneux, secr. I. fillonné, grand, ovale, uniloculaire, dans lequel on trouve une amande divisée en quarre lobes sinueux.

Feuilles. Ailées, avec une impaire; les folioles fessiles, entieres, ovales, glabres, légérement

dentées, presque égales.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Grand arbre qui s'éleve, & qui forme une large tête; l'écorce du tronc épaille, cendrée, gerfée dans les vieux (njets, lisse fur les jeunes branches; les chatons axillaires, cylindriques, alongés; les fleurs femelles axillaires, séefiles; feuilles alternes; flipules géminées, & qui tombent.

Lieu. Cultivé dans les champs; il ne réuffit pas dans les massifs de bois, & veut des terres ameu-

blies par les labours,

Propriets. Les feuilles ont une odeur forte, une faveur astringente; les chatons ont une odeur douce; la pellicule qui couver l'amande ne merce, acre, désagréable, quand elle est seche, huileuse & souven rance; le brou a un goût acerbe, amer, un peu acre; l'écorce inérieure est fort émétique; les chatons un peu émétiques & sudoriques, le site de la racine fraîche, diurétique, & un violent purgatif; le brou vomitif, & son su autringent; les feuilles emménagogues, sébristiques, vermistiges.

Usages. L'on réduit les chatons en poudre, que l'on donne pour l'homme à la dose de 3 s jusqu'à 3 ; aux animaux, à 3 s; on tire du brou vert,

une eau distillée, ophtalmique.

Tout le monde connoît l'huile que l'on tire de l'amande, & les ufages auxquels on l'emploie.

Onservations. Les chatons du Nover sont gros, denses, longs d'un doigt, écailleux, chaque écaille triangulaire;

en trouve des calices de chatons à sept seuillets; on compte dans quelques fleurs douze, quinze, dix-huit, Ct. XIX. vingt-quatre étamines; les antheres didymes, cornues; le SECT. L. calice des fleurs femelles hériffé; les flyles velus.

Cet arbre offre plusieurs variétés : 1.º à Noix trèsgrosses, 2.º à Noix à coquilles fragiles, 3.º à fruits tardifs , 4.º à feuilles découpées , 5.º à feuilles composces

de cinq fept & neuf folioles.

Cet arbre originaire de Perse se cultive avec succès dans toute l'Europe tempérée; dans le Nord il supporte avec peine les frimats. Nous en avons cependant yu d'affez,

beaux pieds à Varsovie.

Les gelées lui sont nuisibles, sur-tout celles de la fin d'Avril, lorsque les chatons sont épanouis ; dans cette circonstance la fécondation n'a pas lieu , le froid ayant gangrené les étamines. Nous l'avons éprouvé cette année 1787 : l'hiver a été si doux en Février & Mars, que la floraison a été devancée d'un mois; la neige est tombée autour de Lyon à la fin d'Avril, & il a gelé au-dessous de o les premiers jours de Mai.

Le Noyer réuffit très-bien dans les terres fortes, mais

il est nuisible à tout ce qu'on seme dessous.

Son bois est dur, bien veiné, sur-tout aux racines, pefant, odorant; aussi est-il très-employé dans tous les ouvrages de menuiferie; il est excellent pour graver sur bois; les feuilles répandent une odeur forte, particuliere; leur décoction est excellente pour déterger les ulceres ; intérieurement elle excite la fueur. Nous l'avons vu réuffir dans les rhumatitmes chroniques ; le brou des Noix est amer, excellent stomachique. On en prépare une liqueur en le faifant macérer dans l'eau-de-vie, & l'édulcorant avec le Sucre, Les Noix fournissent une grande quantité d'huile par expression ; celle qui est retirée avec soin est agréable, & peut servir pour les salades & la friture; celle qui se retire après l'ébullition n'est bonne que pour la l'ampe & la peinture, elle produit beaucoup de fumée. Les Peintres préferent l'huile de Noix; elle ne se fige à aucun degré de froid, phénomene singulier très-difficile à expliquer. Les Noix fraîches, à peine mûres, appelées cerneaux, sont agréables mangées au sel, mais indigestes; les Noix vicilles, rances, ont souvent

caufé des coliques très-vives par leur huile rance; le CL. XIX. marc des Neix qui a fourni l'huile, se rend en masse, sect. I, il est nourrissant par sa farine; on en pourroit faite du pain.

On peut revirer par incision une lymphe du tronc des Noyers, qu'on sixt fermenter, & dont on retire un esprit ardent; en faisiant évaporer on en obtient un sel faccharin; l'odeur des chatons est singuliere, sur-rout "lorsqu'ils Lancent la poussifiere sécondante; plusieurs personnes craigent l'odeur des Noyers, & éprouvent en se promenant sous ces arbres, des anxiécis & la douleur de téte. Les Praticiens n'ont point asse et les distrentes partigs de cet arbre précieux; la faveur du bgus, l'odeur des feuilles & des chatons, amoncent de grandes vertus. On trouve dans l'Amérique s'eppentionale quarre autres especes de Noyers, qui différent principalement du nôtro nar le nombre des folioles.

1.º Le Noyer blanc, Juglans alba, à sept folioles lancéolées, dentelées, l'impaire sans pétiole; à Noix petites comme des Muscades.

2.º Le Noyer cendré , Juglans cinerea , à onze folioles.

3.º Le Noyer noir, Juglans nigra, à quinze folioles, 4.º Le Noyer à baies, Juglans baccata, à feuilles ternées ou à trois folioles; la Noix très-petite eff comme une baie. On commence à cultiver ces effeces Américaines dans les jardins des curieux.

### 551. LE NOISETIER.

CORYLUS fativa, fructu albo minore, sive vulgaris. C. B. P.

CORYLUS avellana. L. monæc. polyand.

Fleurs. Amentacées, mâles ou femelles sur le même pied; les fleurs mâles composées de huit étamines placées sous les écailles d'un chaton trèslong; les fleurs femelles composées de deux pistils

logés dans un calice diphille, coriacé, déchiré par s fes bords, aussi long que le fruit.

CL. XIX. SECT. I.

Fruit. Amande renfermée dans une noix qui est presque ovale, un peu comprimée, aigué à son extrémité, & qui repose sur le fond du calice, dont la substance est épaisse & charnne. L'amande est blanche dans cette espece; la couleur & la grolleur de l'amande ne constituent que des variéées.

Feuilles. Pétiolées, fimples, entieres, arrondies, pointues, dentelées; les dentelures découpées; la furface couverte d'un duvet velouté.

Racine, Rameuse, ligneuse.

Port. Arbrilleau qui s'éleve de dix à douze pieds; les tiges rameuses, droites; l'écorce tachetée, couverte d'un duvet fur les jeunes branches; les chatons des fleurs mâles, cylindriques, très-alongés, axillaires; les fleurs femelles s'éliles lorsqu'elles font dans le bouton, rameuses lorsque le fruit est formés seuilles alternes; stipules ovales, obtuses.

Lieu. Les bois, les haies.

Propriétés. L'amande a une faveur agréable , & fe digere difficilement; les chatons & les fleurs font aftringens, l'huile qu'on retire du fruit , elt anodine, béchique; celle du bois diurétique: on en obtient, par la diffillation, une huile qu'on regarde comme antiépileptique, anthelmintique.

- Usages, On donne l'huile tirée du fruit, à la dose de & &; l'huile tirée du bois, depuis goutt, ij

julqu'à x.

I." OBSERFATION. Les chatons cylindriques, de la longueur du doigt; les calices qui renferment les étamines, d'une feule piece divilée en trois écailles; on compte de fix à dix étamines.

1.º Le Noisetier vulgaire, Corylus Avelland, à flipules ovales, obtuses. Dans les bois, en Lithuanie,

Ly onnoise.

La culture a produit plusieurs variétés : 1,º à fruit

long, 2.º à fruit rond, 3.º à segmens du calice du fruit pinnatifides ou ailés.

CL. XIX. SECT. I.

Les noisettes récentes sont agréables à manger, mais de difficile digestion pour les personnes délicates; on en peut préparer du pain & une espece de chocolat. On en retire beaucoup d'huile par expression, la moirié de leur poids; cette huile est employée par les Peintres & par les Parfumeurs pour recevoir le principe odorant. L'écorce des racines est, dit-on, fébrifuge; le bois fournit un charbon léger, recherché par les Dessinateurs. Les Vanniers emploient les branches pour former le corps de leurs corbeilles; on en fait des cercles pour les petits barils. Le plus souvent plusieurs germes avortent ; il est rare qu'ils se développent tous ; alors seulement les péduncules en s'alongeant, donnent la variété à fruits en grappe. Le Noisetier murit très-bien dans les pays septentrionaux, les forêts de Lithuanie en sont souvent peuplées, mais les avelines y sont très-petites. Dans le Noisetier nain, Corvlus nana, les stipules sont linaires, aiguës. Il est originaire de Constantinople.

II. OBBENVATION. Nous trouvons après le Noifetier un genre qui mérite d'être décrit, ſavoir : le Charme, Carpinus, à fleurs mâles & femelles ſur le même pied, monoique. Dans la fleur à étamlines, le calice ſans corolle eft d'une ſeule piece à écaille ciliée, couvrant dix étamines. Dans la fleur à piſtll, le calice eſt une écaille ciliée, ſans corolle, couvrant deux germes qui porrent chacun deux ſtyles; les germes ſe changent en une noix ovale, aplaite, ſtriée. Nous avons:

1.º Le Charme vulgaire, Carpinus Betulus, à écailles

des fruits aplaties. Lyonnoise, en Lithuanie.

Arbre qui s'éleve peu, de dix à quinze pieds; à écorce blanche; à bois dur, blanc; à feuilles ovales, lancfolées, nerveuses; à dents de scie, plissées; les sleurs mâles en chatons; à écailles ovales, lancfolées, caves, renfermant de huit à quatorze éramines, réunies deux à deux par les silamens qui sont velus; le chaton des fleurs femelles à écailles, comme des feuilles palmées à trois lobes, dentées, l'intermédiaire plus grand; ces écailles couvrent le fruit qui est un peu velu, comprimé, couronné au somme des suits de l'un peu velu, comprimé par le suits de suits de l'un peu velu, comprimé par le suits de suits de l'un peu velu, comprimé par le suits de suits de suits de l'un peu velu, comprimé par le suits de suits de l'un peu velu, comprimé par le suits de suits de l'un peu velu, comprimé par le suits de suits de suits de l'un peu velu par l'un peu velu par l'entre de l'entre de

Commet par fix dents; ce fruit renferme une seule semence. Cet arbre est recherché par les Jardiniers ; on plante les CL. XIX. ieunes Charmes très-rapprochés, pour faire des paliffades SECT. L ou cours de verdure ; comme ils supportent d'être taillés, ces allées offrent toujours une forme réguliere. Si le sol est bon, il ne faut point tronconner les plants lorsqu'ils ont pris racine; la palissade sera toujours mieux garnie si on conserve les jets primitifs; ces palissades s'appellent Allées de Charmilles, Le bois de Charme est très-dur, aussi les ouvriers le recherchent-ils pour monter leurs outils, pour faire des maillets, des masses & des moyeux de roue. C'est un des meilleurs bois pour le chaustage, il brûle lentement & fournit beaucoup de braise. Les Charmes viennent bien dans toute forte de terre pourvu qu'elle ait du fond; on remarque que les jeunes branches se coudent un peu à l'origine des seuilles. On trouve fur les vieux Charmes une gomme affez semblable à la gomme laque ; l'écorce intérieure teint en jaune ; les feuilles se dessechent en Novembre, mais ne tombent

2.º Le Charme bois dur, Carpinus Ostrya, à écailles des fruits enslées. En Italie, en Virginie.

Rel arbre à feuilles semblables à celles du Charme vulgaire; à bois plus dur, brun; les chatons femelles ressembles, à ceux du Houblon; ils font composés d'écailles enflées, sermées de toute part, velues à leur base; ces écailles renserment un fruir à deux loges; les feuilles à dende se sièce, rapprochées, de grandeur inégale,



Tome III.

qu'en Avril.

F

CL. XIX. SECT. II.

#### SECTION II.

Des Arbres & Arbrisseaux amentacés, dont les fleurs mâles sont séparées des femelles sur le même pied, & dont les fruits ont une enveloppe coriacée.

# 552. LE CHÊNE.

QUERCUS latifolia, mas, quæ brevi pediculo est. C. B. P. QUERCUS robur. L. monæc. polyand.

FLEURS. Amentacées, mâtes & femelles, distinctes fur le même pied; les sleurs mâtes disposées fur un chaton lâche, composées de pluseurs étamines placées dans 'un calice monophille, divisé en quarre ou cinq découpures; les sleurs femelles composées d'un pittil plus long que leur calice qui est monophille, coriacé, hémisphérique, rude, à peine visible avant la formation du fruit.

Fruit. Connu fous le nom de Gland; femence ovale, divifée en deux lobes, recouverre d'une croûte coriacée, d'une feule piece, liffe, glabre, fixée dans le calice qui s'est accru avec le fruit, four le four l'une d'une de l'est accru avec le fruit,

fous la forme d'une coupe ou cupule.

Feuilles. Simples, pétiolées, oblongues, plus larges à leur fommet, finuées; les finus aigus, les angles obtus.

Racine. Rameuse, ligneuse.

#### Arbres amentacés.

Port. Grand arbre, très-rameux; bois dur ; écorce rude & raboteuse sur les troncs, lisse, CL. XIX. d'un gris verdâtre, sur les jeunes tiges; les fleurs Sect. II. axillaires, les mâles distribuées d'espace en espace fur un long chaton qui n'est qu'un filet, les femelles fessiles; feuilles alternes, qui tombent l'hiver,

Lieu. Les forêts.

Propriétés. Les feuilles sont ameres, gluantes, très-styptiques; le gland a une saveur austere, ainsi que son calice; les feuilles, le gland, le calice

& l'écorce, font astringens,

Usages, L'on emploie toutes ces parties en décoction; on met des jeunes feuilles poig. j, ou de la jeune écorce 3 j, dans the j d'eau pour les hommes : on met poig. iij , ou 3 iij fur th ij d'eau , pour les animaux. Le vin dans lequel on fait bouillir les jeunes feuilles est odontalgique; l'écorce & la sciure des jeunes Chênes, est le meilleur tan pour préparer les cuirs.

# 553. L'YEUSE ou CHÊNE-VERT.

ILEX oblongo ferrato folio. C. B. P. OUERCUS ilex. L. monæc. polyand.

Fleurs. } Caracteres du précédent.

Feuilles. Ovales, oblongues, entieres, dentées en maniere de scie, plus ou moins piquantes, fermes, velues en-deflous.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Petit arbre, dont l'écorce est lisse, le bois lourd & dur; les glands semblables à celui du Chêne; les feuilles alternes, toujours vertes.

Lieu. L'Italie, les Provinces Méridionales de France ; dans les bois. Ff ii

CL. XIX. . SECT. II. Propriétés. } Le même goût, les mêmes qualités Usages. } que le précédent.

# 554. LE LIEGE.

Suber latifolium perpetuò virens. C. B.P. Quercus suber. L. monœc, polyand.

Fleurs. Caracteres des précédens.

Fruit. Le gland plus long, plus obtus que ceux des précédens; la cupule plus grande, plus velue. Fauilles. Semblables à peu près à celles du Chênevert, plus grandes, plus longues, plus vertes endellus, réditant comme elles pendant l'hiver.

Racine. . Rameuse , ligneuse.

Port, Diftingué des précédens par son écorce, qui porte le même nom que l'arbre; elle est épaisle, légere, songueuse; on en dépouille l'arbre; tous les sept ou huit ans il en reproduit une nouvelle. Lieu. L'Espagne, les Provinces Méridionales

de France.

Propriétés. L'écorce extérieure est astringente,

détersive.

Usages. On prescrit cette écorce en substance, à la dose d'un demi-gros, ou d'un gros, réduite en poudre; en décochion, la dose est det guis 3 à jusqu'à 3 j pour lb j d'eau, pour l'homme. On donne aux animaux la poudre à 3 ß, & à 3 ij en décochion, dans lb j ß d'eau.

OSBENUTIONS. Dans les Chênes le calice des fleurs mâles d'une feule piece fe divife en plufieurs fegmens, de cinq à neuf; on compre de fix à neuf étamines; le calice des fleurs femelles va ul à loupe paroit formé par une foule de pêties écaliles en recouvrement. Ce genre préfente dix-neuf effeces; faifons au moins connoirre les plus communes & les plus utiles.

1.º Le Chene vert, Quercus Ilex, à écorce entiere,

unie; à feuilles ovales, oblongues, sans découpures; à dentelures blanches en-dessous. Lyonnoise, en Languedoc. CL. XIX. Les feuilles perfistent l'hiver. Voyez le Tableau 553. SECT. II.

2.º Le Chêne Liege, Quercus Suber, à écorce fongueuse, crevassée, ramifiée. Sur les Pyrénées. Voyez le Tableau 554.

3.º Le Chene Cochenillier, Quercus coccifera, à Teuilles sans découpures, dentées, épineuses, lisses des deux côtés. En Languedoc.

Très-petit; les feuilles d'un vert foncé persistent pen-

dant l'hiver.

4.º Le Chêne Hêtre, Quercus Esculus, à feuilles lisses, comme ailées, pinnatifides; à segmens lancéolés, éloignés, aigus, anguleux postérieurement; à fruits sans péduncules. En Provence.

5.º Le Chêne vulgaire, Quercus Robur, à feuilles caduques, oblongues, plus larges vers le sommet, comme ailées; à pinnules obtuses; les supérieures plus grandes. Lyonnoise, en Lithuanie. Voyez le Tableau 552.

Cette espece présente quelques variétés:

1.º A fruits portés par des péduncules courts. 2.º A fruits à péduncules longs.

3.º Le Chêne à grappe.

4.º Le Chêne à feuilles marbrées.

Les feuilles en Mai , sont velues , sur-tout sur les nervures; elles deviennent lisses en été; quoique désséchées en Novembre, elles ne tombent qu'en Avril.

6.º Le Chene hérissé, Quercus Ægilops, à feuilles ovales, oblongues, lisses, dentées en dents de scie; à cupules hérissées; à glands très-grands. En Languedoc.

7.º Le Chêne lanugineux, Quercus Cerris, à feuilles oblongues, lyrées, pinnatifides; à pinnules transverses, aigues, plus ou moins cotonneuses en-dessous; à cupules hérissées ; à glands petits. Sur les montagnes du Lyonnois.

Aux aisselles des feuilles on trouve de petites stipules

Le bois de Chêne commun est un des plus utiles pour le chauffage; il brûle lentement, noircit, & ne donne un beau feu qu'autant qu'il est bien sec. Tous les ouvriers Menuifiers, Ebénistes, Charrons, &c. l'emploient pour lour différens ouyrages ; c'est un des meilleurs pour la Ffin

CL. XIX. SECT. II. marine. On trouve für les feuilles & les jeunes pouffes une eipec. de Manne; l'écorce & la ràpure du bois fourniffen le meilleur tan pour préparer les cuirs. La théorie du tannage e d'imple; i flaut enlever avec les alkalis la lymphe animale, reflerrer la fibre dépouillée des fûcs gélatineux avec les affringens. Dans les Provinces Méridionales l'amande des glands est douce, nutritive comme les châtaignes; dans nos climats elle est amere, acerbe. Humecler, torréfiez, lavez plusfeurs fois, vous enlevez le principe amer, & vous avec à nu la farine nutritive. La poudre des glands est gelfi für la fin des dysflenteris cum tono debilitato, fomentées par l'atonie des intestins. On trouve für les feuilles des glands, les galles, tumeurs causées par la piqure des Galles infectes, Cinipes: on les emploie pour faire l'encre & les tentures en noir.

Le bois du Chêne-vert est lourd, très-dur, très-fort, & pourrissant difficilement; on l'emploie pour les essieux de poulies & autres pieces qui doivent éprouver beaucoup de frottement.

Le Chéne à Cochenille produir en Languedoc une petite galle rouge, caufée par la piqure d'un Cinips. On en prépare le firop de Kermès qui eft une pauvre drogue. Les Teinturiers, en animant cette Cochenille avec la diflolution d'étain, en obtiennent une belle couleur écarlate.

# 555. LE HÊTRE, Fau ou Fayard.

FAGUS. Dod. Pempt.
FAGUS filvatica. L. monæc. polyand.

Fleurs. Amentacées, mâles ou femelles sur le même pied; les fleurs mâles composées d'une douzaine d'étamines & d'un calice campanulé, hérissé, aivisé en cinq, rassemblées sur un réceptacle, en forme de chaton sphérique; les fleurs femelles composées de trois pissils placés dans un calice monophille, hérissé; à quatre découpures droites, aigués.

Fruit. Ovale, à quatre côtés, s'ouvrant en quatre parties , uniloculaire , contenant quatre Ct. XIX, femences triangulaires, especes d'amandes qu'on SECT. II. nomme Faîne.

Feuilles. Pétiolées, ovales, avec quelques dentelures ou ondes fur les bords, fermes, d'un vert clair & luifant.

Racine. Ramcufe, ligneufe.

Port. Grand arbre, tige très - haute & trèsdroite; écorce unie & blanchâtre; les chatons des fleurs mâles globuleux, pendans; à longs péduncules, axillaires ainfi que les fleurs femelles; les fruits recouverts d'épines; feuilles alternes. Lieu. Les forêts. Lyonnoise, Lithuanienne.

Propriétés, Les fruits sont agréables au goût . un peu astringens; les feuilles rafraîchissantes.

apéritives.

Usages. On ne se sert que des seuilles en décoction, à la dose de poig, j dans thi d'eau, pour l'homme, & de poig. iii dans thii d'eau, pour les animaux.

# 556. LE CHATAIGNIER.

CASTANEA silvestris qua peculiariter castanea. C. B. P.

FAGUS castanea. L. monæc. polyand.

Fleurs. Caracteres du précédent; les chatons cvlindriques.

Fruit. Ovale, à trois côtés obtus, recouvert d'épines, renfermant une ou plusieurs amandes, qu'on nomme Châtaignes, qui font recouvertes d'une peau coriacée, brune.

Feuilles. Pétiolées, fimples, lancéolées, aigues, dentées en maniere de feie ; fermes , vertes &

luifantes.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Grand arbre dont l'écorce est lisse, noirâtre, tachetée; les sleurs axıllaires, sessiles; les chatons des sleurs mâles, alongés & cylindriques; les fruits très-épineux en debors, & d'une couleur verdâtre; seuilles alternes.

Lieu. Les forêts; cultivé dans les champs & dans les bois; le Marronier est une variété per-

fectionnée par la grette.

CL. XIX. SECT. IL.

Propriétés. La substance de la châtaigne est douce, un peu styptique, venteuse, adoucissance & pectorale. On prétend que sa farine arrêtesles diarrhées.

Usages. Dans quelques Provinces de France on en fait du pain ou de la bouillie; elle est peu

d'usage en Médecine.

OBSERVATIONS. Les segmens des calices mâles à quatre, cinq & fix segmens, quatre à douze étamines à longs filamens; fruit hérissé, contenant deux, trois ou quatre amandes.

La greffe du Châtaignier für le Frêne ne résufit point, ce qui prouve que ces deux arbres sont treb-différens. Lufage du bois de Hêtre est très-étendu; il est affez flexible avant son entière ficheresse, nans il devient cassant; les Tourneurs en sont plusseurs perissouvrages; c'est avec ce bois qu'on fait les copeaux pour éclarric les vins; on s'en sert pour les ouvrages de gainerie; on présere ce bois pour les lauritaliges; il est très-siqué à ctre

piqué des vers.

Les amandes du Hêtre sont presque aussi agréables à manger que les noistettes; elles servent à engraisser bepores, qui les mangent avec avidité. On en retire par expression une huile sort douce, qui ressemble à celle de noistette, mais qui est plus facile à digérer lorsqu'elle a s'journé quelque temps dans la cave. On a employé avec succès l'écorce intérieure du Hêtre contre les serves intermittentes. On rouve souvent sur les seulles du Hêtre, des galles rouges, convexes, aigrelettes.

#### Arbres amentacés.

Cet arbre est le Fagus filvatica, le Hetre des forêts, à feuilles ovales ; à dents irrégulieres ; il est, suivant Ct. XIV. Linné, du même genre que le Châtaignier ; la forme SECT. II. arrondie du chaton ne lui a pas paru fuffisante pour le féparer du Châtaignier.

Le Châtaignier, Fagus Castanea, à feuilles lancéolées.

aigues; à dents de scie. Lyonnoise. Les fleurs males forment un chaton alongé, peu garni;

les calices renferment de cinq à dix étamines; le nombre des amandes dans chaque capfule, varie de un à quatre; le nombre des fleurs femelles est très petit en comparaifon des fleurs mâles. Nous avons :

1.º Le Châtaignier sauvage qui se trouve dans les

forets du Lyonnois.

2.º Le Châtaignier cultivé, appelé Marronier; il est le résultat de la greffe sur sauvageon; on le trouve abondamment en Dauphiné & dans le Forez, mais à peine est-il cultivé autour de Lyon; ce qu'on vend à Paris sous le nom de Marrons de Lyon, est apporté du Dauphiné

ou du Vivarais.

Le bois du Châtaignier est excellent pour les ouvrages de charpente qui ne sont point exposés à l'eau; les toits de plusieurs anciens bâtimens de nos Provinces sont de Châtaignier, & nous les avons reconnus sains après trois cents ans de durée. Le branchage fournit d'excellens échalas; cet arbre est un de ceux qui vieillissent le plus-Son fruit qui contient une grande quantité de farine, fert de nourriture aux paysans des montagnes du Dauphiné, du Forez & de l'Auvergne. On a préparé un pain affez léger avec la farine de châtaigne. On fait fécher ce fruit, on enleve l'écorce, alors on peut le conserver très-long-temps; quoique la châtaigne soit pesante & de difficile digestion pour les hommes d'une constitution délicate, il n'est pas moins vrai que des paysans qui toute leur vie n'ont mangé que des châtaignes. n'ont bu que de l'eau, sont cependant parvenus à cent ans. On retire du Châtaignier une belle gomme ; les tumeurs qui se développent sur les vieux troncs donnent une teinture noire; les chatons, lorsque la pouffiere séminale est en vigueur, répandent une odeur spermatique.

CL. XIX. SECT. III.

#### SECTION III.

Des Arbres & Arbrisseaux amentacés, dont les sleurs mâles sont séparées des femelles, sur le même pied, & dont les fruits sont écailleux, quelques-uns en forme de cônes, ce qui leur sait donner le nom de Coniferes.

# 557. LE SAPIN.

ABIES taxi folio, fructu sursum spectante.
T. Ins.

PINUS picea. L. monœc. monad.

FLEURS. Amentacées, mâles ou femelles fur le même pied; les fleurs mâles difpôfes en grappes, compofées de plufieurs étamines réunies à leur bafe, en forme de colonne, & de plufieurs écailles qui leur tiennent lieu de calice & forment un chaton écailleux; les fleurs femelles compofées d'un piftil, raflemblées deux à deux, fous des écailles qui forment un corps ovale, cylindrique, que l'on nomme Cône ou Pomme; ces écailles oblongues, tuilées, dures, minces, perliffantes.

Fruit. Sous chaque écaille du cône, on trouve deux semences ovales, anguleuses, obtuses, garnies

d'une aile membraneuse.

Feuilles. Etroites, assez longues, échancrées à leur extrémité, solitaires, détachées les unes des autres à leur base, blanchâtres en-dessous.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Très-grand arbre, tige droite, nue jufqu'à con fommet; les branches paralleles à l'horizon; C.L. XIX. la tête en pyramide; écorce blanchâtre, feche, SECT. All friable; bois tendre & réfineux; les fleurs mâles dispofées en grappes axillaires; les cones pédunculés, rougeârres, leur pointe tournée vers le ciel; les feuilles attachées des deux côtés d'un filet ligneux; à peu près fur un même plan.

Liu. Les foréts, sur les hautes montagnes. Propriétés, Le fucrésineux qui découle du Sapin est très-estimé, on le nomme Larme de Sapin; il est amer, âcre, visquenx; son odeur approche de celle du Citron. Il est vulnéraire, balsamique, antiseptique, diurétique, échaussant, pargastif; c'est ce qu'on nomme la Térébenthine de Strasbourg. Voyet l'Histoire abrégée des drogues, &c.

Ulages. On emploie en Médecine, les bourgeons, contre le scorbut, & comme stomachique; on tire de la résine, une huile qui a les vertus

de la térébenthine.

# 558. LA PESSE, PECE, PICÉA, Épicia ou faux Sapin.

ABIES tenuiore folio, fructu deorsum inflexo. I. R. H.

PINUS abies. L. monœc. monadelph.

Fleur. Caracteres du précédent.

Feuilles. En forme d'alêne, roides, pointues, piquantes, lisses.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Grand arbre, affez semblable au précédent; mais la pointe des cônes est tournée vers la

terre, & les feuilles sont éparses tout autour d'un CL. XIX. filet commun, rangées en forme de cylindre. SECT. III. Lieu. Les forêts des montagnes.

Propriétés.

Sa réfine a les mêmes vertus que celle du précédent; moins pénétrante, moins vive, plus défagréable.

# 559. LE PIN SAUVAGE.

PINUS silvestris. C. B. P. PINUS silvestris. L. monac. monad.

Fleurs. Caracteres des précédens; les fleurs mâles disposées en plusieurs petites grappes, formant des chatons alongés, rameux.

Fruit. Les cônes ou pignons plus courts, d'une forme conique, pointus, formés d'écailles trèsépailles dans l'intérieur, & minces à leur infertion.

Feuilles. Très-étroites, convexes en dehors, un peu concaves en dedans, finement crénelées fur les bords, dures, pointues, prefique piquantes, géminées, c'elt-à-dire enveloppées deux à deux à feur bafe, par une petite gaîne.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Arbre moins grand que les précédens; la tige & les branches difpofées de même; les fleurs mâles, blanchâtres, placées à l'extrémité des branches; les femelles autour des branches, quelquefois à côté des mâles, fouvent très-féparées; feuilles éparfies; la gaîne qui les embralle à leur bafe, diftingue les Pins des Sapins.

Lieu. Les montagnes ; commun dans celles de

Geneve, du Lyonnois, &c.

Propriétés. On en tire un suc résineux dont on fait le brai sec, la résine jaune, le galipot, la térébenthine, &c.

Usages. Sa réfine a les mêmes vertus que celle = des précédens; mais on l'emploie moins en Mé- CL. XIX. decine.

# < 60. LE MÉLESE.

LARIX folio deciduo, conifera. J. B. PINUS larix. L. monac. monadelph.

Fleur. Caracteres des précédens ; les chatons écailleux, arrondis, plus petits que ceux du Sapin.

Fruit. Les cônes moins alongés , plus petits , plus pointus, d'un pourpre violet.

Feuilles. Plus petites, plus molles que celles du Pin, obtuses, moins pointues, rassemblées en faisceau.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port, Grand arbre ; l'écorce de la tige lisse, celle des branches raboteuse, presque écailleuse; les branches divifées, étendues, pliantes, inclinées vers la terre; le bois tendre & réfineux; les cônes fesfiles, distribués le long des branches; les feuilles rassemblées par houppes, sur un tubercule de l'écorce ; elles tombent & se renouvellent chaque année, ce qui distingue le Mélese du Cedre du Liban, espece de Mélese dont les cônes sont très-gros, ronds & obtus.

Lieu. Les Alpes, les montagnes du Dauphiné.

Propriétés. Les fruits & les fleurs passent pour astringens; le bois est très - résineux; on en tire une térébentine préférable à toutes les autres; on lui donne souvent le nom de Térébenthine de Venise; elle est spécialement balsamique, vulnéraire, diurctique & en même temps laxative. Les jeunes Mélefes du Dauphiné, communs dans le Brianconnois, portent, lorsque la seve est en

mouvement, de petits grains mous qui ont le goût CL. XIX. & les propriétés de la manne de Calabre ; c'est une SECT. III. vraie manne connue sous le nom de Manna laricea : elle elt purgative, mais inférieure à la précédente.

Usages. On fait peu d'usage de la manne; la térébenthine de Mélese entre dans plusieurs compositions de vernis; elle s'emploie extérieurement en emplatres; on en tire un esprit & une huile; l'esprit se donne pour l'intérieur, à la dose de quelques gouttes; c'est un puissant diurctique. Voyez dans les Démonstrations des drogues, quels sont les lignes auxquels on peut reconnoître la térébenthine qui n'est pas falsifiée.

OBSERVATIONS. Dans les Pins , Pini , genre qui comprend les Pins, les Sapins & les Méleses de Tournefort : le calice de la fleur mâle sans corolle , est de quatre feuilles; il renferme plusieurs étamines réunies par les filamens, à antheres nues; dans la fleur femelle des. écailles calicinales en cône , chaque écaille couvre deux germes à un pistil ; le fruit ou la noix est noyé dans une membrane qui forme deux ailes.

Les PINS à plusieurs feuilles, partant d'une base en gaîne.

1.º Le Pin sauvage , Pinus silvestris , à scuilles naissant deux à deux; les primordiales solitaires, lisses. En Lithuanie, Lyonnoise. Voyez le Tableau 559.

Cette espece ofire plusieurs variétés: 1.º à tige rameuse des la racine, peu élevée; 2.º à cones plus ou moins gros, plus ou moins optus, droits ou renversés; 3.º à feuilles plus ou moins grandes, d'un vert plus ou moins foncé. Le Pin est réfineux dans presque toutes ses parties ; l'écorce intérieure verte est faturée d'un principe muqueux nutritif. En Suede on la pulvérise, & on la mêle avec la farine de Seigle pour en faire du pain. On retire des noix de Pin un esprit ardent. Les sommités de Pin, en décoction, ont été prescrites avec succès aux

scorbutiques; à haute dose cette tisane miellée excite la fieur; on la prescrit dans le rhumatisme chronique, la CL XIX. goutte, les dartres, les fluxions catarrales, les anciens Sect. III. rhumes. Nos observations journalieres confirment les vertus de cette tisane dans toutes ces maladies. L'écorce de Sapin ouverte par de profondes incisions, laisse couler une grande quantité de réfine ; chaque arbre formé en peut donner dix livres, la plus épaisse s'apelle Galipet; on en obtient par la distillation l'huile essentielle de térébenthine. On obtient une plus grande quantité de résine en entaffant dans un fourneau des troncons, des branches & des troncs de Pin; on fait brûler en étouffant le feu, & on reçoit dans des rigoles qui se perdent dans des tonneaux, la poix liquide que le feu fait dégager. Cette poix est d'un grand usage pour calfater les vaisseaux & huiler les cordages. Si on fait brûler les sédimens de la poix, on obtient le noir de fumée, en arrétant la fumée avec des cartons. Dans quelques terrains la réfine de Pin est si abondante, que si on n'incise pas l'écorce ils en font fuffoqués; on peut en retirer même des racines.

L'huile essentielle de térébenthine est rarement prescrite intérieurement ; cependant en la saturant de sucre , elle peut se prendre sans danger, & comme détersif, produit les mêmes effets que les baumes étrangers. La poix entre dans les emplâtres. On a prescrit intérieurement l'eau de goudron, c'eft-à-dire une eau dans laquelle on avoit fait bouillir pendant vingt-quatre heures de la poix; on a beau coup loué ce remede pour faciliter l'éruption de la petitevérole, pour consolider les ulceres des poumons & autres ulcérations internes. Nous l'avons souvent ordonnée, mais nous n'en avons jamais obtenu des guérisons bien décidées.

Le bois du Pin est une des plus grandes, ressources pour alimenter le feu des cheminées & des poèles , fur-tout en Allemagne , en Pologne & en Suede. On seroit étonné de la quantité de ce bois que chaque maison emploie pour le chaussage, il brûle rapidement, & ne laisse presque point de cendres. On fait servir les troncs des jeunes Pins pour conduire l'eau, on les fore dans le sens de leur longueur, mais ces aqueducs sont de courte durée.

Les antheres font si nombreuses sur chaque pied, 2.XIX, quemportées par le vent, leurs poussieres séminales sacr. ill. semblent des pluies de soufre. Comme le tronc des Pins vulgaire et affec droit, on le fait entrer dans la confrucción des maisons en bois du Nord; les planches qu'il sournit servent à la charpenne. Lorsque les Médecins prescrivent les sommités de Pin, on donne le plus souvent les jeunes pousses se seuilles à peine développées; mais les obsérvateurs ont spécialement indique les chatons miles, ou l'agrégat des étamines, très-résineux, odoran & ballamique.

En Lithuanie on trouve dans les forêts une multitude étonnante de troncs de Pin noircis par le feu, ce font des arbres facrifics pour obtenir la réfine; les payfans enlevent avec la hache la bafe de l'écorce au-deflus des racines, entourent l'arbre de branchages, y mentent le feu; le tronc échauffé fournit une grande quantité de poix que l'on ramafle fur une couthe de terre argilleufe qui entoure l'arbre. Comme les Pins croiffent affez rapidement, qu'ils fe fement d'eux -mémes, & que les deux tiers de la Lithuanie est en forêts, cet arbre n'est pas affez précieux pour le ménager; on abate en hivet ces troncs, & on les foie en tronçons pour le chauffage.

Le Pin le plus réfineux est la variété appelée Mago, don Scopoli a fait une espece à s'euilles deux à deux, ou géminées; à cônes pyramidaux; à écailles oblongues, obtusés; à troncs & rameaux tortueux. Il étois aflez commun près de Grodno; on l'a trouvé en Suisse, en Dauphiné. Cet arbre est fir ésineux que des fissures des branches & des sommités, il coule perpétuellement une résine très-odorante qui, recueille; a minie les baumes du Pérou. On peut la prescrite riturée avec du sucre dans toutes les maladies contre lesquelles on emploie les baumes étrangers, comme gonorthées anciennes, ulcérations internes, externes, & externes, & des

2.º Le Pin cultivé, Pinus pinea, à feuilles deux à deux; les primordiales solitaires, ciliées; à cônes pyramidaux; à écailles lisses, brillantes; à poix ovales, sans ailes membraneuses. En Languedoc, en Dauphiné.

La noix de ce Pin est blanche, oblongue, comprimée, longue d'un pouce, couverte d'une pellicule; sa saveur acidule,

acidule, douce, est analogue à celle des amandes; elle est farineuse , huileuse ; on peut retirer le tiers de CL. XIX. fon poids d'une huile par expression; on mange ces noix SECT. Ill. fraîches, crues ou confites au sucre comme des pistaches à elles sont nutritives, adoucissantes; elles se rancissent promptement, alors elles deviennent roufles, âcres, c'est ce qui les a fait négliger pour l'usage pharmaceutique.

3.º Le Pin Cimbre, Pinus Cembra, à feuilles cinq à cina , liffes , à trois côtes ; à cônes ovales , droits ; à écailles ovales, concaves; à noix en forme de coin, sans aile membraneuse; à écorce gercée. En Suisse, en Dau-

phiné.

Il fournit une térébenthine très-agréable; on en retire une huile effentielle, appelée le Baume des Carpathes, qui est vulnéraire, détersive. Les pignons ou amandes font nutritifs, & fournissent une grande quantité d'huile par expression, sing onces par livre. Le tronc de ce Pin est affez tortueux; son bois est leger & facile à travailler.

4.º Le Pin Cedre, Pinus Cedrus, à feuilles aigues, naissant par faisceaux. Sur les montagnes de Syrie.

Arbre à écorce lisse, très-élevé; à rameaux trèsétendus; à feuilles roides, pointues, raffemblées par paquets durables pendant l'hiver; à cônes ovales, obtus, droits; à écailles fermées, arrondies.

Le Cédre du Liban devient un arbre d'une groffeur prodigieuse; il étend ses branches horizontalement, & forme par son feuillage un abri impénétrable aux rayons du soleil. Les plus anciens Cedres cultivés en Europe se voient en Angleterre; les deux pieds que notre illustre compatriote, M. Bernard de Justieu, planta au Jardin du Roi, ont acquis en moins d'un demi-siecle la grosseur & l'élévation des plus grands arbres. Comme le Cedre ne quitte point ses feuilles, on peut le mettre dans les bosquets d'hiver. Le bois du Cedre est d'un bon service; les Anciens l'employoient dans les plus augustes bâtimens, il est sur-tout devenu célebre par l'usage que les Architectes de Salomon en firent dans l'élévation de l'ancien Temple de Jérusalem. La résine du Cedre répand une odeur très-agréable.

5.º Le Pin Mélese, Pinus Larix, à feuilles en fais-Tome III.

ceaux, obruses, caduques. En Dauphiné, en Suisse. J'en ai vu de très-grands arbres en Lithuanie , près

SECT. III. de Novogorod. Voyez le Tableau 550.

Cet arbre s'éleve affez droit; il est moins haut que le Sapin; son bois est rouge ou blanc, plus dense que celui du Sapin ; ses feuilles sont molles , courtes ; on peur à peine les appeler obtuses, elles nous paroissent aigues; les cônes font courts, ovales. Toutes les parties du Mélese répandent une odeur agréable. On peut retirer par incision, cinq livres de térébenthine de chaque vieux pied de Mélese ; la plus épaisse fournit la colophane. La térébenthine du Mélese est plus âcre que celle du Sapin; on la regarde comme vulnéraire; elle est diurétique, mais pour la prendre intérieurement, il faut la triturer avec du Sucre. On trouve fur le Mélese une espece de manne moins purgative que celle du Levant. Le bois du Mélese est incorruptible dans l'eau, aussi l'emploie-t-on pour la construction des navires, des aqueducs. On ne peut guere en faire usage dans la charpenterie, parce qu'il se tourmente & qu'il en suinte très-long-remps un suc réfineux. Comme ce bois est incorruptible , les Peintres les plus célebres qui travaillent sur bois, l'ont préféré à tout autre; comme bois réfineux, compacte, il brûle bien & dure plus long-temps au feu que le Sapin, & donne plus de braise.

Les boutures de Mélese transplantées, reprennent faci-Jement; nous en avons hasardé cette année qui avoient été arrachées depuis un mois & demi, & qui ont toutes

poussé des rameaux & des feuilles.

#### Les SAPINS à feuilles solitaires, ou séparées à leur base.

6.º Le Sapin vulgaire, Pinus picea, à feuilles solitaires, échancrées. Lyonnoise, en Lithuanie. Voyez le Tableau 557.

7.º Le Pin Sapin, Pinus Abies, à feuilles solitaires, en alêne, pointues, pectinées, lisses. Lyonnoise, en Lithuanie. Hoyez le Tableau 558.

Le Sapin s'élève jusques à cent cinquante pieds ; aucun arbre Européen ne gagne cette élévation ; son jet est droit, pyramidal.

Cet arbre fournit les plus grandes poutres, les miss des vaisseaux; on en trie la plus grande partie des Cu. XIX. planches d'un usage ordinaire. Le Sapin ett très-réfineux; och aque pied peut fournit quarante livres de réfine; lorsqu'on la fait cuire on obtient la poix de Bourgogne, si utile pour cassater les navires; si on la fait cpassific davantage, on a une espece de colophane. On en retire par la distillation une thuile essentiel, esmblable à l'huile de Térebonthine, qui réunie avec le massific, fournit un bon vernis; si on sait brieller la résine des Sapins, on obtient, en recueillant la fumée, le noir le plus utile pour l'Imprimerie.

Les bourgeons de Sapin sont aussi utiles que ceux de Pin pour traiter le scorbut, les ulcérations internes & externes. On peut retirer de ces bourgeons en les faisant fermenter dans l'eau, une liqueur acide, trè-agréable, on l'édulcor avec du miel ou du stire; l'écorce intérieure du Sapin récele le principe muqueux nutritif. Les Sapins de cinquante ans sont déjà très-hauts, mais its n'ont toute leur élévation qu'à cent ans. Il saut observer qu'ils s'élevent plus ou moins suivant le-terrain, le climat. Les Sapins du Nord fournissent les plus belles miautes; ceux de nos Provinces sont beaucoup moins élevés,

Le Sapin vulgaire s'éleve moins haut ; son bois est plus tendre & plus léger, & dure moins à découvert; il fournit comme le précédent une grande quantité de résine; ses amandes sont très-ameres.

# 561. L'ARBRE-DE-VIE, ou Thuya du Canada.

THUYA Theophrasti, G. B. P. THUYA occidentalis. L. monœc. monadelph.

Fleurs. Amentacées, mâles & femelles sur le même pied; les fleurs mâles composées de quatre étamines cachées sous les écailles d'un petit chaton ovale; les fleurs femelles composées d'un pittil G # ii

placé fous des écailles convexes ; chaque écaille CL. XIX. renferme deux fleurs; leur assemblage forme un SECT.III. cône commun , lisse & doux au toucher; ce qui le distingue de celui du Thuya de la Chine . dont le cône est dur & raboteux.

Fruit, Chaque pistil produit un petit cone particulier, obtus, qui renferme une petite semence oblongue, entourée d'une aile membraneuse &

tronquée.

Feuilles, Elles ne paroissent que des écailles verdâtres, rangées en maniere de tuile, le long des ieunes tiges; ces écailles sont obtuses dans cette espece, aiguës & réfléchies dans le Thuya de la Chine.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port, Arbre qui imite beaucoup le Cyprès, n.º suivant; le bois moins dur que celui du Sapin, presque incorruptible; l'écorce dure, écailleuse; les branches alternes, disposées sur un même plan; les fleurs mâles rassemblées sur un filet commun; les femelles axillaires, imitant un petit bouton furmonté d'une couronne ; les feuilles éparles . appliquées contre les branches, toujours vertes.

Lieu. Le Canada, la Sibérie.

Les branches & les feuilles répan-dent une odeur affez forte; on leur drittibu une vertu vulnéraire, dé-terfive, sudorifique; mais on s'en

OBSERVATIONS. Dans l'Arbre-de-vie, Thuya, les fleurs mâles sont en chaton, formé par des écailles qui convrent cinq étamines réunies par les flamens; les fleurs femelles forment des cônes à écailles couvrant deux germes, un pistil sur chaque germe; la noix ou pignon, environné d'une aile membraneuse. Nous cultivons :

1.º L'Arbre-de-vie occidental, Thuya occidentalis,

à cônes lisses; à écailles obtuses. Dans les forêts du Canada, de Sibérie, en Lithuanie. CL. XIX. SECT. III.

Les branches horizontales.

Cette espece est la plus généralement cultivée, on la multiplie de semences & de marcottes, elle se plait dans les terrains humides ; comme elle conserve ses feuilles pendant l'hiver, on doit la mettre dans les bosquets de cette saison. On trouve sur le Thuya des grains de résine jaunes & transparens comme de la gomme copal; mais cette résine n'est point dure, & en la brûlant elle répand une odeur de galipot ; le bois répand une mauvaise odeur lorsqu'on le travaille. La décoction des branches de Thuya est très-analogue par ses essets aven celle de la Sabine.

2.º Le Thuya d'Orient, Thuya orientalis, à cônes rudes; à écailles aigues, ctochues. Originaire de la Chine.

Ses rameaux sont redressés.

### 562. LE CYPRÈS improprement appelé femelle.

CUPRESSUS metà in fastigium convolutà quæ femina Plinii. I. R. H.

CUPRESSUS semper virens. a femina. L. monœc. monadelph.

Fleurs, Amentacées, males ou femelles sur le même pied; les mâles composées de quatre antheres ou sommets d'étamines attachés à la base d'une écaille obronde, aiguë; l'assemblage des écailles formant un chaton ovale; les femelles rassemblées en forme de petits cônes écailleux, obronds, composés de germes à peine visibles, placés à la base de chaque écaille qui est ovale & convexe en-desfous.

Fruit. Cône presque rond, composé de portions Ggiij

orbiculées, anguleuses, qui se séparent dans la Ci. XIX. maturité, & corre lesquelles on trouve de petités Sect. III. semen es anguleuses, aigués.

Feuilles. Especes de petites écailles verdâtres, pointues, rangées en maniere de tuile, le long de petits rameaux quadrangulaires.

Racine. Ligneuie, rameuse.

Port. Grand arbre dont la tête forme une pyramide, les branches rellerrées les unes contre les autres; le bois odoriférant, presque incorruptible; les seurs & les fruits épars, seffiles, souvent solitaires; stêurs mâles & temelles sur le même pied, d'où l'on voit qu'il est improprement appelé femelle; feuilles opposées, toujours vertes.

Lieu. L'Orient, le Languedoc; cultivé dans les

jardins.

Propriétés. Le bois répand une odeur pénétrante; il a un goût âpre; son fruit est un astringent trèsrecommandé; on le regarde aussi comme fébrifuge.

Ufages. Dans les pays chauds, le Cyprès donne une reinne d'une odeur douce; on n'emploie que fon fruit en Médecine; il se donne en décoction, dans du vin, à la dose de 3 pour l'homme, & de 3 pour les animaux.



## **563. LE CYPRÈS** improprement appelé mâle.

SECT. III.

CUPRESSUS ramos extrà se spargens, quæ mas Plinii. I. R. H.

CUPRESSUS semper virens. & mas. L. monœc. monadelph.

Les mêmes caracteres que le pré-Feuilles. ( cédent dont il est une variété. Racine.

Port. Il n'en differe qu'en ce qu'il étend ses branches cà & là, au lieu que le Cyprès femelle les rassemble à son sommet ; il porte des fleurs males & des femelles; il est donc impropremene appelé Cyprès mâle.

Lieu. Propriétés. Les mêmes que le précédent.

OBSERVATIONS. Dans le Cyprès, Cupressus, les fleurs mâles en chatons; à écailles couvrant chacune quatre antheres affiles, sans filamens; les fleurs femelles en cône; à écailles uniflores; le cône mûr offre des gerçures dans lesquelles on trouve des semences anguleuses. On cultive : 1.º Le Cyprès toujours vert , Cupressus semper virens ,

à feuilles imbriquées, en recouvrement ; à rameaux à quatres angles. En Languedoc.

Celui qu'on appele faussement femelle a ses branches redressées, le prétendu mâle a ses rameaux horizontaux; le Cyprès ne se multiplie que de semences, il y a des années où elles levent très bien ; la feconde année on plante en pépiniere les petits pieds. Les jeunes plants craignent la gelée, mais les anciens supportent très-bien nos hivers. Les Cyprès s'accommodent de tous les terrains, Gg iv

leur accroiffement est affez rapide. Dans les pays chauds C. XIX, l'écore de Cyptès entaillée, la lissife écouler une affez Sez. III, grande quantité de résine. On voit suinter de l'écorec de seunes Cyptès, une substance blanche, analogue à la gomme adragan; les abeilles la recueillent pour former leur propolis,

# 564. L'AUNE, VERNE, ou Vergne.

ALNU'S latifolia, glutinosa, viridis. C. B.P. BETULA alnus. L. monœc. 4-dria.

Flurs. Amentacées, mâles & femelles fur le même pied; les fleurs mâles font composées de quatre étamines placées dans une espece de petite corolle monopétale, divisée en quatre, rassemblées trois à trois sous les écailles d'un chaton cylindrique; les fleurs femelles composées de deux pistils logés deux à deux sous les écailles d'un chaton écailleux, ovale.

Fruit. Petit chaton écailleux qui renferme des

semences solitaires, anguleuses.

Feuilles. Pétiolées, fimples, entieres, ovales, dentées en maniere de scie; les dentelures dentées à leur tour; la surface inférieure relevée de ner-vures saillantes.

Racine, Rameuse, ligneuse.

Port. Arbre qui forme une large tête; écorce d'un gris brun en dehors, jaunâtre en dedans; les fleurs axillarres, pédunculées; les péduncules rameux; feuilles alternes, d'un vert foncé, velues & blanchâtres en-deflous dans une variété.

Lieu. Le bord des rivieres, des ruisseaux & les

lieux humides.

Propriétés. L'écorce & les feuilles sont âpres au

goût, astringentes, vulnéraires, résolutives; le bois est très-utile dans les Arts.

CL. XIX. Usages. L'écorce & les feuilles sont usitées en SECT. III. Médecine; les feuilles s'appliquent extérieurement avec succès contre la goutte & le rhumatisme . la décoction s'emploie pour les cataplasmes. On ne se sert plus du fruit.

# ς6ς. LE BOULEAU.

BETULA. Dod. Pempt. BETULA alba. L. monoco. A-dria.

Fleurs, Caracteres du précédent,

Fruit, Caracteres du précédent, mais la semence ordinairement bordée de deux ailes membraneuses.

Feuilles. Ovales, presque triangulaires, pointues, finement dentées en maniere de scie; la surface inférieure d'un vert blanchâtre.

Racine. Ramoufe, ligneufe.

Port. Arbre d'une médiocre grandeur; le bois tendre & blanc ; l'écorce presque incorruptible , blanche, lustrée, fatinée sur les jeunes branches, raboteuse sur les troncs; les boutons alongés; la fructification comme dans le précédent; les feuilles alternes, quelquefois géminées, d'un vert clair.

Lieu. Les bois, les taillis dans les montagnes. Propriétés. Les feuilles sont un peu odorantes. & d'une saveur amere. En perçant l'écorce dans le temps de la seve , il en découle une liqueur légérement acide, douce, agréable & diurétique. Les feuilles sont résolutives & puissamment déterfives.

Usages. Les feuilles & la liqueur sont employées en Médecine; la liqueur se donne à la dose d'un verre, pour les hommes, & de th & pour les animaux.

OBSERVATIONS. Dans les Bouleaux, Betula, les fleurs mâles en chaton sont formées d'écailles divisées en trois SECT, III, segmens renfermant trois sleurs; à corolles à quatre segmens, renfermant quatre étamines. Dans les fleurs femelles en cone, le calice est d'une seule piece, à trois segmens, couvrant deux fleurs; la semence ailée.

> Ce caractere ne convient qu'à l'Aune ; on ne trouve dans le Bouleau ni corolle, mais des écailles irrégulieres : ni quatre étamines, mais huit ou douze antheres. Dans le Bouleau les semences sont ailées; dans l'Aune elles sont comprimées, presque ovales. Nous avons à connoître:

> 1.º Le Bouleau blanc, Beiula alba, à feuilles ovales, aigues; à dents de scie. Lyonnoise, en Lithuanie. Voyez

le Tableau 565.

Les jeunes feuilles des Bouleaux sont velues ; elles deviennent liffes à la fin de l'été; les chatons males sont cylindriques, longs, pendans; les cônes des femelles sont ovales, courts; on fait des balais des rameaux; les branches sont employées pour les cercles des tonneaux ; le bois du tronc, fouvent veine, & qui est dur, sert aux Charrons pour les roues ; les Tourneurs le recherchent. On fait d'excellent charbon avec le Bouleau; on retire une espece de cire des chatons. Les feuilles qui sont ameres, gluantes, teignent les laines en jaune; elles font la base de la couleur rouge que donne la Garance; en les faisant bouillir avec l'alun, on en retire une pâte couleur de safran. Si on fore le tronc, il en découle une lymphe aigrelette; cette eau a été prescrite comme diurétique contre le calcul, l'obéfité ou l'embonpoint excessif, contre la gale répercutée. On en retire, en la laissant fermenter, une liqueur vineuse; on en peut extraire un sel saccharin. L'écorce sert à tanner les peaux. Macérée avec l'alun, elle teint les fils d'un brun rougeatre. On retire de la fumée de l'écorce un noir-de-fumée utile aux Imprimeurs. Plusieurs animaux mangent les seuilles de Bouleau.

2.º Le Bouleau nain, Betula nana, à feuilles arrondies,

crénelées. En Suiffe.

Arbrisseau de trois pieds, droit; à écorce noire, velue; à feuilles lisses, nerveuses en-dessous; les chatons mâles & les cônes femelles sont épais, ovales, se redressant des

ailes des feuilles. On compte de six à huit étamines à chaque seur mâle; les semences aplaties, orbiculaires.

CL. XIX.

Les seuilles teignent en jaune.

3.º Le Bouleau Aune, Betula Alnus, à péduncules

ramifiés. Lyonnoise, en Lithuanie.

Rois rouge, fragile; écorce noriàtre; feuilles gluantes, d'un vert noirâtre; à dents arrondies; on trouve fur les divisions des nervures de petites éponges. Le bois eff sijet à se pourrir; quoique noueux, il prend bien le noir d'ébene; il se conserve très long - temps sous Peau; l'écorce teint les laines en brun & en noir; les feuilles & l'écorce foin employées par les Corroyeurs pour préparer les cuirs. Les brebis mangent les feuilles de l'Aune, d'Le Rules Aune connenter.

4.º Le Bouleau Aune cotonneux , Betula Alnus incana, à feuilles plus alongées, cotonneuses en-dessous.

Lyonnoise.

Les feuilles ne sont point gluantes & n'offrent point de petites éponges sur leurs nervures. Haller en fait une espece; Linné ne la regarde que comme une variété.

On trouve encore dans nos Provinces le petit Aune, Alnus Alpina minor, haut de trois pieds; à feuilles lisses; à dents de scie, gluantes au printemps, Cette varitée réunit les deux, précédentes especes; se fouilles sont aigués & sans éponges sur les netwites.



CL. XIX, SECT. IV.

### SECTION IV.

Des Arbres & Arbrisseaux amentacés, dont les fleurs mâles sont séparées des femelles, & dont les fruits sont des baies molles.

## 566. LE GENEVRIER.

JUNIPERUS vulgaris frudicosa. C. B. P. JUNIPERUS communis. L. diœc. monad.

FLEURS. Amentacées, males & femelles sur des pieds différens; les màles rassemblées dans un petit chaton conique & écailleur, composées de trois étamines réunies en un seul corps par leurs filles, placées à la basé d'une écaille large & courre; les sleurs femelles composées de trois pistils, de trois especes de pétales rois de posé un les distributes de l'acceptance de l'acceptan

Fruit. Baie charnue, obronde, couronnée de trois petites dents, ayant en-dessous trois petits tubercules, & contenant trois semences ou petits

noyaux durs, anguleux, oblongs.

Feuilles. Seffiles, simples, étroites, aplaties, pointues, rangées trois à trois sur les tiges, roides, droites & piquantes.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbrisseau qui forme ordinairement un buisson, & qui quelquefois s'éleve en arbre, ce qui ne forme qu'une variété; l'écorce blanche en dehors, rougeatre en dedans, raboteuse; le bois

dur; les fleurs axillaires, raffemblées; les mâles fur des pieds différens des femelles; feuilles tou- CL XIX. iours vertes.

Lieu, Les terrains incultes, les collines feches & arides.

Propriétés, Les baies sont d'une saveur aromatique , réfineuse ; elles donnent , ainsi que les réfines, une odeur de Violette aux urines. Le bois a une odeur réfineuse, agréable; les baies font puissamment résolutives, atténuantes, stomachiques, détersives, diurétiques; le bois & les racines sudorifiques. Les Arabes font des incisions à l'écorce , pour retirer sa résine qu'on nomme

Sandaraque ou Vernis des Arabes.

Usages, Pour les hommes l'on prescrit les baies de Genievre à la dose de 3 ij que l'on fait infuser dans l'eau bouillante, en forme de Thé. On en tire une eau distillée, un vin, une huile essentielle, un extrait; l'eau distillée se donne à jeun, depuis 3 iv jusqu'à 3 vi ; le vin qui résulte des baies fermentées avec l'eau, fait une boisson assez agréable & très-stomachique ; on tire de ce vin un esprit qui est un puissant diurétique; l'extrait est stomachique; l'huile essentielle, emménagogue, carminative & très - diurétique. On donne aux animaux l'infusion des baies, à la dose de thi, faite avec poig. j; l'extrait à 3 ij ; l'huile essentielle à 3 ß; on se sert souvent des baies & du bois pour les parfums antiputrides.



CL. XIX. SECT. IV.

# 567. LASABINE,

SABINA folio cupressi. C. B. P.
JUNIPERUS Sabina. L. dicc. monad.

Fleurs. } Caracteres du précédent; fleurs mâles Fleurs. & femelles sur des pieds différens; semences convexes d'un côté, aplaties sur les faces qui se touchen.

Feuilles. Très-petites, droites, aiguës, se prolongeant sur la tige, ressemblant à celles du Cyprès,

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Arbrisseau qui ne s'éleve pas à une grande hauteur; l'écorce rougeâtre; les sleurs & les fruits sessillaires; feuilles opposées, d'un beau vert, & toujours vertes.

Lieu. Le Levant , l'Italie , la Sibérie ; cultivé

dans les jardins, en plein air.

Propriétés. Les feuilles ont une odeur forte & pénétrante; le goût amer, aromatique, rélineux; les feuilles font emménagogues, diurétiques, ver-

mifuges, antiseptiques, détersives.

Ulages. L'on emploie, pour les hommes, les feuilles en décoction, à la dofe de 3 8; en subfance ou en poudre, à la dofe d'un gros dans un verre de vin blanc; le suc des feuilles est vermitige lorsqu'il est adouc à melé avec du lait; on tire de la plante une cau & une huile diffillée; l'eau se donne depuis 3 s jusqu's 3 ji dans les potions emménagogues & vermituges; l'huile à la dose de quelques goutres, pour le même objet; extérieurement les seuilles pilées & appliquées, sont détersives & résolutives; la poudre sche fett à cossumer, à ronger les chairs, & à déter

gee les ulceres. On donne aux animaux les feuilles en infusion de 3 ji, sur lb j ß d'eau , & Thuile diffillée , à la dose de 3 j ou 3 ji. On croit cette plante dangereuse pour les chevres. Selon M. Duhamel, les Maréchaux en sont un grand usage pour donner de l'appétit aux bestiaux.

OBERNATIONS. Les Geneviers, Juniperi, de Linnzus, comprennent les Cedres, Cedri, de Tournefort; ces arbrifleaux font dioiques, ou à fleurs miles & femelles, fur des pieds différens; les fleurs miles à chatons; à écailles couvrant trois érainnes monadelphes, ou réunies par les filamens. Dans les fleurs femelles, le calice est à trois femens renfermant trois pérales, trois flyles; le fruit en baies, à trois femences. Les principales effoces font :

1.º Le Genevrier Sabine, Juniperus Sabina, à feuilles opposées, droites, collées sur la rige, formant comme des chaînettes. En Dauphiné, en Suisse. Voyez le

Tableau 567.

Cer arbriffeau s'éleve à cinq ou fix pieds; son bois est très-dur; ses rameaux tout couverts de feuilles; les baies bleues, à une, deux, rarement trois semences.

Toute la plante répand une odeur forte ; sa saveur est acre : c'est un remede héroique , excellent vermisuge . puissant emménagogue. Comme on a cru que cette plante étoit infaillible pour faire avorter, on a fagement défendu de la vendre à des inconnues; & si plusieurs filles en ont pris à haute dose sans se blesser, il n'est pas moins vrai qu'elle a produit cet effet sur plusieurs autres; la décoction semble spécialement porter sur la poirrine, jusques à faire cracher le sang. Entre les mains des Médecins prudens, la Sabine devient un puissant moyen de guérison, elle augmente le cours des urines, dispose à la sueur ; donnée à petite dose & en poudre, à la dose de douze grains, elle a guéri des fievres intermittentes, tierces, quartes, qui avoient réfissé à tous les autres remedes. Nous ne connoissons pas de meilleurs moyens pour enlever les empâtemens des visceres du basventre; nous prescrivons alors des pilules faites avec la Sabine & les gommes ; l'énergie de la Sabine dépend de la réfine & de fon huile effentielle.

2.º Le Genevrier commun, Juniperus communis, 3 CL. XIX. feuilles ternes, ouvertes, linaires, convexes, piquantes, SECT. IV. concaves, plus longues que les baies. Lyonnoife, en Lithuanie.

Le nombre des étamines n'est pas constant, on en trouve sous les écailles ou quatre ou cinq, rarement

rois.

On a trouvé des Genevriers de trente à quarante pieds de la leur la ries Alpes; les feuilles font moins ouvertes, plus larges, la baie alongée, douce. Le vulgaire eft à rameaux difformes, épars; feuilles lancéolées, pointues, convexes en-deffus, concaves de d'un vert blanchire en-deffus; et les charons mâles ovales aux aiffelles des feuilles, fans péduncules; les baies mûriflent la feconde année, elles font bleues, noires, rarement blanches.

Le bois qui est très-dur est aromatique; les baies sont balamiques, nullement désagréables; on retire du bois une huile essentielle; des baies un principe résneux, réuni à un principe mucilagineux, saccharin. On a aussi extrait des baies une huile grasse. On fait fermenter les baies, & on en obtient un vin assez agréable, & par

la distillation, une eau-de-vie très-forte.

Les baies augmentent le cours des urines; on en prépare un féctuaire, excellent flomachique, rrès-infiqué dans l'anorexie, la diarrhée par atonie; si on fait infusér les baies dans du vin blanc, on obtient un bon reméde contre la leucophlegmatie. En général on peut affurer que l'extrait des baies de Genievre et indiqué dans toutes les maladies chroniques qui dépendent d'atonie, de foibles maladies chroniques qui dépendent d'atonie, de foibles maladies troinques qui dépendent d'atonie, de foibles maladies routes qui dépendent caronie les forces, excite l'appétit, poussée par tous les couloirs.

Si on fait bouillir le bois rapé, on a un bon sudorifique que l'on peut prescrire utilement dans les maladies venériennes. Les Ebénistes emploient le bois pour de petits meubles; sa couleur tire sur le rouge,

3.º Le Genevrier saux-Cedre, Juniperus Oxicedrus, à seuilles ternées, ouvertes, piquantes, plus courtes que

les baies. En Languedoc.

Les feuilles plus grandes que celles du Genevrier commun; les baies rousses, grosses comme des noisettes.

4.º Le Genevrier à feuilles de Cyprès, Juniperus phanicea,

phenicea, à feuilles ternées, ovales, convexes, obtules, a très-petites, en recouvrement, collées contre les rameaux. En Languedoc. Les baies groffes, jaunes.

L. XIX.

# 568. LE MURIER NOIR.

Morus fructu nigro. C. B. P. Morus nigra. L. monœc. 4-dria.

Fleurs. Amentacées, mâles ou femelles fur le me pied, & quelquefois fur des pieds différens; les males compofées de quatre étamines placées dans un calice divifé en quatre folioles ovales & concaves; les fleurs femelles compofées de deux pifilis en forme d'alène, placés dans un calice à quatre folioles obrondes, obtufes, & qui perfiftent. Pait. Efocce de baie nommée Mûre, compofées

Fruit. Espece de baie nommée Mûre, composée de petites baies formées des calices & des germes rendés, devenus charnus & succulens; chaque baie renferme une semence ovale, aigué.

Feuilles. Pétiolées, simples, entieres, faites en cœur, rudes au toucher, dentées par leurs bords, quelquefois découpées en cinq lobes plus ou moins

profondément, selon les variétés. Racine, Rameuse, ligneuse.

Port. Arbre qui ne s'élève pas à une grande hauteur; les branches entrelacées; l'écorce rude & ét épaille; le bois jaune, les fleurs pédunculées, axillaires, les baies raflemblées sur un filet en forme de têtes; feuilles alternes, d'un vert luisant. Lieu. Les bords de la mer en Italie; cultivé

facilement dans nos climats.

Propriétés. L'écorce de la racine est un peu acre & apre; elle est détersive, astringence, vermifuge; le fruit est nourrillant, ratrachissant, un Tome III. Hh

Control Control

peu astringent quand il est mûr, encore plus CL. XIX. lorsqu'il est vert; les feuilles de cette espece con-

SECT. IV. viennent peu aux vers à foie.

Ufages. Des fruits, on fait un firop fimple & compolé, dont on donne une cuillerée, dans un verre d'eau, pour les maux de gorge; l'on réduit les racines en poudre, que l'on emploie en décoction.

OBSENVATIONS. Dans les Múniers, Mori, les fleurs meises on les calices d'une feule piece, divifés en quarre fegmens fans corolle, à quarre étamines; le calice des femelles formé de quarre feuillers fans corolle, à deux flyles; il devient fucuellen ét enferneu une feule femence.

1.º Le Múnier blanc, Morus alba, à feuilles obliquement taillés en cœur, ilfiles. Cultivé dans nos Pro-

vinces & en Pologne; originaire de Perse.

Il devient plus grand que les Cerifiers; les feuilles rantot entieres, en cœur; tantôt à deux ou à trois lobes, à dentelures, velues dans leur jeuneffe; fleurs vertes, comme amentacées, aux aiffelles des feuilles; fruits blancs, fades, fûcculens, raffemblés en téres.

Cette espece présente pluseurs variétés à feuiller plus ou moins découpées, plus ou moins lisses; à fruits blancs, rouges & noirs; le bois est jaune, affez dur; on peur en extraire un principe colorant, jaune. Ce bois résis à l'eur, aussi en fait-on des seaux des fruzilles. En Languedoc.

Les Charrons en font des jantes de roues; les Ébénifles commencent avec raifon à en tirer parti pour les petits ouvrages de menuiferie; la couleur d'un basu jaune , contrafte bien avec les bois rouges pour les marquéteries.

L'écorce des racines est âcre & fort amere, aussi l'avons-nous souvent employée dans les empâtemens des

visceres; elle purge certains sujets.

On a commencé à cultiver les Mûriers en France fous Charles IX; mais ce fut fous Henri IV que le Gouvernement encouragea leur culture. On crut d'abord qu'etant apportés de Sicile, ils ne récufiroient que dans le Provence & le Languedoc; mais peu à peu on s'affura, par la beauté des arbres introduits dans nos Provinces
Septentrionales, que ces arbres ne craignoient point le Ct. XIX. froid; aussi les a-t-on cultivés en grand en Prusse. Ceux Sect. IV. que nous avions plantés à Grodno, réfisterent très-bien

aux froids les plus rigoureux.

Le Mûrier est un des arbres les plus tardiss à donner La feuille; cette année 1787, le froid a été à peine sendible en Janvier, Février & Mars; mais le froid, la gelée & la neige avant dominé en Avril, même les premiers jours de Mai, nos Mûriers avoient à peine développé leurs feuilles le 12 de Mai ; aussi tous ceux qui avoient fait éclore les œufs de vers à soie en Avril, ont perdu leurs semences.

Le Mûrier blanc s'accommode de toute espece de terrain; dans les terres fortes il acquiert en quinze ans vingt-un pouces de circonférence, tandis que dans le même terrain, les Ormes plantés en même temps, n'offrent que quinze pouces. On a préparé des cordes & des toiles avec l'écorce de Mûrier. Tout le monde sait que les feuilles de Mûrier blanc fournissent la nourriture aux vers à soie; & quoique ces arbres soient entiérement dépouillés de feuilles en Mai, ils se regarnissent bientôt après, & donnent un ombrage agréable jusques à la fin de l'au-

2.º Le Mûrier noir, Morus nigra, à feuilles en cœur, rudes. En Italie; cultivé dans toute l'Europe.

Cette espece est souvent dioique; les fleurs mâles séparées des femelles, sur des pieds différens. Voyez le Tableau 168.

Les Mûriers noirs fournissent beaucoup de feuilles grandes , aussi les éleve t-on pour les taillet en tête , comme les Orangers; mais ces feuilles ne durent pas long-temps dans leur fraicheur. Cet arbre croit plus lentement que le précédent; son fruit est agréable, mais lorsqu'il est mûr il tombe facilement, & tache tous les vêtemens, ce qui rend les allées de ce Mûrier désagréables dans l'arriere-saison; pour lever ces taches de mûres , il faut laver l'endroit taché & le faire lécher à la vapeur du soufre , l'acide qui se dégage du soufre emporte sur le champ la tache.

CL. XIX. SECT.IV.

# 569. LE FIGUIER.

Ficus communis. C. B. P. Ficus carica. L. polyg. polyæc.

Fleurs. Améntacées, mâles & femelles renfermées en très-grand nombre dans l'intérieur d'un caliec commun, grand, à peu près ovale, charmu, concave, presque totalement termé dans la partie qu'on nomme l'ail de la figue, par des écaillès aiguës, lancéolées, dentées, recourbées; les fleurs males logées dans la partie supérieure du caliec, les semelles dans l'intérieure; les unes & les autres attachées à de petits péduncules; les mâles composées de trois étamines, & d'un calice propre divisé en trois; les femelles, d'un pistil & d'un calice particulier, divisé en cins;

Fruit. Le calice commun qu'on nomme figue, est improprement appelé le fruit; on voit par ce qui précede, qu'il n'est réellement que l'envelôppe des sleurs & des fruits; les sleurs semelles produisent des semences obrondes, comprimées, lenriculaires, oui se trouvent dans le fond du calice

commun.

Feuilles. Simples, entieres, palmées, découpées profondément, rudes au toucher, avec des neryures faillantes sur leur surface inférieure.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbre d'une médiorre grandeur; l'écorce blanche; le bois spongieux & tendre; les calices communs qu'on nomme figues, varient pour la couleur & pour la grosseur, selon les variétés; ils sont épars sur les tiges, solitaires, sessibles alternes, vertes en-dessus, blanchâtres en-dessus, blanchatres en-dessus, blanchatres en-dessus, selon et les seus les répandent une liqueur blanche lorsqu'on les coupe.

Lieu. L'Asie, l'Orient, la Louissane; cultivé en Europe. Propriétés. La figue est mucilagineuse & douce; SECT. IV.

Ct. XIX.

fon fuc acre & piquant, avant la maturité (\*); pectoral, adoucissant, laxatif, incrassant, émollient ; lorsqu'il est mûr ; celui des feuilles déterfif, maturatif; la liqueur blanche des feuilles &c de l'écorce très-caustique.

Usages. On mange les figues fraîches ou seches ; avec les feches on fait des tifanes, des gargarifmes. des cataplasmes, des décoctions pour lavemens & fomentations, la liqueur blanche détruit les

verrues.

OBSERVATIONS. On a long-temps ignoré le mystere de la fécondation du Figuier ; la structure de la fleur est vraiment extraordinaire, ce qu'on appelle figue n'est qu'un réceptacle qui ne s'ouvre jamais pour faire appercevoir les parties effentielles de la fructification. J'ai trouvé des calices à quatre segmens & à quatre étamines; les antheres sont à deux loges ; le calice des fleurs femelles est ou à quatre ou à cinq segmens; le style est courbé, à deux sigmates. On trouve des Figuiers qui ne

<sup>(\*)</sup> Les Figuiers dans nos climats, & fur-tout dans nos Provinces Méridionales , muriffent leurs fruits fans fecours artificiel; mais au rapport de M. Tournefort, dans fon voyage du Levant, les Orientaux , & principalement les habitans de l'Archipel qui font un grand commerce & une grande confommation de figues , les font mûrir & en augmentent la récolte par un moyen affez. extraordinaire : ils cultivent deux vaniciés de Figuier , le Caprifiguier ou Figuier fauvage, & le Figuier domestique; les figues du Caprifiguier contiennent toutes de petits vers qui doivent se changer en moucherons; on recueille leurs figues avant que les moucherons foient éclos; on les transporte fur le Figuier domestique; des que les petits moucherons voient le jour, ils s'introduisent par l'ombilic, dans les figues de ce dernier, déposent leurs ceufs dans l'intérieur, & par la contribuent à leur accroifsement & à leur maturation ; ce procédé se nomme caprification Plufieurs Jardiniers y suppléent dans nos climats, en mettant une goutte d'huile d'olive fur l'ombilic de chaque figue, & quelquesuns en perçant l'ombilic avec une paille imbue d'huile.

SECT. IV.

contiennent dans le calice commun, ou réceptacle, que Cr. XIX. des fleurs males. On cultive dans toute l'Europe : 1.º Le Figuier commun, Ficus Carica, à feuilles

palmées. Originaire d'Afie.

Cet arbre offre plusieurs variétés: 1.º Le Figuier cultivé, . fruit long, violet en-dehors & rouge en-dedans; 2.º le Figuier à fruit blanc, rond & très-sucré; 3.º le Figuier à petit fruit jaune en-dessus, rouge en-dedans, ou Figue angélique; 4.º le Figuier à fruit long, noir par-dessus & rouge dedans, ou Figue-poire; 5.º le Figuier hatif, à fruit blanc; 6.º le Figuier à fruit rond, rouge en-dedans, ou Figue de Bruniwick; 7.º le Figuier du Levant, à très-gros fruit; à feuilles découpées en laniere. ou Figuier de Turquie.

Le Figuier spontané aime les terrains graveleux, il perce dans les fentes des rochers; c'est un arbre délicat qui craint les froids rigoureux. Dans nos Provinces les Figuiers mal abrités périrent presque tous sur racine en l'année 1785, le froid fut rigoureux jusques en Avril, il tomba encore de la neige le 15 Avril: en 1786 ces Figuiers ont repoussé des jets. Si on éleve les belles

especes dans des caisses, on a peu de fruit.

Les Figuiers en Asie s'élevent à la hauteur des grands arbres; nous en avons vu de très-grands en Languedoc. Le bois de cet arbre est tendre & spongieux; les Armuriers s'en servent pour polir leurs ouvrages, parce qu'étant spongieux il se charge bien de la poudre d'émeri & de beaucoup d'huile.

La Figue bien mûre, fraîche ou seche, est une bonne nourriture qui n'a causé d'indigestion que par la quantité; elle contient le principe saccharin, uni avec le principe muqueux nutritif; aufli peut-on, en la faifant fermenter,

en retirer une liqueur vineuse.

La décoction des figues seches est douce; on la prescrit avantageusement dans la toux, la coqueluche, les ardeurs de poitrine, dans la dyffenterie, les coliques avec irritation. Nous avons connu un Médecin qui préparoit avec le mucilage de racine de Guimauve & le suc laireux des feuilles de Figuier, des pilules qu'il ordonnoit avec succès dans les obstructions.

### SECTION V.

Des Arbres & des Arbrisseaux amentacés, dont les fleurs mâles sont séparées des femelles sur le même pied, & dont les fruits sont secs.

# 570. LE PLATANE D'ORIENT.

PLATANUS Orientalis verus. Park. Theat. PLATANUS Orientalis. L. monœc. polyand.

FLEURS. Amentacées, mâles ou temelles sur le même pied; les seurs mâles disposées en chatons arrondis, composées & formées chacune d'un calice en forme de tuyau, découpé en franges par ses bords qui portent des étamines; les sleurs fermelles rassemblées en boule, composées de plusieurs petits pétalés concaves, de quelques écailles qui tiennent lieu de calice, & de plusieurs pitilis dont les siyles sont en forme d'alène, le stigmate recourbé.

Fruit. Les fruits ramassés en boule, consistant en plusieurs semences obrondes, surmontées d'un filet en forme d'alène, & sixées sur des poils qui

composent une espece de houppe.

Feuilles. Pétiolées, fimples, entières, grandes, palmées, tendres, d'un vert luifant par-deflus, un peu velues & nerveules en-deflous, imitant par leurs découpures, les feuilles de la Vigne. Racine. Rameufe, ligneufe.

H b iv

Port. Grand arbre, dont la tige s'éleve droite, haute, nue jusqu'au sommet, & dont la tête formes. V. une tousie très-serrée; l'écorce d'un blanc gris, se détache d'elle-meme par grandes pieces; le bois blanc, assez compaste; les sleurs males ramailées en boules pédunculées, les semelles difposées en grappes pendantes, colorées; seuilles alternes, moins grandes & plus découpées que celles du Platane de Virginie; on trouve sur l'un & l'autre, à l'infertion du pétiole, une sipule.

Lieu. Le Levant; cultivé dans les jardins : il exige un terrain moins humide que le Platane de Virginie.

perfeuillée, frangée.

Propriétés. Les feuilles sont vulnéraires, astringentes; l'ecorce est un puissant dessicatif.

Usages. On emploie les feuilles vertes pour arrêter les inflammations; l'écorce macérée dans du vinaigre, est odontalgique; & macérée dans du vin, elle appaise les inflammations des veux.

OBSERVATIONS. Dans les Platanes, les fleurs miles en chatons arrondis; à antheres développées autour des filamens; cotolles obscures; plusieurs étamines dans une gaine frangée: les fleurs femelles en chatons arrondis; à corolles polypérales; à flyles dont le fligmante est recourbée; femences arrondies, terminées par une pointe, & aigrettées vers leur basé. On cultive:

1.º Le Patane d'Orient, Platanus Orientalis, à feuilles palmées. Originaire d'Asse. Voyez le Tableau 570.

Bel arore qu'on a introduit dans not Provinces; 'on ombre est si épaisse, qu'affis dessous na paperçoit à peine le ciel; ses feuilles grandes & bien d'coupées, sont d'un vert agréable; elles sont d'un nissi serré. Cet arbre s'éleve facilement de bouure, & reprend facilement quand on le transsplante; il réssist merveilleusement méme dans les terrains arides; il sorme de belles avenues; & de grandes salles dans les parcs. Les seuilles du Platane sont ararement endommagées par les chemilles; elles s'entilles que s'entre de le service de la contra contra de la contra de la contra contra de la contra contra contra de la contra contra de la contra con

confervent jusques aux premieres gelées; son bois est d'un tissu terré & fort pesans quand il est vert; mais il Ct. XIX. perd beaucoup de son poids en séchant; il est blanc & SECT. VI. yeiné.

2.º Le Platane d'Occident, Platanus Occidentalis, à feuilles lobées, cotonneuses en-dessous. Originaire de

l'Amérique septentrionale.

Cet arbre se plait dans les lieux humides, où il sait des progrès étonnans; la seuille est plus grande, moins prosondément découpée.

# SECTION VI.

Des Arbres & des Arbrisseaux amentacés dont les fleurs mâles sont séparées des femelles sur des pieds différens.

# 571. LE SAULE BLANC,

SALIX vulgaris alba, arborescens. C. B. P. SALIX alba. L. diœc. 2-dria.

FLEURS. Amentacées, mâles ou femelles sur des pieds différens; les fleurs mâles composées de deux étamines, insérées sur un nectar en forme de glande cylindrique & tronquée; chaque fleur disposée le long d'un chaton écailleux, sous une écaille oblongue, plane, ouverte: les fleurs femelles rassemblées sur un chaton semblable, & composées d'un pittil dont le fligamare est divisée en deux.

Fruit. Capsule ovale, terminée en pointé, uniloculaire, bivalve, s'ouvrant par le haut & se recourbant des deux côtés, rensermant plusieurs

petites semences ovales, couronnées d'une aigrette C1. XIX. simple, hérissée, qu'on appelle quelquesois le Sect. VI. Coton du Saule.

Feuilles. Lancéolées, aiguës, couvertes des deux côtés d'un duvet blanchâtre, dentées par les bords, en maniere de scie, avec des glandes sur les dernieres dentelures.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Arbre assez grand; l'écorce du tronc inégale & raboteuse, celle des jeunes branches lisse, verdâtre; le bois blanc; les chatons cyslindriques, pédunculés, les fruits paroissent revêus d'un coton blanc; seuilles alternes. C'est une erreur de croire que le même pied porte une année des sleurs mâles, & l'autre année des sleurs semelles.

Lieu. Toute l'Europe, les terrains humides, les bords des rivieres; on nomme saussaie, les

lieux qui sont plantés de Saules.

Propriétés, Les feuilles & les chatons font rafrafchildans; l'écorce astringente & fébrifuge comme le Quinquina; le charbon du Saule est très-léger; on a tenté avec succès de faire du papier avec le duvet des chatons femelles.

Usages. On emploie les feuilles & les chatons en décoction; on en fait des demi-bains, des

lave-pieds, &c.

OBERVATIONS. Le genre des Saules , Salices , est le plus nombreux parmi les arbere & arbrifataux d'Europe, il renferme plus de trente especes; les steurs miles se développent sur des pieds s'éparés des semelles; les steurs miles sont en chanons arrondis , ovales , cylindriques , fuivans les especes ; dans quelquez-eures les steurs sont en fi petit nombre, qu'on peut à peine appeler leur réunion des chanons; chaque sfeur isolée est une écaille couvrant une, deux , rois , quarre ou cinq étamines, suivant les especes. Entre les étamines & l'axe du chaton, on trouve une glande plane ou cylindrique que Linné appelle néce

zaire; dans les chatons femelles la fleur est aussi une caille simple, Janccolee, couvrant un germe oblong; C.L.XIX.

à siyle divisse en deux, se changeant en une capsule bi- Sacr. VI.
valve, à une loge, rensermant plusseurs semences aigretiées, très-petires. Les es speces de ce genre sont peu prononcées, aussi sont elles très-difficiles à déterminer; comme les fieurs paroissent avant les feuilles, de que les feuilles varient suivant la saison, on est très-embarrasse pour suite des sements de l'entre que M. Hossimann, célebre Botaniste d'Erlang, continue sa belle Histoire des Saulest. Les premiers facticules présentent aux connoisseurs des descriptions tracées de main de Maitre, & chaque description est accompagnée d'excellentes spures.

Les SAULES à feuilles lisses, à dents de scie.

1.º Le Saule triandrique, Salix triandra, à feuilles lisses, à dents de scie; à sleurs à trois étamines. Lyonnoise, en Lithuanie.

Arbre moyen, à feuilles elliptiques, lancéolées; à flipules petites, dentées; à chatons gréles.

2.º Le Saule pentandrique, Salix pentandra, à feuilles lisses, à dents de scie; à sleurs à cinq étamines. En Bourgogne, en Lithuanie, en Dauphiné.

Arbre affez élevé; à feuilles ovales, lancéolées, odorantes; à pétioles glanduleux; à fleurs à cinq, fix, sept étamines.

Les chevres & les moutons mangent les feuilles de cet arbre, dont les fleurs conviennent aux abeilles; on peut filer le duvet des chatons; les feuilles teignent en jaune; les branches très-flexibles, fervent à faire des liens; le bois pétille au feu.

3.º Le Saule Ofier, Salix vitellina, à feuilles lisses, ovales, aiguës; à dents de scie, cartilagineuses; à

pétioles à points calleux. Lyonnoise.

Arbrisseau de six à huit pieds; à rameaux grêles, droits, très-ssexibles; à écorce jaune tirant souvent sur le rouge; feuilles un peu pâles en-dessous; à chatons cylindriques & pendans.

Quelques célebres Botanistes pensent que cet arbrisseau non tronçonné, prend tous les caracteres du Saule blanc

Salix alba L., & n'en eft qu'une variété. On le cultive Ct. XIX, dans nos Provinces fur les bords des vignes; on coupe SECT. VI. chaque année les poulles pour en relier les cercles des tonneaux. Les Vanniers en font un grand emploi pour leurs differen souvrages.

4.º Le Saule Amandier, Salix Amygdalina; à feuilles pétiolées, lancéolées, lifles, à dents de scie; à stipules dentées, trapéziformes. Lyonnoise, en Lithuanie.

Arbre de médiocre grandeur ; à rameaux couverts d'une écorce noire, ou purpurine; les ftipules embraffant les rameaux; d'ailleurs très-reflemblant au triandrique; les chevres & les chevaux mangent les feuilles.

5.º Le Saule cassant, Salix fragilis, à feuilles ovales, lancéolées, lisses, à dents de scie ; à périoles dentés,

glanduleux. Lyonnoise, en Lithuanie.

Arbre affez élevé; à écorce grife; à rameaux rrèscaffans; les péduncules des charons offrent deux ou trois folioles caduques; pour peu qu'on ébranle les rejets de l'année, ils fe féparent des branches. L'écorce est regardée avec raison comme fébritique; nos expériences lui allurent cette propriété. L'écorce sert pour ranner les cuirs. Les vaches mangent les feuilles; les racines fournissent une reinture rouge.

6.º Le Saule pleureur, Salix babylonica, à feuilles fisses, linaires, lancéolées, à dents de scie; à branches pendantes. Originaire d'Asse, cultivé dans toutes nos

Provinces.

Arbee d'une grande élévation; nous en avons près de Lyon de la haubeur de trene pieds; jestranche liffes, flévibles (erabattent & font pendantes; les feuilles d'un vert de mer, à côte blanche; les flipules trèp-peties, arrondies; fouvent elles manquent, & on observe à leur place, de chaque côte, un point glandaleux. Cet arbre formé, produit un fingulier effet par une multitude de branches renvertses qui entourent le trone; on l'appelle pleurent, parce que les pluies ou les rosses humechent fréquemment les feuilles.

7.º Le Saule pourpré, Salix purpurea, à feuilles lancéolées, lisses, à dents de scie; les insérieures opposées.

Lyonnoise, en Lithuanie.

Arbriffeau de fept à huit pieds, à rameaux longs, droits,

#### Arbres amentacés.

garnis d'une écorce purpurine ou noirâtre; les fleurs à une seule étamine ; l'écorce intérieure d'un jaune foncé ; CL, XIX. les branches qui cont très-flexibles, fournissent de bons SECT. VI. liens , & peuvent être employées pour former des corbeilles.

8.º Le Saule Hélice , Salix Helix , à feuilles linaires , lancéolées, liffes, à dents de scie; les supérieures opposées. obliques. Lyonnoile, en Lithuanie.

Arbrisseau de trois à quatre pieds; à rameaux anguleux; à chatons cotonneux; à fleurs à une étamine.

9.º Le Saule arbuste, Salix arbustula , à feuilles lisses, presque diaphanes, à peine dentelces, d'un vert de mer, glauque en-dessous; à tige à peine ligneuse. En Suede, en Suisse, en Dauphiné.

La tige d'un ou deux pieds; les feuilles ovales, lancéolées ; flipules lancéolées.

10.º Le Saule herbacé, Salix herbacea, à feuilles orbiculaires, lisses, à dents de scie. Sur les Alpes du

Dauphiné, de la Suede & de la Suisse.

C'est le plus petit des arbres ; il est rampant , à feuilles arrondies comme celles de l'Aune; à chatons formés par un très-petit nombre de fleurs de deux à cinq ; il n'est point herbace, mais à tige ligneuse; à branches noires, longues de deux pouces; les capsules sont très-grandes, relativement à la grandeur de la plante.

11.º Le Saule émousse, Salix retufa, à seuilles lisses, ovales, très-obtuses, comme dentelées. En Dauphiné,

en Suede, für les Alpes.

Tige rampante, très-petite; feuilles brillantes; à veines paralleles; à chatons de deux à quatre fleurs.

#### Les SAULES à feuilles lisses, très-entieres, ou sans dentelures.

12.º Le Saule à réseau, Salix reticulata, à feuilles zrès-entieres, lisses, ovales, obtuses. En Dauphiné, sur les hautes montagnes, en Suede, en Suiffe.

Feuilles arrondies, vertes, ridées en-dessus, d'un vert de mer en-dessous; les veines formant un réseau; les chatons grêles; les pétioles longs.

13.º Le Saule Myrte , Salix Myrtilloïdes , à feuilles

entieres, liffes, ovales, aigues. En Dauphiné, en Suede, CL. XIX. SECT. VI.

Tige un peu couchée; feuilles alternes, ovales, lan-

céolees, un peu dentelées; à réseau veineux.

14.º Le Saule glauque, Salix glauca, à feuilles trèsentieres, ovales, oblongues, un peu cotomeuses en-dessous Sur les montagnes de Suede, de Suisse, de Dauphiné.

A peine distingué du précédent.

### Les SAULES à feuilles sans dentelures, velues.

15.º Le Saule à oreilles, Salix aurita, à feuilles très-entieres, velues sur les deux faces, comme ovales ou arrondies; à oreilles ou appendices à la base des seuilles. En Dauphiné, en Suede, en Suisse.

Feuilles ridées, à réseau, cotonneuses en-dessous; les

chatons ovales.

16.º Le Saule lanugineux, Salix lanata, à feuilles arrondies, cotonneuses en-deffus & en-deffous. En Dauphiné, en Suede, en Suisse.

A feuilles ovales , lancéolées , soyeuses sur les deux

faces; les chatons ovales; les pétioles courts.

17.º Le Saule des sables, Salix arenaria, à feuilles très-entieres, ovales, aigues, soyeuses en-dessus; cotonneuses en-dessous. En Dauphiné, en Suede.

Les chatons cotonneux.

18.º Le Saule nicheur, Salix incubacea, à feuilles très-entieres, lancéolées, foyeuses & brillantes en-dessus; à stipules ovales, aigues. En Dauphiné, en Suede. Les chatons arrondis; les tiges presque couchées.

19.º Le Saule rampant, Salix repens, à feuilles trèsentieres, lancéolées, presque lisses en-dessus & en-dessous;

à tige rampante. En Dauphiné, en Suede.

La tige groffe comme le doigt; les branches couchées; feuilles ovales, oblongues, glauques en-deffous; à pétioles fans stipules; les inférieures opposées, & un peu velues; les capsules rousses.

20.6 Le Saule Romarin, Salix Rosmarinisolio, à feuilles très-entieres, lancéolées, linaires, ressertées, assisses, cotonneuses en-dessous. En Suede, en Lithuanie,

en Suisse.

Tige couchée; feuilles blanches, foyeuses, brillantes en-dessous, assez analogues à celles du Romarin.

CL. XIX. SECT. VL

Les SAULES à seuilles cotonneuses, un peu den-

21.º Le Saule marceau, Salix caprea, à feuilles ovales, ridées, cotonneuses en-dessous, ondulées, dentelées

vers le Sommet. Lyonnoisse, en Lithuanie.
Arbres de doure à quinze pieds; seuilles en réseau p
à fispules dentelées. Souvent les feuilles supérieures sont
très-entieres; les bourons supérieurs ne renserment que
des seurs, & les inférieurs des feuilles; les branches son
flexibles, pliantes. Il donne une teinture noire; on
emploie l'écorce pour tanner les cuirs. Les vaches, les
cheyres & les chevaux mangent les seuilles; le boir mou,
stexible, léger, est propre à faire des ares, desboites,

des manches de haches & de coureaux. 22.º Le Saule à longues feuilles, Salie viminalis, à 2 feuilles lancéolées, linaires, à peine dentées, trèslongues, aigues, foyeufes en-deflous; à rameaux flexibles.

Lyonnoise, en Suede.

Les vaches, les chevres & les moutons mangent les feuilles; les rameaux très-flexibles & lians, servent pour lier les cercles des sonneaux, pour faire des corbeilles, &c. 13.º Le Saule cendré, Salix cinerca, à feuilles oblongues, ovales, peu dentées, à peine cotonneuses en-dellous; à flipules en cœur, dentessées, Lyonnoise, en

Allemagne. 24.º Le Saule blanc, Salix alba, à feuilles lancéolées, aigues; à dents de scie, un peu cotonneuses sur les deux faces; les dentelures inférieures glanduleuses.

Lyonnoise, Lithuanienne.

L'écorce est amere , astringence, antisprique ; la viande se conserve long-remps dans sa décoction sans se corrompre. Nous avions déjà tenté l'usage de l'écorce contre les fievres intermittentes en 1767; nous avons rendu compre de ses heureux effest dans quelques Ouvrages imprimés. Nous donnons cette écorce tirée des branches moments, à la dose d'un scrupule, en pouder, toutes les deux heures, & nous faisons boite, par-dessis une raise deux heures, & nous faisons boite, par-dessis une raise

de la décodion ; nous pouvons assurer qu'avec ce su Cr. XIX.

remede nous avoss vu guérir plusseurs severes tierces , Sacr. YL quaries; le même remede est indiqué dans l'anorexie , dans la diarrhée causse par atonie de autres maladies provenant de la même cause; les settilles qui font aromatiques de ameres, ont à peu près les mêmes propriétes; on les prescrit en bains contre le rachitis. Les vaches, les chevres, les moutons de les chevaux mangent les feuilles; on emploie l'écorce pour tanner les cuirs; on irre parti du duvet des chatons pour filer , de faire des

on les prescrit en bains contre le rachitis, Les vaches, les chevres, les moutons & les chevaux mangent les feuilles; on emploie l'écorce pour canner les cuirs; on tire parti du duvet des chatons pour filer, & faire des couffines; on fait des échalas & des cercles avec les grosses branches, des corbeilles & des liens avec les presies. Le chaton du bois qui et très-l'éger, est employ pour faire des crayons & pour la poudre à canon. Les chatons en fleurs répandent une odeur douce & agréable. Dans les grandes chaleurs on trouve quelquesois sur les branches du Saule une espece de manne.

# 572. LE PEUPLIER BLANC, mâle ou femelle.

Populus alba, majoribus foliis. C. B.P. Populus alba. L. diæc. 8-dria.

Fluus. Amentacées, màles ou femelles sur des pieds différens; les sleurs mâles composées de huit étamines très-courtes, posses sur un nectar abulé en forme de goder; chaque fleur placée sous une écaille oblongue, plane, déchiquetee par sesbords, les sleurs disposées sur un filet commun, en forme de chaton alongé, tuilé, cylindrique; les sleurs femelles rassemblées en un chaton semblable, composées d'un pittil & d'un nectar de la forme de celui des mâles.

Fruit. Capfule ovale, à deux loges, à deux valvules recourbées dans la maturité, contenant plufieurs femences ovales qui font couronnées d'une aigrette capillaire, que le vent emporte facilement.

Feuilles.

### ARBRES AMENTACÉS.

Feuilles. Pétiolées, grandes, obrondes, presque cordiformes, dentelées & anguleuses, quelquesois CL. XIX. découpées en lobes, d'un vert brun à la surface Sect. VI. Supérieure, velues & très-blanches à la surface inférieure.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Arbre qui s'éleve en peu de temps à une grande hauteur; l'écorce des troncs grife, brune, raboteuse; celle des jeunes tiges lisse & blanchaare; le bois blanc; les chatons pédunculés, les péduncules rameux; feuilles alternes. On trouve quelquefois des glandes à la base des seuilles.

Lieu, Toute l'Europe, dans les lieux aquatiques.

& même dans les terrains secs.

Propriétés. L'écorce est calmante, diurétique; le suc de ses seuilles odontalgique; on peut faire

du papier avec l'aigrette des semences.

Usages. On donne l'écorce en décoction ; on seringue le suc chaud dans l'oreille; en général . on emploie moins en Médecine le Peuplier blanc que le noir,

#### 573. LE PEUPLIER NOIR, mâle ou femelle.

Populus nigra. C. B. P. POPULUS nigra. L. diæc. 8-dria.

Fleurs. } Caracteres du précédent.

Feuilles. Pétiolées, rhomboidales, à quatre angles, dentées en maniere de scie, terminées en pointes aigues , leur surface lisse, d'un vert brun.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Le même que le précédent ; les jeunes Tome III.

### 498 ARBRES AMENTACÉS.

feuilles recouvertes d'une liqueur limpide; les CL. XIX. yeux ou boutons, chargés d'un baume gluant qui sect. Yl. répand une odeur agréable.

Lieu. Il ne réussit que dans les lieux humides, Propriétés, Les boutons sont résineux, émol-

liens, foporifiques.

Usages. On n'emploie que les boutons dont on stravec l'esprit-de-vin, une teinture utile dans le cours de ventre & pour les usceres intérieurs, à la dose d'un demi-gros ou d'un gros, dans du bouillon chaud; pour Phonme; & pour les animax, à 3 B, dans de l'eau blanche; L'onguent appelé Populeum, est un excellent remede contre les hémortroïdes.

## 574. LE BAUMIER, ou Tacamahaca, mâle ou femelle.

Populus nigra folio maximo, gemmis balfamum odoratisfimum fundentibus. Catesb. Car.

Populus balfamisera. L. dicc. 8-dria.

Fleurs. } Caracteres des précédens.

Feuilles. Très-grandes, ovales, en forme de cœur oblong, crénelées, nues à leur base; les pétioles cylindriques.

Racine. Ligneuse, ramense.

Port. Le même que les précédens, les feuilles plus grandes, gluantes lorfqu'elles font nouvelles; les boutons très - gluans, répandant une odeur balfamique qu'on retrouve dans les jeunes tiges, & dans le bois; le bois est réineux. Lieu. L'Amérique Septentrionale; il réuffit dans

Description Common

### ARBRES AMENTACÉS. 499

nos climats en le mettant à l'abri des gelées, dans une terre humide, à une exposition chaude. CLXIX. Propriétés. Sa résine a une odeur d'ambre gris; SECT. VI.

Propriétés. Sa réfine a une odeur d'ambre gris ; elle est vulnéraire , astringente , netvine ; celle qui découle naturellement de l'arbre , est préférée, elle est en larmes pâles ; celle qu'on tire en faisant des incisions à l'écorce , est jaune , rouge ou brune, selon la partie où l'incision a été faite.

Usages. On ne s'en sert pas intérieurement; on l'applique extérieurement, en cataplasmes,

OSSENTATIONS. Dans les Peupliers, Populi, les fleurs font à chatons; les écailles lacérées couvrent une corolle en godet oblique, entiere, qui renferme huit étamines; dans les chatons femelles, la corolle renferme un fligmate dividé en quatre; le germe devient une capfule à deux loges, renfermant plutieurs semences aigrettées, Nous avons:

"1.º Le Peuplier blanc, Populus alba, à feuilles arrondies, dentées, anguleuses, cotonneuses en-dessous. Lyonnoise, en Lithuanie. Voyez le Tableau 572.

Les chevres, les moutons, les chevaux mangent les feuilles; il croit très-promptement; son bois est peu compacte, aussi ne l'emploie-t-on que pour des ouvrages peu solides & à couvert.

2.º Le Peuplier Tremble, Populus Tremula, à feuilles lisses, arrondies, dentées, anguleuses. Lyonnoise, en

Lithuanie.

Comme le pétiole est sin & comprimé à la pointe, le moindre courant d'air fait mouvoir les feuilles; les jeunes seuilles sont un peu coronneuses; c'est un perit arbre qui s'éleve à douze ou quinze pieds; l'écorce est life, verte.

Le bois est tendre, blanc; les Tourneurs en tirent parti; il brûle rapidement & chaufie peu. Les chevres & les moutons mangent les feuilles; les cerfs & les chevreuils en nourrissent des jeunes branches; les bourgeons fournissent un suc résineux, analogue à celui du Peuplier noir.

3.º Le Peuplier noir , Populus nigra , à feuilles

Towns of the Lands

### 500 ARBRES AMENTACES.

lisses, deltoïdes, aigues, dentelées. Lyonnoise, en Lithuanie.

On trouve jusques à seize étamines dans chaque corolle.

Voyez le Tableau 575.

CL. XIX.

Les bourgeons contiennent un fuc réfineux, aromatique, On a vanté la teinture spiritueuse de ces bourgeons dans les diarrhées causées par relachement, & ce remede nous a réuffi quelquefois. Si on pile ces bourgeons après les avoir laissé macérer dans l'eau bouillante, on en retire, à la presse, une matiere grasse qui brûle comme la cire, & qui répand une odefir agréable; les bestiaux mangent les feuilles; le bois est mou , léger , foible ; cependant les Tourneurs, les Charpentiers en tirent parti; on en fait dans nos Provinces des sommiers, des poutres & des planches. On emploie l'écorce pour apprêter le maroquin; on a fabriqué d'affez bon papier avec le duvet des chatons. Les moutons mangent l'écorce pulvérisée; & ce qui prouve qu'elle récele le principe nutritif, c'est que dans le Kamtzchatka on en fait du pain dont les habitans se contentent. Les branches affez pliantes servent à lier les haies.

Le Peuplier d'Italie , dont les branches sont plus rapprochées du tronc , n'est qu'une variété du Peuplier noir : il s'élève en pyramide, & sorme de belles avenues ; on admire avec raison la superbe allée de la levée au constiuent du Rhône & de la Sacne ; quoique ces arbres n'aient pas douze ans, leurs troncs sont plus gros que la

corps d'un homme.

4.º Le Peuplier Baumier, Populus balfamifera, à feuilles ovales; à dents de scie, blanches en-dessous à stipules résineuses. Originaire de l'Amérique, cultivé

assez généralement dans nos jardins.

Fœuilles grandes, ovales, oblongues, à peine fenfiblement cononneufes; à veines en réfetau, d'un vert foncé en-deffus, blanches en-deffous, c'eft le Tacamahaca des Jardiniers. Les bourgeons de cette effece contiennent un baume rès-odorant qui finine plus d'un adan les herbiers. Auffi devroit-on le cultiver plus généralement. L'analogie & quelques-unes de nos obfervations, affurent à ce baume les mémes vertus que l'expérience a démontrées fur les baumes les plus recherchés.



CL. XX. SECT. I.

### CLASSE XX.

DES ARBRES ET ARBRISSEAUX à fleur monopétale, nommés Arbres monopétales.

### SECTION PREMIERE.

Des Arbres & Arbrisseaux à sleur monopétale, dont le pistil devient un fruit mou, rempli de semences dures.

# 575. LENERPRUN,

RHAMNUS catharticus. C. B. P. Idem. L. 5-dria, 1-gynia.

FLEUR. Monopétale; corolle qui tient lieu de calice, infundibuliforme, imperforée, rude au toucher, colorée en-dedans; le limbe ouvert, divifé en quatre folioles dans cette espece qui porte les fleurs mâles (éparées des femelles, furdes pieds disférens.

Fruit. Baie obronde, nue, divisée intérieurement en plusieurs parties, contenant plusieurs femences obrondes, convexes d'un côté, aplaties de l'autre.

Feuilles. Pétiolées, simples, entieres, arrondies, CL. XX. dentelées à leurs bords, d'un vert brillant. SECT. L.

Racine, Ligneuse.

Port. Arbrisseau dont l'écorce est lisse, le bois iaunâtre; les branches garnies d'épines pointues; les fleurs axillaires, souvent rassemblées; feuilles alternes, quelquefois oppofées. La Granette ou Graine d'Avignon ( Rhamnus catharticus & minor , LIN.) n'est qu'une variété du Nerprun, & n'en differe qu'en ce que toutes ses parties sont plus petites; M. Gerard (Flora gallopr. 462.) fait observer aussi que dans le Nerprun, les découpures de la corolle font plus longues que le tube, & égales au tube dans la Graine d'Avignon.

Lieu. Les Provinces Méridionales, dans les haies

& le long des rivieres.

Propriétés. Il a un goût amer ; les baies font purgatives, hydragogues. Les baies du Nerprun donnent uae couleur connue chez les Peintres fous le nom de vert - de - vessie; celles de la Graine d'Avignon fournissent une teinture jaune; on en compose le stil-de-grain.

Ufages. Les baies purgent, au poids de 3 ij; on en fait un extrait qui se donne aux hommes. depuis 3 ß jusqu'à 3j; un firop qui se prescrit, depuis 3 jiufqu'à 3 ij; on peut donner aux animaux l'extrait à 3 j, ou les baies elles-mêmes à la quan-

tité de poig, ii.

OBSERVATIONS. Le genre des Nerpruns , Rhamni , présente plusieurs especes; il y en a vingt-quatre, dont douze sont Européennes; le Chevalier Linné a ramené à ce genre le Bourdaine, Frangula; le Porte-chapeau, Paliurus; le Jujube, Zizyphus, de Tournefort.

Dans les Nerpruns le calice tubulé enveloppe des écailles qui accompagnent les étamines; le fruit est une

baic.

### Arbres monopétales. 503

#### Les NERPRUNS à rameaux piquans.

CL. XX. SECT. I.

1.º Le Nerprun officinal, Rhamnus catharticus, à Secu épines terminant les rameaux; à fleurs à quarre segmens dioiques; à feuilles ovales. Lyonnoise, en Lithuanie.

On trouve des individus à fleurs hermaphrodites; les écailles ou pétales sont linaires; le pistil à trois ou quatre cornes; la baie à deux & à quatre semences.

Les baies de Nerprun fournissen un de ces médicamens précieux qui, en variant les doses, peut agir comme altérant & comme purgatif; les paysans de nos Provinces font bien purgés avec vingt-cinq ou trente baies fraiches ou seches qu'ils mélent le main avec la sloupe : le strop de Nerprun étoit un des remedes stavois de Sydenham; il le prescrivoit avec succès dans les bouffstures, l'astice, & autres maladies causses par une sérosité dagnante dans le tiffs cellulaire; ce frosp purge bien fans colique, mais il excite après son effet une sos for considérable; aussi el-il nuissole dans l'état éthydropsise afles réquent, dans lequel il y a appareil inslammatoire déterminé par l'acreté des sérosités.

Nous avons fréquemment presertit les baies de Nerprun en extrait, en firop & en substance; nous les regardons comme un admirable remede dans toutes les maladies chroniques qui suggerent l'indication de purger; la pulpe des baies séches conservée un an & enveloppant les sémences, donnée à fox grains, est peut-étre le meilleur fondant dans l'empátement du foie, de la rate & du mésencer , ou obstructions commençantes. Plusseurs gouteux ont éloigné & diminué les accès en avalant ous les matins deux baies de Nerprun séches.

L'odeur des baies est perfusi lectres.
L'odeur des baies est particuliere ; la faveur douce naufabonde, un peu dipre. Si on les miche, elles teignent la faitive en vert; les femences font ameres, elles teignent la faitive en jaune. Le Nerpun forme de bonnes haies, fon écorce tein en jaune; les baies donnent la méme couleur avant leur maturité; lordyelles font mitter est elles fourniffient une couleur verte appelée vert de veffe, que l'on obtient en faifant épatifir le suc, en y melant un peu d'alun. Les chevres de les moutons mangent les un peu d'alun. Les chevres de les moutons mangent les

feuilles de Nerprun.

2.º Le Nerprun Graine d'Avignon, Rhamnus infec-Ct. XX. torius, à épines terminant les rameaux; à fleurs dioiques, SECT. L. à quatre segmens; à branches inclinées. En Provence,

en Dauphine.

Arbrisseau à tige basse; à branches couchées; le style

à deux stigmates renverses; seuilles soyeuses en-dessous; les segmens du calice de la longueur du tube.

Les baies cueillies avant leur maturité, & pulvérisces,

les bates cuellnes avant leur maturite, & pulverlies, fourniffent une belle couleur jaune, dont les Peintres & les Teinturiers tirent un grand avantage; elles sont purgatives dans leur maturité.

3.º Le Nerprun des rochers, Rhamnus faxatilis, à épines terminant les rameaux; à seurs hermaphrodites, à quatre segmens; à feuilles ovales, lancéolées, lisses;

à dents de scie. En Suisse, en Dauphiné.

Plus petit que l'officinal, à écorce noire; à feuiller plus alongées; à fleurs portées par un feul péduncule très-court, plus petites que celles de l'officinal; à étamines plus longues que le calice; à baies noires renfermant deux, trois ou quatra semences.

Les baies sont aussi purgatives avant leur maturité; elles donnent aussi la même teinture que les baies du précédent; on teint avec ces baies les cuirs appelés

Maroquins jaunes.

### Les NERPRUNS à rameaux non piquans.

4.º Le Nerprun des Alpes, Rhamnus Alpinus, à rameaux sans piquans; à feuilles à double crénelure;

à fleurs dioiques. En Dauphiné, en Lithuanie.

Arbriffeau de dix pieds, rameux; à bois dur, jaune; f'écorce intérieure ou le liber couleur orangé; feuilles très-liffes, ovales, lancéolées, finement crénelées; fleurs ramaffées, à pédancule folitaire, court; les mâles figarées des femelles, fut des pieds différens; à quatre pétales en cœur, très-courts, rouges; à flyle à troisou quatre cornes; à quatre étamines; baie noire, à trois ou quatre femences.

5.º Le Nerprun nain, Rhamnus pumilus, rampant, sans piquans; à feuilles à dents de scie; à sleurs herma-

phrodites. En Dauphiné.

1:--5

大

Arbriffeau très-rameux dès la bafe de la tige qui s'éleve à un pied ou deux ; feuille sovales, liffee en-deffus ; d.c. xX. duves jaunaire, fur les nervures en-deffous; fleurs ver-Sect. L. dàrres ; à péduncules axillaires; à chiq fegmens; à cinq (ctamines très-courses; à pifili à trois cornes. On le trouve comme enfèveli dans les pierres.

6.º Le Nerprun Bourdaine, Rhamnus Frangula, à rameaux sans piquans; à seuilles très-entieres, ovales, lancéolées; à sleurs hermaphrodites. Lyonnoise, en

Lithuanie.

L'écorce intérieure qui est jaune, purge & fait vomir; c'est un remede violent qui , donné à petite dose , & masqué par des mucilagineux, peut offrir de grandes reflources aux Praticiens. Nous avons vu guérir avec cette écorce des fievres quartes très-rebelles, & chasser le ver solitaire. Nous n'avons jamais prescrit que la poudre, depuis un scrupule jusques à demi-drachme, long-temps triturée avec du mucilage de Guimauve, & réduite en pilules. Si on fait bouillir une once de cette écorce dans une chopine d'eau, on a un excellent antipforique; on ajoute de la gomme de Cerifier, & on humecte les puffules avec cette liqueur. L'écorce donne une teinture jaune ; le bois fournit un charbon qui entre dans la composition de la poudre à canon. Les baies long-temps rouges, noircissent dans leur parfaite maturité. On peut en manger impunément une affez grande quantité, sans éprouver aucune évacuation, ce qui, pour le dire en paffant, détruit encore l'analogie botanique qui statue que les parties des plantes des mêmes genres, ont les mêmes propriétés ; les femences fournissent une huile par expression; les baies & les feuilles teignent la laine en vert. Les chevres & les moutons mangent les feuilles, que les vaches négligent.

7.º Le Nerprun Alaterne, Rhamnus Alaternus, à rameaux sans piquans; à feuilles en dents de scie; à fleurs dioïques; à fligmate à trois cornes, En Dauphiné. Voye;

le Tableau 578.

On trouve quelques fleurs hermaphrodites; calice à cinq ou fix fegmens; cinq ou fix pétales très-petits; à l'onglet de chaque pétale ou écaille, une étamine; trois fligmates arrondis dans les fleurs femelles; baies molles, à d trois femences,

CL. XX. SECT. L L'Alareme forme un joli buiffon; le vert brillant de fes feuilles qu'il conferve pendant l'hiver, le rend fort agréable. Les feuilles font fermes, ovales, ou alongées, roides; flipules caduques, très-petites; fleurs en grappes; les Ebénifies emploient le bois qui reflemble affez à celui du Chéne-vert.

#### Les NERPRUNS à épines sur les branches.

8.º Le Nerprun porte-chapeau, ou Paliure, Rhamnus Paliurus, à épines deux à deux, l'inférieure recourbée; à fleurs à trois styles. En Languedoc, en Dauphiné.

Fruit sec, déprimé, à marges; à trois loges imitant

un chapeau rabattu.

Le Paliure supporte très-bien le froid de nos climats, il s'éleve à vinet pieds; son feuillage est gai; ses fleurs jaunes. Les oiseaux mangent le fruit; son bois est assect dur; oct arbrisseau forme des haies impénétrables; il se défend bien par ses épines.

9.º Le Nerprun Jujubier, Rhamnus Zizyphus, à épines deux à deux, dont l'une est recourbée; à feuilles ovales, oblongues; à seurs à deux syles. En Languedoc.

Le Jujubier supporte très bien nos hivers; il se plait dans les terrains secs; comme ses racines poussent beaucoup de rejets, on le multiplie facilement de plants enracinés.

Le fruit pulpeux, renfermant un noyau à deux loges, est nutriis, adoucissant; on en consomme beaucoup pour les tisanes communes, faites avec la Reglisse & le Chiendent.

Cet arbriffeau a été introduit en Europe du temps d'Auguste; il sut apporté de Syrie en Italie par Sextus Pampinius; le fruit varie par sa grosseur, on compte aussi trois styles. A Montpellier on vend des Jujubes dans les marchés; les ensans en mangent beaucoup; ce fruit est assected doux, un peu visqueux.



# 576. LA LAURÉOLE MALE,

CL. XX. SECT. I.

THYMELÆA laurifolio, femper virens, feu Laureola mas. I. R. H.

DAPHNE laureola, L. 8-dria, 1-gynia.

Fleur. Monopétale; point de calice; la corolle presque infundibuliforme; le tube cylindrique, impersoré; le limbe découpé en quatre parties ovales, aiguës, planes, ouvertes.

Fruit. Baie obronde, uniloculaire, renfermant une seule semence ovale, charnue.

Feuilles, Seffiles, lancéolées, épaisses, grasses, glabres, luisantes,

Racine, Ligneuse, fibreuse.

Port. Arbrilleau qui s'éleve au plus à la hauteur de deux pieds; les fleurs en grappes axillaires, latérales; les feuilles éparfes, rassemblées au sommet, toujours vertes.

Lieu. Les montagnes, à l'ombre, dans les forêts

du Lyonnois, du Bugey, &c.

Propriétés. Les feuilles, les fruits, l'écorce de la racine & de toute la plante, sont très-acres & caustiques, détersives, purgatives, drastiques, dangereuses.

Usages. On se ser rarement des seuilles & de la racine, encore plus rarement des baies; on emploie seulement ces dernieres à l'extérieur, pour les dartres & la gale.



CL. XX.

### 577. LA LAURÉOLE FEMELLE, Méferéon ou Bois-Gentil.

THYMELÆA laurifolio deciduo, five Laureola femina. 1. R. H.

DAPHNE mesereum. L. 8-dria, 1-gynia.

Fleur. Fruit. Caracteres de la précédente.

Feuilles. Plus petites, plus molles, moins luifantes que celles de la précédente, fessiles & lancéolées comme elles.

Racine. Ligneuse.

Port. Arbrilleau dont les tiges font hautes de trois coudées, pliantes, cylindriques; l'écorce paroit double, l'extérieure mince, cendrée, l'intérieure verte en dehors, blanchâtre en dedans; les fleurs rouges, seffiles, trois à trois sur les tiges; les feuilles tombent l'hiver.

Lieu. Les Alpes, les Pyrénées, &c.

Propriétés, ¿ L'úsage de ces deux arbrissaux Usages. S paroît douteux, sur-tout pour l'intérieur; la dose de l'écorce & des feuilles en poudre, est depuis gr. vj jusqu'à 9 gs pour les hommes; & pour les animaux de 3 j à 3 j ß.

OBSERVATIONS. Dans les Garous, Daphne, calice nul, corolle à quatre segmens, renfermant huit étamines & un pistil; baie à une semence.

### Les GAROUS à fleurs latérales.

1°. Le Garou Bois-Gentil, Daphne Mezereum, à sleurs assiss, trois à trois sur les tiges; à seuilles caduques, lancéolées. Lyonnoise, sur les montagnes; en Lithuanie, dans la plaine.

Les fleurs naissant deux à deux , ou trois à trois, quatre à quatre, affez rapprochées, forment comme un CL XX. épi cylindrique, terminé par un paquet de feuilles à SECT.L. peine développées. Nous avons trouvé des fleurs à cinque segmens; la variété à seurs blanches, étoit assez commune près de Grodno; les fleurs sont aromatiques, à tubes velus; la baie rouge, ovale. Toutes les parties de cet arbriffeau font âcres, brûlantes; les baies, qui au premier moment de la mastication, paroissent douces, laissent dans l'arriere-bouche une sensation brulante qui dure plusieurs heures; les semences même sont très - âcres & drastiques; les feuilles & l'écorce sont tellement caustiques, qu'elles suffisent pour faire escarre & produire des cauteres. On emploie beaucoup à Lyon ce moyen pour former des cauteres. Des observations modernes prouvent l'utilité de la décoction des racines de Garou, contre la vérole; on l'édulcore avec des mucilagineux. Quelque féroce que soit cet arbrisseau, on peut, en le donnant à très-petite dose, en tirer de grands avantages contre plusieurs maladies qui résistent à tout autre remede. D'après nos observations, nous sommes en droit d'annoncer que la pulpe des baies un peu torréfiée, unie avec la gomme, & prescrite en pilules à un grain , est un des meilleurs fondans, & peut-être le vrai spécifique des dartres les plus rebelles.

2.º Le Garou thimelé, Daphne Thymelaa, à fleurs affifes aux aiffelles; à feuilles lancéolées; à tiges très-

fimples. En Languedoc, en Provence. Feuilles lisses; fleurs d'un vert jaunâtre; à quatre

étamines. 3.º Le Garou foyeux , Daphne Tartonraira , à fleurs axillaires, agrégées, affifes; à feuilles ovales, nerveuses, cotonneuses, molles, En Provence.

4.º Le Garou des Alpes , Daphne Alpina , à fleurs assises, agrégées, latérales; à feuilles sancéolées un peu obruses, coronneuses en-dessous. En Suisse, en Dauphiné.

Sous-arbriffeau d'une coudée ; à écorce cendrée ; à rameaux sans ordre ; les seuilles en rose terminant les rameaux, cotonneuses dans leur jeunesse, presque lisses en vieillissant; fleurs velues, blanches ou roses.

5.º Le Garou Lauréole, Daphne Laureola , à fleurs inclinées, axillaires, cinq à cinq; à feuilles lisses, lancéolées, perfistantes. Lyonnoise, en Autriche. Voyez le SECT. L. Tableau 576.

Nous le préférons, comme plus commun dans nos Provinces, au Bois-Gentil; il a les mêmes propriétés.

### Les GAROUS à fleurs terminant les rameaux.

6.º Le Daphne odorant, Daphne Cneorum, à fleurs affiles, en failceaux, terminales; à feuilles nues, lancéolées . aigues. En Bourgogne, dans le Lyonnois, dans le Dauphine fur les montagnes, en Allemagne dans les plaines.

Sous-arbrisseau rameux, haut de six pouces; feuilles resservées vers le haut des branches, linaires, annuelles, liffes; à nervure piquante; fleurs très-odorantes, rouges, entaffées au fommet des rameaux, & environnées de feuilles. On le trouve à fleurs blanches, quoique à fleurs odorantes, ses feuilles sont âcres; on prétend qu'il fleurit deux fois dans l'année.

7.º Le Garou en panicule, Daphne Gnidium à fleurs en panicule, terminant les rameaux; à feuilles linaires,

lancéolées, aigues. En Languedoc.

Tige rameuse dès la base, haute d'un pied ; feuilles très rapprochées vers le sommet des branches, linaires, lancéolées, très-liffes, terminées par une pointe aigue; fleurs blanches ou rougeatres , pédunculées , & formant un panicule peu établi. Les péduncules & les corolles couverts d'un duvet cotonneux.

Son écorce macérée dans le vinaigre, est employée comme vésicatoire; d'ailleurs tous les Garous récelent ce principe âcre, rubéfiant, dans leurs feuilles, leurs racines

& leurs égorces.



## 578. L'ALATERNE.

L. XX.

ALATERNUS prior. clus. Hist. RHAMNUS alaternus. L. 3-dria, 1-gyn.

Fleur. Caracteres du Nerprun, n.º 575. Les Fruit. fleurs mâles séparées des semelles sur différens pieds; la corolle divisée en cinq, le stigmate en trois.

Feuilles. Pétiolées, simples, dures, lancéolées, ovales, dentées en manière de scie, les dentelures piquantes.

Racine. Ligneuse.

Port. Arbriffeau toujours vert, qui forme un joli buisfon; les fleurs axillaires, folitaires, pédunculées, raffemblées eft petites grappes; les feuilles alternes, ayant à leur base deux stipules épineuses qui persistent peu de temps, & qui les distinguent des feuilles du Filaria.

Lieu. Les terrains humides, en Provence & en

Languedoc.

Propriétés. } Du Nerprun, n.º 575.

### 579. LE FILARIA.

PHILLYREA latifolia spinosa. I. R. H. PHILLYREA latifolia. L. 2-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale; le tube à peine fensible, le limbe divisé en quatre segmens recourbés, aigus; le calice monophille, tubulé, à quatre demelures, deux étamines.

Fruit. Baie ronde, uniloculaire, renfermant

une semence grosse & ronde.

Feuilles. Simples, en forme de cœur, ovales, dentées en maniere de scie, fermes, dures, luisantes. CL. XX. SECT. I. Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Arbrisseau qui s'éleve très-haut contre les murs, le bois jaune, médiocrement dur; l'écorce blanchâtre, cendrée, ridée; les fleurs axillaires, raffemblées; les feuilles oppofées etoujours vertes.

Lieu. Les lieux pierreux, incultes du Languedoc & des Provinces Méridionales de France.

Propriétés. Ses feuilles passent pour vulnéraires, astringentes, antirhumatismales.

Ulages. On en fait peu d'ulage en Médecine.

OBSERVATIONS. Dans les Filarias, la corolle est à quatre fegmens, la baie à une semence.

1.º Le Filaria moyen, Phillyrea media; à feuilles ovales, lancéolées, à peine crémilées. En Languedoc. 2.º Le Filaria à feuilles étroites, Phillyrea angustifolia, à feuilles linaires, lancéolées, sans dentelures. En Pro-

vence.

Peut-être n'est-ce qu'une variété du précédent. 3.º Le Filaria à larges feuilles , Phillyrea latifolia , à feuilles ovales, en cœur, à dents de scie. En Languedoc.

Il y a une variété à feuilles sans dentelures, & à

feuilles panachées.

Les semences des Filarias ne sortent de terre qu'au bout de deux ans; on multiplie ces arbriffeaux par marcottes; comme ils conservent leurs feuilles, ils servent d'ornement dans les bosquets d'hiver. Le bois du Filaria est médiocrement dur, il ressemble assez à celui du Buis par sa couleur jaune, qui cependant est peu durable,

### 580. LE TROÊNE.

LIGUSTRUM. J. B. LIGUSTRUM vulgare. L. 2-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, infundibuliforme, le tube cylindrique, plus long que le calice qui est trèscourt, à quatre petites dents ; le limbe ouvert, divifé en quatre découpures lancéolées; le calice petit, tubulé, à quatre dentelures obtufes; deux étamines.

Fruit. Baies rondes, lisses, à une seule loge, noires dans la maturité, renfermant quatre se-mences convexes d'un côté, anguleuses de l'autre.

Feuilles, Simples, très-entieres, lisses, ovales, oblongues, terminées en pointe, fans aucunes dentelures, portées sur de courts pétioles,

Racine. Rameuse, ligneuse. Port. Arbriffeau qui conserve sa verdure dans les hivers doux ; l'écorce cendrée , blanchâtre ; le bois blanc, tendre, pliant; les fleurs blanches, disposées en petites grappes, au sommet des branches; les feuilles & les branches oppofées.

Lieu. Les forêts, les haies; cultivé en palissade dans les jardins, Lyonnoise,

Propriétés. Les feuilles ont un goût âcre & un peu amer, les fleurs une odeur forte, peu agréable; les feuilles font astringentes, détersives; les fleurs

plus déterfives & moins aftringentes.

Usages, Intérieurement l'on donne aux hommes le suc des fleurs & des feuilles, jusqu'à la dose de 3 iv, ou la décoction de l'une & de l'autre, jusqu'à 3 vi; extérieurement, on se sert de cette décoction en gargarisme, dans les ulceres de la bouche. On donne aux animaux la décoction de toute la plante, faite avec poig. ij fur th j ß d'eau. Tome III.

OBSERVATIONS. La corolle à quatre fegmens, la baie

CL. XX. à quatre femences, fourniffent le caractère effentiel du

SECT. L. Trocne, Ligusfrum; on trouve des corolles à cinq fegmens; ce genre n'offre qu'une feule effece.

1.º Le Troêne vulgaire, Ligustrum vulgare; on trouve des variétés à feuilles trois à trois; à feuilles pana-

chées; à baies blanches; à baies à deux loges.

La décoction des feuilles est utile en gargarisme, contre l'angine catarrale, & lorsque les dents vacillent par le relâchement des gencives. On a aussi hasardé des injections avec cette décoction, pour supprimer des anciennes gonorrhées & des pertes blanches; mais quoique astringent peu énergique, cette pratique exige beaucoup de prudence : en supprimant de semblables écoulemens, on s'expose le plus souvent à des reflux d'humeurs qui causent des maladies très-sérieuses. Les fleurs aromatiques ont été rarement prescrites en infusion; cependant leur odeur affez pénétrante & particuliere , leur affure les vertus des aromates légers. On retire des baies une couleur noire; si on ajoute des acides, on a la rouge; en faifan macérer dans l'urine, on a la pourpre; si on ajoute du vitriol- de mars, on obtient la couleur verte; on colore les vins blanc en rouge, en délayant le suc des baies de Trocne. Cet arbuste fortifie les haies; ses rameaux donnent des liens & servent aux ouvrages de vannerie; le bois de la base du tronc, qui est assez dur, est recherché par les Tourneurs. Les vaches, les chevres & les moutons mangent le Troêne que les chevaux négligent.

### 581. LE LAURIER.

LAURUS vulgaris. C. B. P. LAURUS nobilis. L. 9-dria , 1-gynia.

Fleur. Monopétale; corollo découpée en quatre ou cinq legmens ovales, aigus, concaves, droits, fans calice; un nectar composé de trois tubercules colorés, aigus, qui entourent le germe & se ter-

minent par deux especes de poils; les trois filamens intérieurs portent des glandes.

Fruit, A noyau ovale, pointu, à une seule loge, SECT. I. entouré de la corolle, contenant un novau ovale. aigu.

Feuilles. Fermes, dures, pétiolées, simples, trèsentieres, lancéolées, veinées, d'un vert luifant.

Racine. Ligneuse, épaisse, inégale,

Port. Arbre de moyenne grandeur ; tiges droites ; écorce mince, verdâtre; bois fort & pliant; fleurs axillaires, pédunculées; les péduncules solitaires, portant pluficurs fleurs; feuilles alternes, toujours vertes.

Lieu. Les forêts d'Espagne, d'Italie; cultivé

dans les jardins.

Propriétés. Les feuilles sont d'une saveur acre. aromatique; la semence odorante, âcre & un peu amere; les feuilles & les baies stomachiques, incifives, nervines, cordiales, réfolutives, déter-

fives, antifeptiques.

Usages. Les feuilles & les baies sont très-usitées en Médecine; des feuilles fraîches, on fait pour l'homme des décoctions, des feuilles seches une poudre , à la dose de 3 j; la décoction des feuilles se donne aussi en lavement ; les baies échauffent plus que les feuilles. On tire du Laurier quatre especes d'huiles; la premiere est fournie par les baies macérées dans de l'eau, & distillées; elle a toutes les vertus des huiles aromatiques; intérieurement, elle est carminative; on la prescrit depuis goutt. iij jusqu'à vj. Pour avoir la seconde espece d'huile, on fait bouillir les baies dans de l'eau qui , lorsqu'elle est froide , laisse surnager une huile verdâtre, moins spécifique que la précédente. La troisieme se tire par expression, des baies seulement; elle est encore moins pénétrante que la précédente; on la donne jusqu'à gr. x ou Kkij

xij, une plus forte dose occasionneroit des nauses. Cc. XX. La quatrieme est la moins forte, & se fait avec secr. L. les baies & les feuilles; on s'en ser lett à l'extérieur comme d'un liniment. On les mêle avec des emplaires.

On donne pour les animaux la poudre à 3 6 & on fait la décoction des feuilles avec poig, i

dans to i d'eau.

OBSERVATIONS. Dans les Lauriers, Lauri, le nombre des étamines varie de fix à neuf; les fegmens ou pétales de la corolle sont austi incertains, de quatre à fix. On trouve des Lauriers dioiques, des polygames. Nous ne possiédons en Europe, de ce beau genre qui présente feite especes, que le Laurier noble, Laurus nobitis, à feuilles persidantes, Jancôcèles, veinées, à sleurs à quatre

segmens. En Languedoc, en Suisse.

Le plus fouvent nos Lauriers font dioiques; les baies d'un bleu foncé, ou préque noires; à écorce en réfeau; les feuilles font aromatiques, un peu ameres; les baies ácres, aromatiques, ces qualités aflueren aux feuilles & aux baies des vertus éminentes dans toutes les maladies de foibilefle, d'atonie, tant aigues que chroniques; cependant les Praticiens négligent un arbre qu'ils ont fous la main, pour employer avec myflere les congéneres des Indes. Peu-ètre ce qui a fait négliger le Laurier, c'eff que quelques anciens Pharmacologitles ont avancé que les baies faitolent avorter; mais on fait aujourd'hui que tes fruits, mêtne à haute dose, n'ont jamais produit est effet.

Le Laurier un peu abrité, supporte très-bien le froid de nos hivers; on le multiplie de semences ou de marcottes; il exige un terrain sec; il s'éleve , même en Suisse, jusques à trente pieds; ses rameaux assez slexibles

fournissent d'excellens cercles pour les barils.

Se M

### 582. LE JASMIN COMMUN.

CL. X.I. SECT. I.

JASMINUM vulgatius, flore albo. C. B.P.
JASMINUM officinale. L. 2-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale ; le tube cylindrique, alongé; le limbe plane, divifé en cinq fegmens; le calice ubulé, oblong, à cinq dentelures capillaires; deux étamines cachées dans le tube.

Fruit. Baie molle, ovale, liffe, biloculaire, renfermant deux femences oblongues, enveloppées d'une membrane (arillus), convexe d'un côté, & de l'autre aplatie.

Feuilles. Ailées, les folioles fessiles, ovales, lancéolées, terminées par une impaire plus longue que les autres.

Racine. Rameule, ligneule.

Pacine. Arbrilleau à tige farmenteule, qu'on éleve en palifiade; Lécorce des trones brune, celle des rameaux verdâtre; le bois jaune, dur; les fleurs blanches, pédunculées, difpofées à l'extrémité des tiges; feuilles oppofées. Le Jafmin d'Efpagne dont la corolle eft plus grande, & rouge avant fon épanouissement, n'est qu'une variété du Jafmin

commun.

Lieu. Originaire des Indes; cultivé dans nos climats, où il produit rarement son fruit.

Propriétés. Les fleurs ont une odeur très-agréable; elles sont cordiales, céphaliques.

Usages. On se sert très-fréquemment des seurs pour composer des parsums, des huiles odorantes, des pommades, &c. On en fait peu d'usage en

Médecine.

OBSERVATIONS. Dans les Jasmins, Jasmina, les segmens du calice & de la corolle présentent des variétés;

CL. XX. SECT. I. nous trouvons parmi les cultivés, des calices & des corolles à quatre, à cinq, à sept, à huit segmens; quelquesois la corolle du Jasmin d'Espagne en a jusques à quinze. Nous avons:

1.º Le Jasmin officinal, Jasminum officinale, à feuilles opposées, ailées; à folioles distinctes. Originaire de l'Inde, devenu spontané en Suisse & en Languedoc.

Voyez le Tableau 582.

Le principe aromàtique du Jafmin est rès-fugitif, on ne peur l'obrenir qu'en entassant beaucoup de slleurs couche par couche sur des lacis de coron huilé; ce principe passe annuelle de la leur de l'estate de l'

2.º Le Jafmin jaune, Jafminum fruticans, à feuilles alternes, ternes & fimples; à rameaux anguleux; affez commun dans nos Provinces, spontané dans nos haies; calice profondément divisé en cinq segmens; corolle jaune; les seuilles natifent une à une, ou trois à trois; elles sont petites, d'un yert foncé; les seurs serminent.

les rameaux, elles n'ont point d'odeur.

### 583. L'ARBOUSIER.

ARBUSTUS folio serrato. C. B. P. ARBUSTUS unedo. L. 10-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, imitant un grelot, ovale, aplatic en-dessous, découpée en cinq parties par ses bords qui sont recourbés en-dehors; dix étaminés; le calice très-petit,

Fruit. Baie rouge, ronde & fucculente, divisée en cinq loges qui renferment de petites femences CL. XX. offcuses.

Feuilles, Pétiolées, fimples, entieres, lisses, fermes, dentées en maniere de scie, ressemblant

à celles du Laurier , n.º 581. Racine. Ligneuse.

Port. Arbilleau de cinq pieds, dont la tige est droite, rameuse; s'écorce rude; le bois dur; les fleurs disposées en grappes; les feuilles alternes & toujours vertes; une petite seuille slorale, ou écaille rougearre au-dessous dechaque seur; corolle blanchâtre.

Lieu. Les Provinces Méridionales de France, Propriétés, Les feuilles sont diaphorétiques; les

feuilles . le fruit & l'écorce , astringens.

Usages. On les donne en décoction, mais rarement; l'usage en est dangereux; les fruits causent l'ivresse, des vertiges, & stupésient.

### \* 583. LA BUSSEROLE, Raifin d'Ours.

Uv a ursi. 1. R. H.
ARBUTUS uva ursi. L. 10-dria, 1-gynia.

Fleur. Caracteres de la précédente, la corolle Fruit. plus petite, d'un rouge tendre; la baie

d'un beau rouge, à cinq semences.

Feuilles. Pétiolées, petites, fimples, charnues, dures, très-entieres, ovales, nerveules, un peu élargies vers leur sommet.

Racine. Ligneuse.

Port. Petit arbuste presque rampant; les tiges courbées vers la terre, assez nombreuses; les sleurs K k iv

à leur sommet, disposées en grappes; feuilles oppofées, quelquefois alternes. SECT. I.

Lieu. Les Alpes, les montagnes de Geneve,

dans les bois montagneux.

Proprietés. La plante est sans odeur, les baies ont un goût styptique, & sont corroboratives,

ailringentes, & un excellent diurétique,

Ulages, On l'a employée de nos jours avec avantage contre le calcul; elle est très - recommandée par les Médecins du Nord. On la donne en poudre, à la dose de 3 j pour l'homme, & de 3 ß pour les animaux.

OBSERVATIONS. Dans les Arbousiers . Arbuti . le calice a cinq fegmens; la corolle ovale, comme transparente au-deffous de la gorge; la baie à cinq loges; dix étamines, un pistil.

1.º L'Arbousier commun , Arbutus Unedo , à tige en arbre; à feuilles liffes; à dents de scie; à baies à plusieurs semences. Sur les bords du Rhône, au-dessus de Valence

& en Languedoc. Vovez le Tableau 582.

La baie groffe comme des cerifes, & à tubercules causés par la faillie d'une foule de femences qu'elle renferme. fournit une bonne nourriture aux oiseaux, elle est d'une douceur fade. Cet arbriffeau s'accommode affez bien de toutes fortes de terres; on l'éleve de semences ou de marcottes; il conserve ses seuilles pendant l'hiver; les enfans mangent le fruit.

2.º L'Arbousier des Alpes, Arbutus Alpina, à tige couchée ; à feuilles ridées ; à dents de scie. En Dauphiné,

en Suisse, sur les montagnes du Lyonnois.

Arbriffeau d'une coudée; à feuilles à réseau, un peu velues, ovales, lancéolées; corolle en grelot, blanche; à gorge verte; baies à cinq semences, grosses comme des

cerifes, bleues, d'une saveur assez agréable.

¿.º L'Arbousier Busserole, Uva ursi, à tige couchée ; à feuilles très-entieres. En Dauphiné, sur les montagnes, très-commun dans les plaines de Lithuanie, il tapisse la terre dans les forêts de Pins.

Toute la plante est affez astringente; le suc des

### Arbres monopétales.

feuilles est amer; l'extrait aqueux est amer, un peu balfamique : la décoction est amere , âpre. Les Médecins de Montpellier avoient déjà annoncé les Sect. II.

CL. XX.

vertus de la Bufferole dans les stranguries & coliques néphrétiques, causées par les graviers. M. de Haen en fit un grand usage dans les mêmes maladies, il a rendu compte de ses succès. Voyez le Ratio medendi. Plusieurs Praticiens se sont assurés que quoique les seuilles en décoction & en poudre ne dissolvent pas le calcul, cependant elles calment les douleurs ; plusieurs calculeux ont été évidemment foulagés, quelques-uns ont rendu de gros graviers, & une quantité étonnante de glaires. Nous avons cent fois vérifié ces observations ; ainsi nous regardons la Bufferole comme une plante précieuse, fur-tout dans des maladies pour lesquelles on n'avoit auparavant aucun remede efficace; cependant quelques fujets ne peuvent supporter ni la poudre ni la décoction ; elles leur causent des anxiétés, des vomissemens. Les seuilles servent à tanner les cuirs, & donnent, animées avec le vitriol, une teinture noire. On trouve sur les radicules le kermès de Pologne, qui fournit une belle couleur pourpre.

### SECTION

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur monopétale, dont le pistil devient une baie remplie de semences offeuses.

## < 84. LE STORAX.

STYRAX folio mali cotonei. C. B. P. STYRAX officinale. L. 10-dria , 1-gynia.

 $F_{\it LEUR}$  Monopétale, infundibuliforme; le tube court, cylindrique, de la longueur du calice; le

limbe grand, ouvert, à cinq découpures lancéolées. obtufes; le calice d'une seule piece cylindrique, Sect. II. droit, court, découpé en cinq; douze étamines au moins.

Fruit, Charnu, obrond, uniloculaire, renfermant deux noyaux obronds, pointus, convexes d'un côté, planes de l'autre.

Feuilles. Pétiolées, fimples, ovales, fans dentelures, d'un vert luifant en-dessus, couvertes d'un duvet blanc en-dessous, ressemblant à celles du Coignaffier, n.º 636.

Racine, Ridée, cannelée, presque articulée.

ronde: l'écorce noirâtre.

Port. Grand arbriffeau odorant, réfineux, refsemblant au Cognaffier, par son tronc, son écorce, fes feuilles, qui cependant sont plus petites ; les fleurs blanches, pédunculées; les péduncules naissent à l'infertion des feuilles . & portent ordinairement deux fleurs; feuilles alternes.

Lieu, La Syrie, la Judée, l'Italie,

Propriétés. ¿ On n'emploie en Médecine que I fon baume, qui est une gomme-Ufages. réfine, dont on distingue trois especes connues fous le nom de ftorax; elle est vulnéraire, déterfive.

OBSERVATIONS. Dans le Storax ou Aliboufier , le calice est au-dessous du germe; la corolle en entonnoir; le fruit charnu renferme deux semences : on ne connoît qu'une espece de cet arbre.

1.º Le Storax officinal , Styrax officinale , c'est le Storax à feuilles de Cognaffier de Gaspard Bauhin.

Le Storax peut se multiplier par marcottes & par semences, mais il faut les tenir à l'ombre sous de grands arbres.

Cet arbre est très-estimable par le baume d'une odeur fort agréable qui découle des incisions qu'on fait à son tronc & à ses branches.

C'est une gomme-résine en masse rougeatre, molle, frangible; fi on la rompt, on y observe des grains blancs;

fi on la frotte long-temps entre les doigts, elle se moule comme une pâte. Son odeur est pénétrante, aromatique; Ct. XX. sa faveur amere, réfineuse; elle est soluble par la salive; SECT. II. si on la jette sur du charbon, elle brûle; sa flamme eit d'un blanc jaunâtre, & elle répand une odeur suave ; le Storax se dissout en grande partie dans l'esprit-de-vin; si on le fait distiller, il donne peu d'eau, quelques gouttes d'une huile jaune, un flegme acide, enfin une huile épaisse qui se fige comme du beurre; si on bat long-temps & souvent cette huile dans l'eau, on en obtient un sel essentiel, jaune, à raison d'un scrupule par chaque once de Storax.

### \( 8 \) \( \) L'OLIVIER FRANC.

OLEA fativa. C. B. P. OLEA Europæa. L. 2-dria, 1-gynia.

Fleur. Monopétale; le tube cylindrique, de la longueur du calice ; le limbe plane, divisé en quatre découpures presque ovales; le calice d'une seule piece, petit, tubulé, divisé en quatre; deux étamines.

Fruit. Charnu, uniloculaire, glabre, presque ovale, renfermant un noyau très-dur, ovale, oblong, ride, dans lequel on trouve une amande.

Feuilles. Simples, entieres, lancéolées, fans dentelures, épaisses, dures, d'un vert pâle endeslus, blanchâtres en-dessous.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbre dont la tige est droite; l'écorce lisse; le bois dur, sur-tout à la racine; les fleurs paroissent au milieu de l'été, axillaires, solitaires, ou disposées en petites grappes; les fruits ne mûrissent qu'en hiver; feuilles opposées, toujours vertes; on distingue près de vingt sortes d'Oliviers, qui ne différant les uns des autres que par la grandeur des feuilles, la couleur, la forme ou

### Arbres Monopétales.

la grosseur des fruits, ne doivent passer que pour des variétés de la même espece. SECT. II.

Lieu. Les Provinces Méridionales de la France.

l'Espagne, l'Italie.

Propriétés. L'écorce de l'arbre a un goût un peu amer ; les fruits sont amers & acres, avant d'avoir été lessivés; l'huile est douce; le fruit tel qu'on le cueille, stomachique, âcre, échauffant; après la leffive, il conserve les mêmes vertus, mais à un moindre degré, & devient indigeste; l'huile est adoucissante, émolliente, laxative; les feuilles astringentes.

Ulages. L'huile est communément employée en Médecine, ainsi que dans les cuisines; elle entre dans les lavemens, loks, fomentations, embrocations, cataplasmes, onguens, & se donne intérieurement pour l'homme, à la dose de 3 j à Ziii . & pour les animaux , à la dose de th B.

OBSERVATIONS. Dans l'Olivier, Olea, la corolle est à quatre segmens; le fruit charnu, à une semence dans un noyau. Des trois especes de ce genre, nous ne possédons en Europe que la suivante.

1.º L'Olivier d'Europe, Olea Europæa, à feuilles

lancéolées. En Languedoc & en Provence.

Il soutient l'hiver près de Lyon , lorsqu'il est bien abrité. Nous avons pour principales variétés : 1.º L'Olivier à gros fruit, ou Olivier d'Espagne; 2.º l'Olivier à petit fruit long , ou Olive picholine ; 3.º l'Olivier à fruit long, d'un vert foncé; 4.º l'Olivier à fruit blanc ; 5.º l'Olivier à petit fruit rond; 6.º l'Olivier à gros fruit long; 7.º l'Olivier à gros fruit arrondi; 8.º l'Olivier précoce, à fruit rond; 9.º l'Olivier à fruit rond & très-vert ; to.º l'Olivier à petits fruits en grappes ; 11.º l'Olivier à petit fruit rond, panaché de rouge & de noir; 12.º l'Olivier à fruit odorant ; 13.º l'Olivier fauvage, à feuilles coriaces & velues par-deffous.

L'Olivier croit dans toutes sortes de terrains; néanmoins les terres légeres & chaudes lui conviennent mieux que

### Areres monopétales. 525

les terres fortes; quand les terres tont maigres, le fruit est de meilleure qualité. On multiplie les Oliviers de drageons enracinés qui pouffent au pied des vieux SECT. II. Oliviers: les arbres ne donnent abondamment du fruit que tous les deux ans.

On cultive cet arbre précieux pour son fruit; on cueillle les olives avant leur maturité, pour les confire; ce procédé consiste à leur faire perdre leur amertume, en les faisant macérer dans de l'eau salée, avec quelques plantes aromatiques. On confit les olives au commencement d'Octobre; on choisit les plus belles & les plus saines. Les olives bien mûres n'ont point besoin de macérer long-

temps, ni d'être lavées plusieurs fois.

La quantité & la qualité de l'huile qu'on peut retirer des olives, varie suivant le sol & les différentes especes, ou plutôt les variétés; les fauvageons donnent un trèspetit fruit qui fournit cependant une excellente huile. Si on choisit des olives bien mûres & bien saines, & cueillies à la main, qu'on les mette sous le pressoir, on obtient une huile vierge délicieuse. Si on entasse les olives mal choifies, moifies, ou trop long-temps laissées en tas, on n'obtient qu'une huile forte, puante, tant au preffoir qu'à l'eau bouillante. Ces huiles communes servent pour la fabrication du favon, réfultat de l'union d'un alkali avec l'huile. Les huiles fines servent pour affaisonnement & pour nos médicamens : comme aliment, l'huile d'olive est affez indigeste; cependant, des personnes de tout âge, de tempérament différent, dans des Communautés entieres, comme les Minimes, mangent tout apprêté à l'huile, & nous n'avons aucun témoignage que ces Religieux soient plus fujets aux maladies & vivent moins que les autres : comme médicament, c'est un purgatif, à haute dose, à trois ou quatre onces. Nous pensons que la bonne huile d'olive vaut mieux à ce titre que l'huile d'amande douce, qui est louche lorsqu'elle est récemment exprimée, & âcre lorsqu'elle est ancienne. A petite dose, à une cuillerée, quelques Médecins, fur-tout les Italiens, la louent beaucoup dans les maladies aigues, comme émolliente, tempérante; mais l'expérience nons a appris à être très-sobre sur son administration : dans l'état de sievre . elle se grumele, devient acre, & les malades la rendent

### 526 Arbres Monopétales.

verte, avec de vives coliques. Lisez sur l'Olivier CL. XX. l'excellent Mémoire de M. Amoureux, célebre Bota-Sect. II. niste de Montpellier.

## 586. L'OLIVIER SAUVAGE,

ELÆAGNUS orientalis angustifolius, fruëtu parvo olivæ - formi subdulci. T. Corol. Inst.

ELÆAGNUS angustifolius. L. 4-dria, 1-gynia.

Fleur. Monopétale; le calice tient lieu de corolle; il est campanulé; divisé en quatre découpures aigués, ouvertes, jaunes en-dedans, blanchâtres en dehors; quatre étamines.

Fruit. A noyau, imitant celui de l'Olivier, ovale, obtus, glabre, marqué d'un point à fon fommet, contenant un noyau oblong, obtus, dans lequel on trouve une amande.

Feuilles. Ovales, lancéolées, portées sur de courts pétioles, molles, blanchâtres sur - tout en-dessous, comme velues & douces au toucher.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Arbre d'une hauteur médiocre; la tige droite, les jeunes rameaux blanchâtres, chargés d'un duvet blanc & cotonneux; le bois blanc, tendre, callant; les fleurs font en très - grand nombre, dispofets le long des jeunes tiges, & placées deux à deux, ou trois à trois, à l'infertion des feuilles qui font alternes; sees fleurs font petites & répandent une odeur forte, mais agreable, qui, felon M. Duhamel, a fait appeler cet arbre par les Portugais, Lathre du Pàradis.

Lieu, La Boheme, la Syrie, l'Espagne, Propriétés. ¿ On lui suppose les mêmes vertus Ci. XX. J qu'à l'Olivier,

OBSERVATIONS. Dans l'Eléagne ou Olivet, Elæagnus, le calice sans corolle est à quatre segmens, & supérieur au germe; fruir charnu, à noyau; on ne connoît en Europe qu'une espece de ce genre.

L'Eléagne cotonneux, Elæagnus angustifolius,

à seuilles lancéolées. En Provence.

On trouve quelquefois le calice à cinq, fix, fept ou huit segmens.

Cet arbrisseau s'éleve par marcottes, il ne craint aucun terrain; il supporte très-bien en pleine terre, même sans être abrité , nos plus grands froids. Ceux que nous avons élevés étoient épineux dans leur jeunesse; l'odeur forte & aromatique des feuilles, annoncent des propriétés pour les maladies avec foiblesse & atonie.

### (87. LE HOUX.

AQUIFOLIUM, sive agrifolium vulgò.

ILEX aquifolium. L. 4-dria, 4-gynia.

Fleur, Monopétale, en rosette, divisée en quatre fegmens arrondis, concaves, ouverts; le calice très-petit, à quatre dentelures; quatre étamines; quatre stigmates sans styles.

Fruit. Baie charnue, arrondie, divilée en quatre loges, renfermant des femences folitaires, ofleufes, obtules, oblongues, convexes d'un côté, anguleuses de l'autre.

Feuilles. Pétiolées, simples, entieres, ovales, aigues, épineules, luifantes, fermes & dures.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbrilleau disposé le plus souvent en

buillon, dans les haies, & qui dans les bois s'éleve CL, NX, à la hauteur d'un arbre ordinaire; l'écorce exté-SECT. II. rieure eft d'un vert cendré; l'intérieure eft pâle, le bois d'un beau blanc, un peu brun dans le centre; les fleurs axillaires & railemblées; les feuilles alternes, toujours vertes, perdent leur piquant lorfque le Houx s'eleve en arbre. Les Anglois cultivent une infinité de vajrétés de Houx qui ne forment récliement qu'une ſeule efpece.

Lieu. Les bois, les haics. Lyonnoife. Propriétés. L'écorce répand une odeur défagréable; la baie a un goût doucearre, nauféeux; la décoction de la racine & de l'écorce eft émollience, réfolutive; les baies purgarives. La glu dont on se fert pour prendre les oiseaux, se fait avec l'écorce du Houx; elle est meilleure que celle du Gui; on rejette la pellicule extérieure; on pile l'intérieure; on en fait une pâte qu'on enterre à la cave, dans un pot; après qu'elle y a fermenté, on la retire; on la lave dans de l'eau; on enleve les filamens ligneux; la glu se ramafle en masse; la glu faite avec les baies & l'écorce, est résolutive & fmollient.

Usages, On doit craindre d'employer le Houx intérieurement, quoique quelques Auteurs preferivent les baies au nombre de dix ou douze pour purger les humeurs épailles & pituiteuses, chez les hommes; on pourroit en donner jusqu'à soixante,

pour les animaux.

OBSERVATIONS. Dans le Houx, Ilex, on trouve des fleurs mâles, des fleurs femelles & des fleurs hermaphrodites, quelquefois la corolle à cinq fegmens. Nous avons:

1.º Le Houx vulgaire, Ilex aquifolium, à feuilles ovales, aigues, épineuses. Commun dans nos bois.

Cette espece offre plusieurs variétés, à fruit rouge,

jaune, blanc; à feuilles plus ou moins panachées, plus

้อน

ou moins épineuses sur les marges ou sur les surfaces; les

épines sont cartilagineuses.

Cet arbre produit un bel effet en paliffade; fes feuilles SECT. II. panachées, ou d'un beau vert, fixent agréablement la yue; comme il supporte bien la taille, on lui donne toutes les formes qu'on défire. Dans nos forêts du Lyonnois il s'éleve peu, à cinq ou fix pieds de hauteur.

Les feuilles séchées & mises en poudre, prescrites à la dose d'un gros, dans une verrée d'eau, une heure avant l'accès, ont souvent emporté des fievres intermittentes. Le bois est très-dur, & se pétrifie aisement. La glu qu'on retire de l'écorce est une masse réfineuse, verte, trèsmolle, très-gluante, se formant en fils très-longs, lorsqu'on veut la désunir; elle a l'odeur & la saveur de la térébenthine; elle ne se dissout point par la salive; le froid la condente; elle se ramollit par la chaleur; exposée au feu elle fond en crépitant; soumise à l'action de la flamme, elle s'allume difficilement, à moins qu'on ne la jette sur des charbons ardens, alors elle jette une flamme affez vive ; elle se dissout dans l'esprit-de-vin . les huiles effentielles, & dans les huiles par expression, mais l'eau pure ne l'attaque point; quoique la glu soit très-tenace, cependant elle ne peut servir de colle.



Tome III.

LI

### SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux à sleur monopétale, dont le pistil devient un fruit membraneux.

### 588. L'ORME.

ULMUS campestris & Theophrasti. C. B. P. ULMUS campestris. L. 5-dria, 2-gynia.

FLEUR. Monopétale; le calice tient lieu de corolle, il est campanulé, divilé par les bords en cinq parties droites, intérieurement colorées, vertes en dehors; cinq étamines.

Fruit. Membraneux, large, ovale, sec, comprimé, échancré à son sommet, rensté dans son centre, où se trouve rensermée une semence en forme de poire, un peu comprimée.

Feuilles. Pétiolées, fimples, entieres, ordinairement rudes à leur furface, & par les bords dentées à double rang, en maniere de scie; les

dentelures inégales vers la base.

Racine, Ligneuse.

Port, Grand arbre, dont le tronc est droit, l'écorce rude, brune & rougeâtre en dehors, blanche en dedans; les jeunes tiges souvent chargées de grosses vessiles, produites par des puccrons qui les habitent; les sleurs pédunculées, disposées en tête, au sommet des tiges; feuilles opposées; les feuilles varient en grandes, petites, rudes,

lisses, panachées; ce qui constitue autant de variétés qu'on se procure par la culture.

CL. XX. SECT. III.

Lieu, Cultivé dans toute l'Europe, Propriétés, La semence est remplie d'un suc doux; l'écorce & les feuilles d'un suc mucilagineux & gluant; l'écorce & les racines sont astringentes; la liqueur contenue dans les vessies, est

vulnéraire & astringente.

Usages, La racine & l'écorce s'emploient en décoction, la liqueur des vessies supplique sur les plaies.

OBSERVATIONS. Dans l'Orme, Ulmus, le calice sans corolle, à cinq segmens; le fruit est sec, comprimé, entouré d'une membrane; quatre ou cinq étamines, deux fivles hérissés. Nous avons :

1.º L'Orme vulgaire, Ulmus campestris, à feuilles à dents de scie , chaque dent divisée , Lyonnoise , en

Cet arbre offre plusieurs variétés, à feuilles plus ou moins rudes, plus ou moins grandes, panachées; à branches plus ou moins étalées.

L'écorce d'Orme est mucilagineuse, un peu astringente; elle donne par la décoction son mucilage, qui est doux, affez gluant. On a beaucoup vanté depuis quelques années cette décoction contre les dartres, l'hémoptylie, les pertes, & même les fievres intermittentes ; ç'a été le remede à la mode dans tout le Royaume, fur-tout en 1784. Tous nos malades demandoient des tifanes d'Orme pyramidal; les Médecins raifonnables ne voyant aucun danger à laisser prendre ce remede, se sont contentés d'en étudier les effets sans prévention; leur conclusion, d'après une foule d'observations, c'est que le mucilage réuni avec un autre principe un peu apre & amer, est un puissant adjuvant dans plusieurs maladies cutanées. Nous avons vu guérir par ce seul remede, plusieurs dartres, calmer des coliques avec diarrhées, tempérer les ardeurs d'urine, les ténesmes. Le bois d'Orme se tourmente beaucoup; les Menuisiers en font peu d'usage, mais les Charrons le recherchent ; les Ll ii

### 532 Arbres Monopétales.

Tourneurs en font des vis de preffoir; on en fait de 

Cr., XX, bons tuyaux pour la conduite des eaux, parce qu'il fe 

Sicr. IV. corrompt difficilement. Ce bois est rêra-bon pour le 
contraction de la contract

### SECTION IV.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur monopétale, dont le pissil produit un fruit à plusieurs loges.

589. LE LILAC ou LILAS.

LILAC. Math. SYRINGA vulgaris. L. 2-dria, 1-gynia.

FLEUR. Monopétale; le tube cylindrique, très-long; le limbe ouvert, à quatre fegmens ovales, concaves, obtus; le calice monophille, petit, tubulé, divifé par fes bords, en quatre dentelures; deux étamines.

Fruit. Capfule oblongue, aplatie, terminée en pointes, biloculaire, renfermant des femences solitaires, oblongues, aplaties, pointues des 'deux côtés, bordées d'une aile membrancuse.

Feuilles. Pétiolées, simples, ovales, cordiformes, listes, d'un vert pâle.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Grand arbriffeau dont la tige s'éleve affez droite, rameuse; l'écorce d'un gris verdâtre, le

#### Arbres monopétales. 533

bois tendre ; les fleurs de couleur lilas , difpofées au haut des tiges , en pyramides ovales , effeces Ca. XX. de grappes qu'on nomme Thyrfè ; les feuilles Ser. IV. oppofées; les Lilacs à fleurs blanches , à fleurs pourpres , à feuilles panachées , ne forment que des variétés ; le Lilac de Perfe à feuilles découpées , ou à feuilles de Troône, eft une efpece différente , dont les fleurs font plus petites, & dispofées en grappes plus làches.

Lieu. Originaire des Indes ; cultivé dans nos

jardins; on en trouve dans les haies.

Propriétés. On regarde sa semence comme astringente & antiépileptique.

Usages. On l'emploie en poudre ou en décoction; son usage est assez rare en Médecine.

OBSERVATIONS. Dans le Lilac, Syringa, la corolle a quatre segmens; la capsule a deux loges. Nous avons:

1.º Le Lilao vulgaire, Syringa vulgaris, à feuilles ovales, en cœur. Devenu spontané sur les cóteaux du Rhône près de Lyon, très-commun dans les jardins abandonnés en Lithuanie.

Les filamens en partie collés sur les parois du ruyau de la corolle; les antheres s'élevent vers la gorge.

Cet arbriffeau se multiplie aisment de plants enracinét, y vu que les vieux pieds pouffent chaque année de jeunes rejets de leurs racines qui sont traçantes. On fait de belles allées avec le Lilac; i se tailes ont beaucoup d'épaisseur il pousseur plantes et de louce de agréable, elles forment de grands bouquest rès-agréables; les feuilles sont trèsameres; comme telles, elles sont rès-annageus danna l'anorexie, la diarrhée par atonie; l'insuson des seus solugg les hypocondriaques, dissipe les colques veneusles. Quoique les seuilles soient très-ameres, les vaches les mangent quelquesois.

2.9 Le Lilac de Perse, Syringa Persica, à feuilles lancéolées. On cultive dans nos jardins les deux variétés: 1.º le Lilac à feuilles de Troène, Lilac ligustrifolio, ou lancéolées, entieres; 2.º le Lilac lacinié, Syringa laci-

Ll iij

Canad

niata, à feuilles lancéolées, entieres & laciniées, comme CL. XX. ailées; à cinq ou fix folioles, presque distinctes. SECT.IV. Les Lilacs de Perse forment de plus petits arbrisseaux;

Les Lilacs de Perfe forment de plus petits arbriffeaux; ils fleuriffent en Mai; on doit donc les mettre comme le précédent dans les bosquets du printemps; les grappes des fleurs sont plus petites & moins garnies que celles de l'espec vulgaire.

Les Lilacs de Perse aiment une terre substantieuse;

le vulgaire croît dans les plus aréneuses.

#### 590. LA BRUYERE.

ERICA vulgaris glabra. C. B. P. ERICA vulgaris. L. 8-dria, 1-gynia.

Fleur. Monopétale, campanulée, droite, renflée, divilée en quare parties; le calice compolé de quarre folioles ovales, droites, colorées; huit étamines, dont les autheres sont fourchues dans cette espece.

Fruit. Capfule arrondie, plus petite que le calice, à quatre loges, à quatre valvules, renfermant des

femences nombreuses & petites.

/ Feuilles. Lisses, étroites, en fer de fleche, terminées en pointe.

Racine. Ligneuse.

Port. Arbriffeau qui s'éleve à peine à la hauteur de deux pieds; l'écorce rude, rougeârre; les fleurs axillaires & difpofées en grappes à l'extrémité des tiges, quelquefois blanches; feuilles oppofées. Lieu. Les terrains incultes & arides,

Propriétés. Les fleurs & les feuilles sont apéri-

tives, diurétiques & diaphorétiques.

Usages. On emploie les sleurs & les seuilles en décoction; l'eau distillée est, dit-on, ophtalmique, & l'huile tirée des sleurs est bonne dans les maladies cutanées,

OBSERVATIONS. Les Bruyeres, Erica, conflituent un genre des plus nombreux, on en a déjà déterminé soixante CL, XX. & quatorze especes, dont seize sont Européennes; ces Sect. 11. arbriffeaux s'étendent d'un pôle à l'autre, fur un certain nombre de degrés de longitude, sans s'étendre dans les deux Indes. On no trouve dans les Provinces du Nord que deux especes. En France, en comprenant nos Provinces Méridionales, on n'en a trouvé que huit; les autres huit ne s'observent qu'en Espagne, en Italie & en Portugal; mais le très-grand nombre des especes de ce genre a été déterminé en Afrique au-delà des tropiques au Cap de Bonne-espérance; cette contrée en fournit plus de quarante especes.

Le caractere essentiel de ce beau genre est un calice de quatre feuillets, une corolle monopétale, huit étamines fur le réceptacle, un pistil supérieur, plusieurs semences

dans une capfule.

La corolle dans ce genre est très-différente, suivant les especes; hypocratériformes, inégales, globuleuses, en godet, ovales, campaniformes, cylindriques, petites ou très-grandes. Les principales especes Européennes sont les fuivantes.

#### Les BRUYERES à antheres à arêtes, à feuilles opposées.

1.º La Bruyere vulgaire, Erica vulgaris, à corolles en cloche, un peu plus courtes que le calice; le calice double; à feuilles en fer de fleche. Lyonnoise, en Lithuanie. Voyez le Tableau 590.

Les feuilles inférieures simples, collées contre la tige; les supérieures à appendices à la base. Il y a une variété à feuilles velues. Cet arbrisseau croît dans les terrains

les plus fériles.

La Bruyere fournit d'affez bonnes couchettes aux paysans du Nord; on en remplit le fond des fossés pour faciliter l'écoulement des eaux ; c'est une des ressources des abeilles; mais le miel n'en est pas des meilleurs, elle le rend jaune. On emploie la Bruyere dans la biere comme le Houblon; mais cette biere, ainsi préparée, ne se conferve pas. Les lievres mangent cet arbriffeau ; il fert

encore de liriere aux bestiaux; plusieurs oiseaux en tiren.
Ct., XX, de grands avantages. Dans quelques pays la Bruyere Esser.IV. à chausser les poèles. On a remarqué que dans les
Bruyeres, éréceta, la neige fondoit plus promptement.
On se fert, dans le Nord, des Bruyeres pour tanner les
cuirs. Quoique aftringentes, les chevres, les moutons
en mangent les lommités.

Les BRUYERES à antheres à arêtes ; à feuilles trois à trois.

2.º La Bruyere vert pourpre, Erica viridipurpurea, à feuilles oppofées, trois à trois, ou quatre à quatre; à corolle en cloche; à fligmate renfermé dans la corolle; à fleurs éparfés le long des rameaux. En Languedoc,

Tige rameuse, de trois pieds; feuilles d'un vert noirâtre; les seurs d'abord verdatres, deviennent blanches,

purpurines.

3.º La Bruyere à balai, Erica fcoparia, à fligmate faillant, & en bouclier, hors de la corolle qui est en cloche. En Dauphiné, en Languedoc.

Tige de trois pieds; à rameaux un peu blanchâtres, quoique lisses; seuilles caduques; sleurs petites, d'un vert

blanchâtre, ou jaunâtre, comme en anneaux. 4.º La Bruyere en arbre, Erica arborea, à fligmate

faillant hors de la corolle qui est en cloche; à feuilles trois à trois, sur des rameaux cotonneux. En Languedoc. Tige de cinq pieds, à branches droites, couvertes d'un

coton blanc, très-fin; feuilles très-petites, redresses, servées; sleurs blanches, par petites grappes latérales & paniculées; corolles ovales; étamines courtes.

#### Les BRUYERES à arétes, à feuilles quatre à quatre.

5,º La Bruyere quaternée, Erica Tetralia: à fligmate renfermé dans la corolle qui est arrondie, ovale; à feuilles ciliées; à fleurs ramassées en têtes, terminant les branches. Dans les lieux aquatiques, en Alsace, en Suede.

Tige d'un pied, à rameaux très-gréles; à écorce d'un noir rougeâtre; feuilles très-ouvertes; fleurs purpurincs

ou blanches; elle fleurit deux fois l'année, au printemps — C & en automne. C

CL. XX. SECT. IV.

Les BRUYERES à antheres en crête ; à feuilles trois à trois.

6.º La Bruyere cendrée, Erica cinerea, à corolles ovales; à fligmate en tôte, un peu faillant; à feuilles linaires, liffies; à fleurs en grappes. Lyonnoile, en Danemarck.

Ecorce des rameaux cendrée; fleurs bleuâtres.

Les BRUYERES à feuilles quatre à quatre ou plus, à antheres en crête.

7.º La Bruyere purpurine, Erica purpurafcens; à corolles en cloches, à antheres mousses, bissides, saillantes; à seilles quatre à quatre; à seurs éparses. En Languedoc.

Couchée, à écorce purpurine, à fleurs rouges.

# 591. L'AGNUS CASTUS.

VITEX foliis angustioribus, cannabis modo dispositis. C. B. P.

VITEX agnus castus. L. didyn. angiosp.

Fleur. Monopétale, imitant les Perfonnées; le tube cylindrique; le limbe plane, divifé en deux levres, la fupérieure partagée en trois parties, celle du milieu étant la plus large; la levre inférieure divifée en trois portions, celle du milieu étant la plus large & la plus longue.

Fruit. Baie ronde, à quatre loges, renfermant

des femences folitaires & ovales.

Feuilles. Pétiolées, digitées, composées de trois ou de cinq folioles attachées à un pétiole commun, alongées, étroites, pointues, très-entieres, quel-

quesois dentées en maniere de scie à leur extrémité. CL. XX. Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbrilleau d'une moyenne grandeur, dont les rameaux font foibles, plians, blanchâtres, liffes, répandant une odeur peu agréable; les fleurs au haut des tiges, disposées en longs épis, vericillées, bleues ou blanches; feuilles opposées, imitant par leur disposition celles du Chanvre, n° 330. Les feuilles plus larges ne forment qu'une variété.

Lieu. Les lieux marécageux des Provinces Mé-

ridionales de France.

Propriétés. La saveur âcre, astringente, feche; la vertu légérement astringente, desficative, rafras-

chissante.

SECT. IV.

Ulages. On emploie la femence, les feuilles & les fleurs; les fleurs & les feuilles en infulion; à les feuilles en infulion; à les feuilles en infulion; à les feuilles extérieurement, font réfolutives; de la femence on tire une poudre très - rafraichiffante, qui fe preferie en émulifon, deuis 3 ß julqu'à 3 j dans 3 y j d'eau de Nénuphar, n.º 3 42.

I." OBSERVATION. Dans le Vitet, Vitex, le calice a cinq dents; le limbe de la corolle labiée, à fix segmens; le fruit est une baie à quarre semences. Nous avons :

1.º Le Vitet verticille, Vitex Agnus castus, à seuilles digitées; à folioles à dents de scie; à épis à anneaux.

En Provence.

Get arbrilleau est affez généralement cultivé dans nos jardins, aux environs de Lyon. Nous en avons un pied dans le jardin de la Pharmacie de l'Hôpital, dont le tronc est fort, & qui forme un arbre gros comme un Poirier de quinze ans; ce joil arbrilleau se multiplie facilement de bouture; il répand une odeur forte; comme se longs épi de seurs nous revenue que produit un bel estet dans les jardins d'été.

Les baies, ou fruits desséchés, sont arrondies, un peu pointues au sommet, grosses comme des graines de

Chanvre, d'un roux noirâtre, aromatiques, d'une saveur acre, poivrée; si on les mâche elles laissent une sensation CL. XX. d'ardeur dans l'arriere-bouche.

Nos anciens livres de matiere médicale, dont les Auteurs ont servilement copié Dioscoride, ont attribué à l'Agnus castus des propriétés démenties par la sayeur & l'odeur ; ils croyoient que les semences étoient un frein affuré contre les défirs effrénés; que dormant fur les feuilles, la chasteté étoit à l'abri de toute attaque ; l'odeur aromatique des feuilles , la faveur poivrée des baies, lorsquelles sont récentes, démentent ces affertions; aussi l'infusion des seuilles & des baies fraiches, est-elle plutôt cordiale, tonique, fortifiante, aphrodifiaque,

Il est presque inutile d'avertir que dans le système de Tournefort, cet arbriffeau est mal dispose, il appartient

à la famille des Labiées.

M. le Chevalier de la Marck a eu raison de modifier le nom Vitex en celui de Vitet; en l'adoptant, nous en unissons l'idée avec celle d'un Médecin célebre, qui par ses talens & ses vertus, honore notre patrie; la matiere médicale pour l'homme & les animaux , lui doit un progrès réel ; il a , le premier , vérifié plufieurs plantes dans les maladies du cheval, du bœuf & du mouton; sa matiere médicale qui sera bientôt publiée, prouvera avec quelle sagacité il a su dévoiler les véritables propriétés des végétaux ; sa maxime fondamentale, qui devroit être celle de tous les Médecins, est d'employer un petit nombre de remedes simples, & de bien en suivre les effets. A tant de titres, M. Vitet mérite bien que son nom soit consacré par la dénomination d'une plante officinale.

II. OBSERVATION. En suivant l'ordre des instituts, nous trouvons encore dans cette Section un genre curieux, le Rhododendron ferrugineux, Rhododendron ferrugineum, à calice divisé encing parties ; à corolle en entonnoir , à dix étamines inclinées; à un pistil; à capsules à cinq loges; à fevilles lisses, teintes en-dessous de couleur de rouille.

Ce bel arbriffeau couvre les crêtes des montagnes de la Grande-Chartreuse en Dauphiné; il produit un admirable effet par ses seuilles, & sur-tout par ses fleurs qui sont nombreuses, assez grandes, pourpres, rarement blanches.

CL. XX. SECT. V.

#### SECTION V.

Des Arbres & des Arbrisseaux à sleur monopétale, dont le pistil devient une silique.

# 592. LE LAURIER ROSE.

NERION floribus rubescentibus. C. B. P. NERIUM oleander. L. 5-dria, 1-gynia.

FLEUR. Monopétale, grande, infundibuliformes, le tube cylindrique, plus court que le limbe qui est grand, divisé en cinq découpures larges, obtuses; un nectar à l'ouverture du tube, formant une couronne frangée; le calice très-petit, divisé en cinq parties aigués.

Fruit. Espece de filique composée de deux follicules cylindriques, longues, s'ouvrant du sommet à la basie, & renfermant des semences oblongues, nombreuses, couronnées d'une aigrette, & rangées les unes sur les autres en maniere de tuile.

Feuilles. Pétiolées, entieres, étroites, linéaires, lancéolées, pointues, marquées en-desseus d'une côte saillante, & sur les deux surfaces, de nervures qui les font paroître striées.

Racine. Ligneuse, jaunatre.

Port. Petit arbre qui jette plusieurs tiges; on a soin de n'en laisser qu'une qu's e ramisse à son sommet; l'écorce unie, blancharte; le bois jaunaire, dur; les seurs rouges ou blanches, rassemblées au sommet, en forme de grappes; les feuilles varient,

ou toutes opposées ou ternées, ou les inférieures ternées & les supérieures opposées. Lieu. Originaire des Indes; cultivé dans les SECT. V.

iardins.

Propriétés. Les feuilles sont très-acres au goût ; elles font sternutatoires, détersives, résolutives,

purgatives, drastiques, dangereuses.

Ulages. On réduit les feuilles en poudre. Ce scroit un sternutatoire trop violent, si on ne le meloit avec quelque autre poudre. Des feuilles on fait des cataplasines, des décoctions; on en compose avec du beurre un onguent pour la gale & autres affections cutanées. Au rapport de Galien, cette plante intérieurement, est un poison; & suivant de nouvelles observations, l'eau dans laquelle on a fait macérer les feuilles, devient un poison violent pour les moutons.

OBSERVATIONS. Dans le Nerion, Oleander, le tube de la corolle est terminé par une couronne frangée; le fruit offre deux follicules droites, à femences aigrettées. Ce genre appartient à la famille des Pervenches, à corolle torfe, contorta.

1.º Le Nerion Laurier rose , Nerium Oleander , à feuilles lancéolées, linaires, ternes; à corolles couronnées. Originaire des Indes, spontanée en Provence.

Nous avons vu de beaux pieds en pleine terre, dans un jardin à Perpignan; ces Nerions formoient une allée qui produisoit un effet étonnant. Dans nos jardins il faut élever en caisse ces arbrisseaux. On les multiplie de bouture. La faveur vive, âcre des feuilles, annonce de grandes vertus ; peut-être fourniront-elles , données à petites doses, & masquées par un mucilage, un des meilleurs fondans & défobstruans. Quelques expériences déjà tentées, nous font espérer des succès dans les empâtemens des visceres, & les glandes aux mamelles.

#### SECTION VI

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur monopétale, dont le calice devient une baie.

# 593. LE SUREAU.

Sambucus frudu in umbella, nigro. C. B.P. Sambucus nigra. L. 5-dria. 3-gynia.

FLEUR. Monopétale, en rosette, concave, divisse en cinq parties recourbées en dedans; le calice très-petit, monophille, à quatre dente-lures; cinq étamines.

Fruit. Baie sphérique, uniloculaire, rensermant trois semences convexes d'un côté, anguleuses de l'autre.

Feuilles. Ailées, terminées par une impaire; les folioles fessiles, ovales, alongées, pointues, dentées par les bords,

Racine. Ligneuse, Jongue, blanchâtre.

Port. Petit abre dont les jeunes tiges sont souples, pliantes, remplies d'une moëlle blanche; l'écorce extérieure des trones, épaille, rude, gercée, l'intérieure sine & verte; les sleurs au sommet des tiges, dispossées en maniere d'ombelle, portées sur de longs péduncules; les baies rougeatres avant la maturité, deviennent noires en márissant peus les compesses comme du Persil, ne constituent qu'une variéré de la même espece.

Lieu. Les haies, les terrains gras & humides.

Propriéés. Les feuilles de Sureau ont d'abord C.L. XX.
un goûr d'herbe un peu falé, qui bientôr devient Seer. VL
amer; le fruit eft douceàrre; route la plante a
une odeur défagréable & prefque naufœufe; les
feuilles font purgatives, diurétiques, laxatives
lorfqu'elles font fraîches, diaphorétiques; lorfqu'elles font feches; les fleurs réfolutives, répercuffives, diaphorétiques; l'écorce intérieure pur-

gative, hydragogue & diurétique. Usages. On emploie toutes les parties de cet arbre; les feuilles en décoction; les fleurs infufées dans du petit-lait, contre les maladies de la peau; on en fait un vinaigre moins nuisible à l'estomac que le vinaigre commun; l'écorce intérieure, infusée dans du lait, du vin ou de l'eau, donne un purgatif doux; des baies on fait un rob, un extrait; on en tire un esprit, un vin, une huile; le rob est diurétique, & un doux sudorifique pour les hommes, il se donne depuis 3 jusqu'à 3 B; l'extrait est antibystérique, on le prescrit à la dose de 3 , & même a 3 j ; l'esprit est un fort sudorifique, ainsi que le suc des baies; cet esprit, auquel on ajoute un tiers d'esprit-de-vin , compose le vin de Sureau; les grains de la baie, macérés dans l'eau chaude, & exprimés, donnent une huile qui extérieurement est très-résolutive ; ces grains sont purgatifs; les feuilles s'appliquent en fomentations pour l'extérieur; des fleurs, on fait des infusions, des cataplasmes. On donne aux animaux, la décoction des fleurs, à poig. j, sur tti d'eau; l'écorce intérieure infusée dans le vin, à \$1 fur une th 6 de vin.

CL. XX. SECT. VI.

### 594. L'YEBLE. ou petit Sureau.

Sambucus humilis sive Ebulus. C. B. P. SAMBUCUS ebulus. L. 5-dria, 3-gynia.

Fleur. } Caracteres du précédent. Fruit. S

Feuilles. Assez semblables à celles du précédent; les folioles plus longues, plus aigues, plus

Racine, N'est point ligneuse, & seulement charnue, blanche, éparfe.

Port. Cet arbrisseau perd chaque année ses tiges. qui font herbacées, cannelées, anguleuses, noueuses, moëlleuses comme celles du Sureau; ses fleurs disposées de la même maniere, les feuilles alternes; stipules de la nature des feuilles.

Lieu. Les champs & les terres labourables.

Propriétés. La racine a une faveur amere, un peu âcre & nauléeuse; les feuilles sont ameres, & les baies encore plus. L'écorce moyenne des racines est un fort purgatif; sa substance intérieure est plus astringente que le reste de la plante; les baies & les graines sont légérement purgatives; on croît les feuilles & les jeunes pousses plus douces. Toute la plante exhale une odeur forte & défagréable. qui chasse les rats des greniers.

Usages. Ses fleurs, ainsi que celles du Sureau, prises intérieurement, sont sudorifiques; le suc de la plante est purgatif, & se donne pour l'homme, à la dose de 3 j; la décoction ou macération de l'écorce dans du vin, se prescrit à la dose, depuis 3 ß jusqu'à Zij; la semence en poudre, à la dose de 31; les femences macérées dans du vin blanc,

font

font hydragogues; on les donne à la dose de 3 vj; les semences macérées dans de l'eau chaude, & CL. XX. exprimées fortement, donnent une huile résolutive. Extéricurement on se sert et les seulles, & encore plus des fleurs, en fomentation. L'écorce de la racine appliquée en cataplasme, est très-discussive. Les fleurs en somentation, avec du vin & des roses rouges, sont un bon remede contre les entorses & les foultres. On donne aux animaux le suc à la dose de 3 vy, de même que le vin où l'on a frit macérer l'écorce, & la poudre des semences à 3 s.

OBSERVATIONS. Dans les Sureaux, Sambuci, le calice & la corolle à cinq segmens; les baies à trois semences, Nous avons:

1.º Le Sureáu Yeble, Sambucus Ebulus, à tige herbacée. Lyonnoile, en Lithuanie. Voyez le Tableau 594, 2.º Le Sureau noir, Sambucus nigra, à tige ligneule; à fleurs comme en ombelle. Lyonnoile, en Lithuanie. Voyez le Tableau 593.

Les variétés, 1.º à baies vertes; 2.º à feuilles laciniées, 3.º Le Sureau à grappe, Sambucus racemofa, à tige ligneuse; à sleurs en grappes, ovales. Sur les montagnes du Lyonnois, en Pologne, près de Varsovie.

Son bois est plus dur ; ses baies rouges ; les fleurs d'un

jaune paille, trois stigmates.

Dans le Sureau noir, nous trouvons des corolles à quatre fegmens, d'autres à fept, & fept étamines; rarement

trois semences dans les baies, souvent deux.

Le Sureau & l'Yeble ont été regardés avec fondement comme préfentant les plus grandes reflources pour la Médecine populaire. En effet, ils nous fournifient un functique, un purgatif, un fudorifique, un expedorant & un cordial; les jeunes pouffes des feuilles de Sureau & d'Yeble purgen rite-bien fass colique; leur fuc à deux onces, fait fouvent vomir; l'écorce moyenne du Sureau elt un puiffan purgatif; deux onces du fuc des fleurs purgent commte le Sché; l'infuíon des fleurs ficches cft diaphorétique; les cataplafmes des feuilles appliquées úte les cademes, fur les membres attaqués de rhumatime , Tome III.

me 111.

#### 546 Arbres Monopétales.

excitent une fiseur locale, étonnante, & emportent quelque.

C. XX. foi d'emblée ces maladies. L'extrait ou rois de baies, eft

Sect. VI. un bon remede dans l'angine & la péripneumonie; nous

Pavons fouvent ordonné aves fuccès. Les fleurs donnent

au vin un goût de muscat. Les moutons seuls mangent

les feuilles du Sureau; les baies font un poifon pour les

poules; elles reignent d'un brun verditre le Lin préparé

avec le bain d'alun, lorsqu'on le plonge dans leur

décociton. Le bois des victux pieds est affez dur pour être

travaillé au tour. Le Sureau dans nos Provinces, garnit

les haies fans les défendre. La moëlle des rameaux,

dess'échée, eft fi légrere, sous un affez grand volume,

qu'eile obéit au torrent électrique.

Les femences d'Veble sont diurctiques, purgatives, & quelquesois émétiques; le finc des racines augmente le cours de l'urine & purge fréquemment; il réuffit dans quelques especes d'hydropine; on le sonne à deux drachmes délayé dans le vin blanc; la décodion des racines, prise par verrées, purge & fait vomir; il faut l'édulcorer avec du miel. Les s'emences macréres dans l'eau, donnent une huile par expression. Les bestiaux ne rouchent pont à l'Veble. En général toutes les parties de cette plante paroissent plus énergiques que celles du Sureau. Dans le Nord on fait préparer une espece de via affice agrésable avec le sic des basies de Sureau, édulcoré avec le fucre ou le miel. On peut en retirer une bonne eau-de-vie.

# 595. L'OBIER.

OPULUS Ruelli. VIBURNUM opulus. L. 5-dria, 3-gynia.

Fleur. Monopétale, en rosette, divisée en cinq découpures obtufes, réfléchies; le calice petit & à cinq dentelures; cinq étamines; quelques fleurs flériles, les autres hermaphrodites.

Fruit. Baie arrondie, uniloculaire, renfermant

une seule semence osseuse, aplatie, obronde, en orme de cœur.

Feuilles. Pétiolées, découpées en Jobes, ner- Sect. VI. veuses en-dessous, fillonnées en dessus, imitant celles du Groscillier à grappe, n.º 644.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbrisseau dont la tige est droite; l'écorce des jeunes tiges, lisse, blanche; les sleurs blanches, disposées au sommet, en fausses ombelles, celles de la circonférence stériles; les baies rouges; les feuilles opposées, avec des glandes apparentes fur leur pétiole.

Lieu. Les bords des prés humides, les bords

des bois, dans les montagnes.

Propriétés. On lui croit la même vertu pur-Usages. Gative qu'aux Sureaux; mais il n'est guere d'usage en Médecine ; l'eau distillée des fleurs est diurétique, & le fruit desséché astringent.

# LA ROSE DE GUELDRES.

OPULUS flore globoso. I. R. H.

VIBURNUM opulus & roseum. L. 5-dria 3-gynia.

Fleur. Arbrisseau qui n'est qu'une variété du Fruit. précédent, dont il ne differe qu'en ce Feuilles, que ses fleurs, au lieu d'être en espece Racine. d'ombelles, sont disposses en boules, Port. ) & toutes stériles, ce qui l'a fait appeler auffi Pelotte de neige , Pain blanc , Caillebotte ,

Obier stérile.

Lieu. La Province de Gueldres, d'où il a tiré fon nom ordinaire; cultivé dans les jardins.

Propriétés. On lui attribue la même vertu qu'au précédent; il est encore moins usité en Médecine.

Mm ij

CL. XX. SECT. VI.

# 597. LA VIORNE,

VIBURNUM. Matth.
VIBURNUM lantana. L. 5-dria, 3-gyn.

Fleur. } Caracteres de l'Obier, n.º 595.

Fruit. S Caracters of Polits, in 1951.

Feuilles. Pétiolées, fimples, condiformes, ovales, légérement dentées & fillonnées; d'un vert blanc en deflus; nerveules, cotonneules; blanchâtres en deflous.

Racine. Rameufe, ligneufe, à fleur de terre. Port. Arbritleau de lix pieds, dont l'écorce est blanchârre, les branches flexibles ; le bois blanc, les fleurs au fommet, blanches, disposées en espece d'ombelle; les fruits verts dans les commencemens, rouges avant la maturité, noirs lorsqu'ils

font murs; feuilles opposées.

Lieu. Les haies, les buissons, les bois.

Propriétés. Les fleurs dans leur maturité ont un goût aftringent; les feuilles & les baies sont rafraîchissantes & aftringentes.

Usages. Les feuilles & les baies se donnent en décoction pour gargarisme.

## 598. LE LAURIER TIN.

TINUS prior. Clus. Hist. VIBURNUM tinus. L. 5-dria, 3-gyn.

Fleur. Caracteres de l'Obier, n.º 595.
Feuilles. Pétiolées, fimples, entieres, ovales,

fermes, terminées en pointes dures, d'un vert foncé, & luifantes en desfus. CL. XX. SECT, VI.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Arbrisseau qui jette beaucoup de drageons par la racine, & qu'on peut élever à la hauteur des Orangers; l'écorce lisse, blanchatre, celle des jeunes pieds rougeatre; les fleurs disposées au haut des tiges en espece d'ombelle, rouges avant leur épanouissement, blanches lorsqu'elles sont épanouies; les fruits noirs dans leur maturité; feuilles opposées, toujours vertes; l'arbrisseau fleurit l'hiver & l'été.

Lieu. L'Espagne & l'Italie ; cultivé dans les

jardins, en le préservant des gelées.

Propriétés. Les baies sont très-purgatives; la Usages. Plante peu employée en Médecine; on lui attribue les vertus de la Viorne , n.º précédent.

OBSERVATIONS. Dans les Viornes, Viburna, le calice au dessus du germe; la corolle à cinq segmens; la baie à une semence.

1.º La Viorne Laurier-Tin, Viburnum Tinus, à feuilles très-entieres, ovales. En Languedoc. Voyez le Tableau

Les baies terminées par un ombilic que les échancrures du calice couronnent. Les variétés, 1.º à feuilles alongées, veinces , & à fleurs purpurines , 2.º le nain à petites feuilles, 3.º à feuilles panachées de blanc ou de jaune.

Cet arbrisseau se multiplie de marcottes & de drageons enracinés qui se trouvent auprès des gros pieds ; ils s'accommodent de tous les terrains, mais ils craignent les grandes gelées. On les cultive dans des pots; ils ornent les orangeries, parce qu'ils sont en fleur en Février & Mars.

2.º La Viorne cotonneuse!, Viburnum Lantana , à feuilles en cœur , veinées , à dents de scie , cotonneuses en dessous. Lyonnoise, en Autriche. Voyez le Tableau 597.

Mm iii

Baie plane, ovale, molle; pédunculés hériffés, g fleurs arpmatiques. On mange les baies qui font àpres SECT.VI. on croit l'écorte véficatoire. Les racines macérées dans la terre & pilés, donnent de la glu. Les branches fourniffent de bons liens. En Turquie on forme de longs uyaux de pipe avec les rameaux, dont on tire la fubflance métullaire.

3.º La Viorne Obier, Viburnum Opulus, à feuilles en lobes; à pétioles glanduleux. Lyonnoise, en Lithua-

nie. Voyez le Tableau 195 & 596.

Les fleurs extérieures aplaties, irrégulieres, présentant les rudinnens de quelques étamines. Quoique les fleurs foient très-nombreuses, on trouve un petit nombre de baies qui sont aplaties, rouges. On les manage dans le Nord; elles nous ont part nausseuses dédâgréables.

# 599. L'AIRELLE OU MYRTILLE.

VITIS idaa foliis oblongis, crenatis, frudu nigricante. C. B. P.

Vaccinium myrtillus. L. 8-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale, campanulée, imitant un grelot, divifée par fes bords en quatre parties recourbées en dehors; le calice petit, pofé fur le germe, fans aucunes divifions; huit étamines.

Fruit. Baie d'un violet brun dans cette espece, globaleuse, ombiliquée, divisée intérieurement en quatre loges, qui contiennent quelques semences menues.

Feuilles. Pétiolées, fimples, ovales, dentées en maniere de scie, fermes, imitant celles du Buis, n.º 546., plus grandes & moins dures.

Racine, Ligneuse.

Port. Arbrisseau de deux pieds de haut tout au plus; les rameaux grêles, anguleux, slexibles; l'écorce verte; les sleurs axillaires, blanches, roses;

les péduncules ne portent qu'une fleur ; les feuilles alternes , tombent l'hiver. Ct. XX.

Lieu. Les bois des montagnes du Lyonnois ; Sect. VI.

très-difficile à cultiver dans les jardins.

Propriétés. Les baies ont un goût astringent.

presque acide, assez agréable; elles sont rafras-

chissantes, coagulantes.

Usages. On n'emploie en Médecine que les baies, dont on tite un suc que l'on sait épaissie en constitance de strop; on les fait scher pour les donner en poudre, depuis 3 j jusqu'à ij ; ou en décoction, jusqu'à 3 ß pour les hommes; aux animaux, on donne la poudre à 3 ß, ou en décoction, à 3 ij, sur th j d'eau.

OBSERVATIONS. Dans les Airelles, Vaccinia, le calice est au-dessus du germe; la corolle monopétale; les silamens insérés sur le réceptacle; la baie à quatre loges, à plusieurs semences.

#### Les AIRELLES à feuilles caduques.

1.º L'Airelle Myrtille, Vaccinium Myrtillus, à péduncules uniflores; à feuilles ovales, à dents de scie, caduques; à tige anguleuse. En Lithuanie, sur les montagnes du Lyonnois. Voyez le Tableau 599.

Le nombre des étamines n'est pas constant, nous en

avons souvent compté dix.

Le fruit peu aigrelet, il est plutôt doux, un peu âpre; on l'a precsir avec avantage dans les diarrhées, dans le scotbut, dans la dyssentere, le crachement de sang, les assections catarrales des voies urinaires. Les baies teigenne en rouge & en bleu; on 5en ser pour colorer les vins. On a recomu que des enfans qui avoient mangé immodérment de ces baies, écoient sujets aux obstructions; on emploie les seuilles & les tiges pour tanner les cuirs. Les chevres, & quelquesois les moutons, mangent les fommités que les chevaux & les vaches négligent. On peut faire du vin & retirer un esprit ardent des baies.

Mm iv

2°. L'Airelle fangeuse, Vaccinium uliginosum, 1 péduncules uniflores ; à feuilles très-entieres , comme ovales , obtuses , lisses. Lyonnoise , en Lithuanie , en SECT. VL Dauphiné.

Les jeunes feuilles ciliées à la base, caduques, veinces, occupant les parties supérieures des branches; calice à quatre segmens. On mange les baies. On a remarqué que les enfans qui se gorgeoient de ce fruit, éprouvoient les symptomes de l'ivresse.

#### Les AIRELLES à feuilles perfistantes.

3.º L'Airelle ponctuée, Vaccinium Vitis idea, à fleurs en grappes inclinées , terminant les rameaux ; à feuilles en ovale renverse, très entieres, à bords roules, ponctuées en dessous. Lyonnoise, en Lithuanie, en Dauphiné.

Les feuilles seches comme celles du Buis, blanchâtres en dessous; les bords étant resserrés, elles paroissent un peu concaves; fleurs de couleur de chair; baies rouges; elles sont aigrelettes, rafraichissantes, indiquées dans les fievres remittentes & autres maladies aigues; elles teignent en rouge.

4.º L'Airelle Canneberge, Vaccinium Oxicoccos, à feuilles très-entieres, à bords roulés, ovales, lancéolées; à tiges rampantes, filiformes. Lyonnoise, en Lithuanie.

Les feuilles blanches en dessous, à marge resserrée; fleurs terminant les rameaux, au nombre de deux ou trois, portées chacune sur de longs péduncules rouges, à bractées; le calice de quatre feuilless. La corolle rouge, d'abord monopétale, se fend en quatre pieces lancéolées, roulées en dessous; les baies rouges, acides, sont agréables à manger après qu'elles ont éprouvé les premieres gelées. C'est un excellent remede dans toutes les maladies aigues qui exigent les rafraichissans.



#### 600. LE CHEVRE-FEUILLE.

CAPRIFOLIUM germanicum. Dod. Pempt. LONICERA caprifolium. L. 5-dria, 1-gyn.

Fleur. Monopétale; le tube très-alongé, courbé: le limbe divise en cinq parties recourbées en dehors; l'une des cinq profondément découpée ; le calice petit, divisé en cinq, posé sur le germe; cinq étamines.

Fruit. Le germe posé sous le réceptacle, devient une baie ombiliquée, biloculaire, contenant ordinairement deux semences ovales, aplaties d'un côté.

Feuilles. Seffiles, simples, entieres, ovales, douces au toucher, celles du sommet perfeuillées,

formant au haut des tiges une espece de coupe. Racine. Ligneuse, rampante, stolonifere.

Port. Arbrisseau dont les tiges s'entortillent & grimpent autour des arbres en les ferrant fortement; les rameaux plians, grêles, verdatres; plusieurs fleurs disposées à leurs sommets, verticillées, fessiles , entourées d'une feuille perfeuillée , les baies séparées les unes des autres; feuilles opposées.

Lieu. Les bois, les haies, les jardins.

Propriétés. Les feuilles sont fades , styptiques , d'une odeur désagréable, ainsi que la racine; l'écorce est âcre, styptique, salée, puante; les fleurs, les feuilles & les baies diurétiques; le fuc exprimé des feuilles vulnéraire, déterfif.

Usages. Les feuilles se donnent en décoction, ainfi que les fleurs; cette décoction s'emploie pour calmer les coliques ou tranchées qui surviennent après l'accouchement; l'eau distillée des fleurs est ophtalmique.

OBSERVATIONS. Dans les Chevre-feuilles, Loniceræ,

CL. XX. la corolle est monopétale, irréguliere; la baie inférieure

SECT, VI. à deux loges, à plusieurs semences.

# Les CHEVRE-FEUILLES, Periclymena, à tige se roulant autour des supports.

1.º Le Chevre-Feuille cultivé, Lonicera Caprifolium » à fleurs affices, terminant les rameaux, formant un anneaux les feuilles supérieures réunies par la base & enflées par les branches. En Languedoc, devenu spontané dans nos Provinces. Foyez le Tableau 600,

2.º Le Chevre-feuille des bois, Lonicera Periclymenum, à fleurs en tête, ovales, terminant les rameaux; toutes les feuilles diffinftes, ou non réunies à la base.

Lyonnoise, en Suede.

# Les CHEVRE-FEUILLES faux-Cerisiers, Chama-cerasa, à péduncules bislores, ou à deux sleurs.

3.º Le Chevre-feuille noir, Lonicera nigra, à baies diffincles, non réunies; à feuilles elliptiques ou ovales, lancéolées, très-entieres, lisses; à calice à cinq segmens. En Lithuanie, sur les montagnes du Lyonnois.

Corolle rouge; cinq femences dans chaque baie, qui est noire; les jeunes feuilles velues,

4.º Le Chevre-feuille des buissons, Lonicera Xylofleum, à seuilles ovales, aigues, très-entieres, un peu cotonneuses; à baies non réunies, rouges. Lyonnoise, en Lithuanie.

Fleurs petites, d'un blanc un peu jaune.

5.º Le Chevre-feuille des Alpes, Lonicera Alpigena, à baies réunies, deux à deux; à feuilles ovales, lancéclées. Sur les montagnes du Lyonnois, de Suiffe, d'Autriche.

Feuilles liffes ; les deux baies n'en forment presque

qu'une; corolle jaune.

6.° Le Chevre-feuille bleu, Lonicera cœrnlea, à feuilles ovales; à baies réunies, n'en formant qu'une, Sur les montagnes de Suisse, du Dauphiné,

La baie est bleue, arrondie, renfermant dix semences; = les corolles jaunes; l'écorce très-jaune.

CL. XX. SECT. VI.

Les CHEVRE-FEUILLES à tige droite; à péduncules portant plusieurs sleurs.

7.º Le Chevre-seuille d'Acadie, Lonicera Diervilla, à seuilles dentelées; à sleurs en grappes terminant les rameaux. Originaire d'Amérique, cultivé dans les jardins.

Calice en tuyau; fleurs jaunes; fruit en capsule alongée; à quatre loges; à pluseurs semences; feuilles grandes,

ovales, pointues, repliées en gouttieres.

Ce petit arbriffeau ne craînt point le froid; comme il trace beaucoup; il fournit quantité de rejets enracinés qui fervent à le multiplier. Il produit à la fin de Mai, des grappes de fleurs affez jolies; aussi le ménage-t-on

dans les bosquets de la fin du printemps.

Les Chevre-feuilles des bois & des jardins ont les mémes propriétés; lesséudités qui font afringenes lichent dans la décoction , un principe narcotique, nauféeux ; on les recommande en gargarifime contre l'angine catarrale; cette décoction calime la douleur & abrege la maladie ; donnée intérieurement à haute dofe , elle a caufé des accides, la flupur & la catalpéne.

Le bois du Chevre-feuille des buissons est très-dur ; on en fait des tuyaux de pipe; on l'emploie pour garnir les haies. Les chevres & les moutons en mangent les

jeunes pouffes.

Le Gui, Viſcum, forme la derniere Section de cette Chaste. Son caractere essentiel d'offirir les sleurs màles séparées des femelles, sur des pieds différents; le calice ou la corolle, dans les màles, à quatre segmens, quatre étamines; à antheres sans filamens, adhérente aux semences du calice; le calice'ou corolle, dans la femelle, est supérieur, à trois segmens, le pissil sans shyle; la baie à une semence, en cœur. Nous avons:

1.º Le Gui de Chêne, Viscum album, à feuilles lancéolées, obtuses; à rameaux à bras ouverts ou dichotomes, à fleurs entaffées dans la bifurcation des rameaux.

Lyonnoise, Lithuanienne.

La tige très-rameuse, présente avec ses feuilles CL. XX. la figure d'un globe; les seuilles solides opposées SECT. VI. jaunaires.

Le nombre des segmens du calice n'est point constant, souvent on trouve sur le même pied des sieurs males & semelles; ainsi cet Arbrisseau n'est pas toujours dioique,

L'odeur des tiges & des feuilles est nauséeuse ; la saveur de l'écorce est amere, astringente.

La vénération supersitieuse de nos anciens Druides a dom une grande celébrité au Gui de Chéne. Cependant en le dépouillant de tout le supertitieux, il a résis dans la danse de Saint-Vit, dans la goutre, & quelquefois dans la paralyfe, & même l'épileptie. On peut croire que cet Abrissiea parasitée, en mém l'épileptie. On peut croire que cet Abrissiea parasitée, en retire aucune verus de l'arbre fur lequel il est implanté.

Les grives mangent les baies : on peut en retirer,

en les laissant entassées, une excellente glu.



### CLASSEXXI.

DES ARBRES ET DES ARBRISSEAUX à fleur rosacée, ou Arbres rosacés.

#### SECTION PREMIERE.

Des Arbres & des Arbrisseaux à sleur rosacée, dont le pissil devient un fruit unicapsulaire.

# 601. LE FUSTET des Corroyeurs.

Cotinus coriaria. Dod. Pempt. RHUS cotinus. L. 5-dria, 3-gynia.

FLEUR. Rosacée; cinq pétales ovales, droits, ouverts, très-petits; un petit calice divisé en cinq parties droites, obtuses; cinq étamines, trois pistils.

Fruit. Baie ovale, uniloculaire, renfermant une feule femence obronde, presque triangulaire.

Fauilles. Pétiolées, simples, très-entieres, sans dentelures, ovales, arrondies à leur sommet, terminées par une petite pointe, lisses, fermes, d'un beau vert, avec quelques nervures jaunàtres. Racine, Ligneuse, rameuse.

#### ARBRES ROSACÉS.

Port. Arbrisseau dont les tiges sont foibles : l'écorce lisse; le bois jaunâtre; les sleurs purpu-SECT. I. rines, pédunculées, axillaires, disposées en grappes touffues, à l'extrémité des tiges qui sont velues dans plusieurs de leurs dernieres divisions; feuilles alternes.

Lieu. Les Provinces Méridionales de France, l'Italie, &c.

Propriétés. On le dit vulnéraire, astringent; le bois sert pour les teintures jaunes; les feuilles pour tanner les cuirs.

Usages. Plus employé par les Corroyeurs qu'en Médecine; on le regarde comme un poison pour les moutons.

#### 602. LE SUMAC.

RHUS folio ulmi. C. B. P. RHUS coriaria. L. 5-dria , 3-gynia.

Fleur. \ Caracteres du précédent ; les pétales Fruit. S très-petits, deux fois plus grands que le calice; la baie velue, renfermant un novau globuleux.

Feuilles. Ailées, composées de plusieurs folioles rangées le long d'un pétiole commun, opposées, fessiles, longues, pointues, dentées en maniere de fcie, terminées par une impaire, velues à leur surface inférieure, n'ayant point de rapports avec les feuilles d'Orme, auxquelles les Auteurs les ont comparées.

Racine, Ligneuse, rameuse,

Port. Arbrisseau qui jette beaucoup de drageons; les jeunes tiges couvertes d'un duvet roussatre, le bois tendre; les fleurs rassemblées au haut des tiges, en grappes serrées en maniere d'épis; les baies recouvertes d'un duvet rouge ; feuilles alternes, -Lieu. Les Provinces Méridionales de l'Europe. CL. XXI.

Propriétés. Les baies & les semences ont un Sect. L. goût apre & aigrelet; elles font aftringentes , rafraichissantes, antiseptiques; les feuilles peuvent

servir de tan.

Usages. On fait une poudre des semences; on emploie les baies en décoction pour arrêter le flux de fang.

OBSERVATIONS. Dans les Sumacs, Rhus, cinq étamines, trois pistils; calice à cinq segmens; cinq pétales; baie à . une femence.

1.º Le Sumac des Corroyeurs, Rhus Coriaria, & feuilles ailées; à folioles ovales, velues en dessous, à dents de scie, obtuses. En Languedoc, en Dauphiné. Voyez le Tableau 602.

Les tiges sont un des meilleurs ingrédiens pour tanner les cuirs ; les feuilles sont astringentes ; on les a employées utilement en décoction contre les maladies caufées par la détente des fibres, comme certaines diarrhées. On employoit anciennement les baies comme affaisonnement; les Turcs ont seuls conservé cet usage.

2.º Le Sumac Fustet , Rhus Cotinus , à feuilles simples, ovoides. En Languedoc. Voyez le Tableau 601.

Les Sumacs sont assez nombreux, on en compte déjà vingt-fix especes, parmi lesquelles plusieurs récelent un fuc très-acre, enflammant la peau. Le Sumac vénéneux. Rhus Toxicodendron que nous avons vu cultivé dans le parc de la Tourrette (1), est si actif, qu'une seule

<sup>(\*)</sup> La terre de la Tourrette est située à trois lieues de Lyon, au-dessus de l'Arbresse. M. le Président de Fleurieu n'a rien épargné pour embellir ce féjour ; on y trouve un parc clos de murs, renfermant neuf cents bicherées, dont deux cents environ en bois. On ne sait, dans ce séjour enchanteur, ce qu'on doit le plus admirer. Les jardins sont distribués avec goût ; la forêt est percée dans tous les sens par une suite d'allées qui présentent toutes un point de vue intéreffant; on a eu l'art de former d'une ancienne carrière, un jardin à l'Angloise qui récele une foule d'arbres & arbustes étrangers mêlés avec ceux du pays. Ce parc présente

#### 160 ARBRESROSACÉS.

goutte appliquée sur la peau , cause un érysipele effrayant.

Ct. XXI. Cette espece est dioique ; ses seuilles ternées ou trois à trois ,

Sacr. L font à folioles pétiolées, soyeuses , avales , aigues , entieres
ou simuées.

#### 603. LE TILLEUL.

TILIA famina folio majore. C. B. P. TILIA Europaa. L. polyand. 1-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales oblongs, obtus, crénclés à leur sommet; le calice concave, coloré, presque de la grandeur de la corolle, & divissé en cinq parties creusées en cuiller; un grand nombre d'étamines.

Fruit. Capsule dure, coriacée, obronde, à cinq loges, à cinq battans qui s'ouvrent par leur base, rensermant ordinairement une seule semence obronde; les autres avortent.

Feuilles. Pétiolées, simples, entieres; d'un ovale cordiforme, terminées en pointe, dentées en manière de scie, d'un beau vert.

Racine, Rameuse, ligneuse,

Port. Arbre dont la tige est haute, droite, la tête belle; l'écorce des trones gercée, celle des tiges d'un gris verdâtre; les fleurs portées sur de longs péduncules axillaires, rameux à leur extrémité, adhérant

aux Anateurs plus de trois cents especes de plantes étrangeres, dont deux cents au moins font des Arbers ou Arbulles. Li, Fizi vu, pour la premiere fois, l'Erable à patte-d'oie. M. de la Tourrette, ferce de M de Fleurieu, non-feulement mi fait estate de la commandation de la commandation de la commandation de premis de prendre envison cest échamillons d'Arbers R. Arbulles qui manquoient dans mon Herbier. Ce Savant, delja fia vantagen/fement connu par pluseurs Ouvrages très-climés, a cultivé depuis vingtans, auna la Tourrette que dans fon Jardin field dans norte Ville, fur le côteau de Fourvieres, plus de mois mille railfest fous porçe (innat.,

adhérant par le bas au centre d'une stipule, espece de feuille colorée, longue, étroite, arrondie par CL. XXI. le bout; les fleurs répandent dans le mois de Juin Sect. I. une odeur douce & très-agréable; feuilles alternes; la grande feuille, la petite feuille, la feuille panachée, ne forment que des variétés.

Lieu. Spontanée dans les bois, en Bugey, en

Languedoc, &c.

Propriétés. Les fleurs font céphaliques , antispafmodiques; les baies & les fruits astringens; les feuilles passent pour apéritives; l'écorce, après qu'on l'a fait rouir dans l'eau, fert à faire des cordes très-fortes,

Usages. On emploie pour les hommes les fleurs en infusion en maniere de Thé, comme un excellent béchique; on en distille une eau qui se donne depuis 3 iv jusqu'à 3 vi dans les potions céphaliques & antiépileptiques; l'eau tirée par incision du tronc de l'arbre vers la racine, est vantée sans raison comme un antiépileptique, à la dose de Ziij ou Ziv.

On donne aux animaux la poudre des fleurs, à

la dose de 3 s.

OBSERVATIONS. Dans le Tilleul , Tilia , la corolle à cinq pétales; le calice à cinq segmens, plusieurs étamines , un flyle ; le fruit une baie feche , arrondie , à cinq loges, à cinq valves, s'ouvrant à la base.

1.º Le Tilleul d'Europe, Tilia Europea, à fleurs fans nectaire. Lyonnoise, Lithuanienne. Voyez le Tableau 603. 2.º Le Tilleul d'Amérique , Tilia Americana , à fleurs

à nectaire.

Les feuilles plus ou moins velues, plus ou moins grandes; le fruit plusou moins aigu, plus ou moins velu, à une ou plufieurs femences, conflituent les variétés du Tilleul d'Europe. Cet arbre est des plus grands, son accroissement est assez rapide; en dix ou douze ans, il forme des allées qui couvrent bien de leur ombre; comme il est flexible, il se plie à volonté pour former des bergeaux ; il obért affex Tome III.

CL. XXI. SECT. L.

3 la raille pour donner des allées ou murs de verdure. Quoique un des plus gros arbres, il ne vieillit pas à proportion de la groffeur, il est caduque à trois cens années. Les Anciens préféroient le Tilleul à cout aure ombrage; aussi les plancoienn-lis à la porte des Temples, des Châteaux , & sur les places des Villages. Le plus beau Tilleul que nous connosifions près de Lyon , se trouve dans la cour du Domaine de M. Vouti , sur Saône, appelé la Tour de la belle Allemande; il forme une celle téte qui couvre de son ombre une cour rèsperte de la courre de son ombre une cour rès-

confidérable.

Le bois du Tilleul est blanc & léger; les Menuisiers en font un grand usage pour leurs différens ouvrages; les Sculpteurs & les Graveurs en bois le recherchent, parce qu'il est peu sujet à être vermoulu. On prépare avec l'écorce de Tilleul des cordes; les Paysans en Lithuanie en font les liens de leurs traineaux, les traits des voitures, & des souliers, en tressant l'écorce des jeunes branches. On tire du tronc, par incision, une lymphe qu'on fait fermenter , & qui donne une liqueur vineuse , assez agréable. Les fleurs de Tilleul en infusion , fournissent l'antispasmodique le plus usité dans la pratique journaliere. C'est un bon remede dans l'affection hystérique & hypocondriaque. Le Tilleul est très-commun dans les forêts de Lithuanie. Les abeilles sauvages établissent leurs gâteaux dans les vieux troncs cariés; ce miel est supérieur à celui des Pyrénées; on en prépare un vin délicat qui est aussi agreable que les vins d'Espagne; ce vin acquiert toujours en vieillissant, aussi plusieurs anciennes familles en conservent depuis plus d'un siecle.

## 604. LE MARRONIER D'INDE.

HIPPOCASTANUM vulgare. T. Inf. Æsculus hippocastanum. L. J-dria, 1-gyn.

Fleur. Rosacée; cinq pétales obronds, plissés à leurs bords, ondés, planes, ouverts, inégalement colorés, leurs onglets étroits, inférés dans

fegmens; fept étamines.

tegmens; tept étamines.

Fruit. Capfule coriacée, obronde, épineuse, à trois loges & à trois battans, contenant ordinairement une ou deux semences assez semblables à la châtaigne, mais sans pointe, recouvertes comme elle d'une écorce dure & brune, nommées Marons.

CL. XXI. SECT. I.

d'Inde.

Fauilles. Pétiolées, digitées, divifées en cinq ou sept grandes folioles, qui partent d'un pétiole commun, & sont entieres, alongées, ovales, pointues, dentées à leurs bords en maniere de scie, sillonnées en deslus, norveuses en dessons.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Grand arbre dont la tige est droite, la tête belle, le bois tendre & filandreux; les sleurs rouges & blanches, pédunculées, disposítes au haut des tiges en grappes pyramidales, droites, portées sur un long péduncule, les boutons trèsgros & gluans; feuilles opposées.

Lieu. Originaire des Indes, naturalisé en

Europe.

Propriétés. Les semences sont ameres, nauséeuses, un peu âcres, sternutatoires, errhines, un peu

purgatives.

Üfages. On emploie la femence en poudre; on la croit bonne pour la pousse des chevaux. Dans quesque pays on accourume les moutons à manger l'hiver les Marrons d'Inde; en les lessivant on a réussi à en nourrir les chevaux dans une difette de fourrage; on a tenté aussi d'en tirer une cire propre à briller; on en a fait de l'amidon; on s'en est servi comme de savon pour le blanchisse du linge; malgré tous ces essais, le Marronier d'Inde ne peur guere passer que pour un arbre d'agrément.

Observations. On commence à cultiver une séconde N n ij

564

espece de Marronier d'Inde, l'Afculus Pavia, à huit CL. XXI. étamines. Originaire d'Amérique. SECT. L. Fleurs en ombelle; le calice & la corolle rouges;

quatre pétales clauses; feuilles digitées.

Dans l'une & l'autre espece de Marronier d'Inde, on trouve des sleurs à étamines sans germe, mêlées avec

les hermaphrodites.

Le bois du Marconier d'Inde pourrit promptement lorqu'il est expolé à l'humidité; l'écorce est fébrisinge & antiépique, on la donne en poudre à deux scrupules. On retire par la macération du fruit un excellent amidon. Les vaches & les moutons mangent les Marcons d'inde, même fans être macérés, & s'engraissen. Les abeilles trouvent fur les fleurs une abondante récolte de miel & de circ.

Cet arbre que nous avons trouvé dans les jardins de Lithuanie, a été apport d'Oriente 11592 il elt fipontand dans l'Alie Septentrionale; on l'a long-temps préféré au Tilleul, vu son prompt accroissement & la beauté de ses fleurs & de ses seuilles; mais on s'en est dégoûté par la mal-propretéqu'il occasionne dans les allées, & parce qu'il est très-dègarii pendant les grandes chaleuts; en esset, il n'est brillant qu'en Mai & au commencement de Juin.



#### SECTION II.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur rosacée, dont le pistil devient une baie ou un fruit composé de plusieurs baies.

# 605. LE POIVRIER DU PÉROU.

MOLLE Clus. in Monard. Du Hamel, tome 2. fig. 21. 22. Lentiscus peruviana. SCHINUS molle. L. & Gouani, Hort, Monfp.

pag. 508. diæc. 10-dria.

FLEURS. Rosacces, males ou femelles sur des pieds différens; les fleurs mâles compofées de cinq petits pétales ouverts, d'un petit calice à cinq dentelures, de huit ou dix étamines, & des rudimens d'un pistil infécond.

Fruit, Baie globuleuse, à trois loges, contenant

des semences rondes, solitaires.

Feuilles, Ailées, terminées par une impaire trèslongue; les folioles sessiles, alongées, dentées en maniere de scie.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbre qui s'éleve assez haut dans son pays natal; les tiges lisses; les fleurs axillaires, rassemblées en forme de grappes, sur un péduncule commun, d'un blanc qui tire sur le jaune, répandant ainsi que les fruits & les feuilles, une odeur aromatique qui approche de celle du Poivre; feuilles alternes; les folioles opposées, quelquefois alternes.

Lieu. Le Pérou, l'Afrique.

#### 166 ARBRES ROSACÉS.

Propriétés. L'écorce & les feuilles sont résolu-CL. XXI. tives; les baies rougeatres sont stomachiques, SECT. L. toniques.

Usages. Les baies & la poudre se donnent en décoction.

Ons ATIONS. Le Lentisque du Pérou, Molle, n'elt dique, comme tant d'autres plantes, que par avortement; car dans les fleurs milles, on trouve le rudiment d'un germe qui avorte; & dans les fleurs femelles, des filamens fans antheres; le plus fouvent une feule femence f développe. Le Molle est un arbre qui devient affez grand au Pérou; il s'éleve aifément dans les Ornageries, mais on ne peut l'exposer en pleine terre qu'à de très-bonnes expositions, en le couvrant avec fôin, encore ne faut-il l'y mettre que quand il est un peu gros; on l'éleve facilement de graines, & on peut le multiplier par des marcottes; il étoit cultivé en plein air dans le Jardin de Montpellier en 1762.

En faisant bouillir les baies dans l'eau, on obtient une liqueur vineuse, assez agréable, qui augmente le cours desurines. On retire de la tige, par incision, une résine odorante qui approche de la gomme Elémi,

#### 606. LE MICOCOULIER.

CELTIS fruclu nigricante. 1. R. H. CELTIS australis. L. polygam. monæc.

Fluir. Rofacées, hermaphrodites ou mâles fur le même pied; les hermaphrodites composées d'un calice monophille, divissé en cinq parties ovales, ouvertes, de deux pistils recourbés, & de cinq étamines très-courtes, sans corolle; les mâles n'ont ni corolle ni pistil; leur calice divisé en six segmens, renferme six étamines.

Fruit. A noyau, un peu charnu, globuleux, uniloculaire, renfermant un novau obrond. Feuilles. Pétiolées, simples, entieres, oblique- SECT. IL.

ment ovales, dentées à leur bord, pointues, fillonnées & rudes en dessus, nerveuses & douces en dellous.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Grand arbre qui iette beaucoup de branches dont le bois est souple & pliant , à écorce unie & grifatre; les fleurs axillaires, folitaires, pédunculées; le fruit noirâtre; les feuilles alternes.

Lieu. L'Italie, la Provence, le Languedoc. Propriétés. Les feuilles & les fleurs sont astrin-

gentes; les fruits un peu rafraîchissans.

Usages. On se sert des feuilles & des fleurs en décoction; on tire un suc des fruits; on dit qu'ils arrêtent les cours de ventre.

OBSERVATIONS. Le Micocoulier austral, Celtis australis. Nous avons trouvé cet Arbre spontané près de Lyon, à Fontaniere, sur un côteau stérile au dessous de la belle maison de M. le Camus (\*). Nous avons vu au

<sup>(\*)</sup> M. le Camus, de l'Académie de Lyon, diftingué par l'étendue de ses connoissances minéralogiques. L'Histoire Naturelle de nos Provinces est redevable à ses soins d'une collection précieuse & fuivie des minéraux qu'elles renferment. Il a fait en ce genre ce que M. de la Tourette a exécuté pour la Botanique, & M. de Villers pour l'Histoire des Insectes. L'herbier du premier, riche de plus de fept mille plantes, en offre quatre mille , ou fpontanées dans le Lyonnois , ou élevées dans les jardins ; le cabinet de M. de Villers présente aux amateurs plus de quatre mille einq cents especes d'insectes , dont trois mille spontanées dans nos Provinces. Par un accord heureux, uniquement du à l'émulation qui les anime , ces trois Savans ont facrifié de nombreuses années & des dépenses confidérables, au développement de l'Histoire Naturelle du Lyonnois & de ses environs. En embrassant chacun la partie qu'ils ont cultivée plus particuliérement , ils n'en ont négligé aucune. Tous trois sont connus par leur goût pour la Botanique, & M. le Camus a déjà rassemblé une soule de plantes étrangeres dans son domaine à Fontaniere. Nn iv

#### 568 ARBRES ROSACÉS.

Jardin du Roià Montpellier, des Micocouliers aufig grande Cc. XXI. que des Ormes adultes; on peut en faire des avenues, Start II. il fe multiplie aissement de semences; son fruit est comme une petite cersse sected on en mange beaucoup en Languedoc. Les ossentax en sont friands. Cet arbre produit beaucoup de branches, & comme il souffie le ciseu on peut en former des palislades. Son bois est liant, pile sans se rompre, austi en fair-on des brancards de cabriolet & des cercles de cuve. Dans un village près de Montpellier, les habitans retirent un grand revenu des Mico-couliers; ils savent diriger les bifuccations des branches de maniere à obtenir une grande quantité de fourche qui se vendent dans toutes les Provinces voisines; on les préfere pour lever les soins, parce qu'elles ne sont point cassantes.

# 607. BOURGENE, BOURDAINE, Aulne noir.

FRANGULA. Dod. Pempt. RHAMNUS frangula. L. 5-dria, 1-gynia.

Fleur. Caracteres du Nerprun, n.º 575; point Fruit. de calice; la corolle imperforée, à cinq découpures; la baie contenant deux femences. Feuilles. Pétiolées, fimples, très-entieres, ovales,

alongées, terminées en pointe, veinées,

Racine. Ligneuse.

Port. Grand arbriffeau dont les tiges font unies; l'écorce extérieure brune, l'intérieure jaunâtre; le bois blanc & tendre; les fleurs axillaires, pédunculées, ordinairement folitaires; feuilles alternes.

Lieu. Sous les grands arbres des forêts humides ;

dans l'Europe tempérée.

Propriétés. L'écorce intérieure est amere, un peu gluante, apéritive, purgative, lorsqu'elle est

# Arbres rosacés.

desséchée; émétique, détersive, quand elle est verte; le bois donne un charbon léger, très-propre à CL. XIX. faire la poudre à canon.

Ulages, On n'emploie en Médecine que l'écorce intérieure; on la donne en infusion à la dose de 3 i pour les adultes, dans de l'eau tiede ou du vin blanc; mais on ne fauroit en conseiller l'usage pour les hommes; on pourroit donner aux animaux la poudre de l'écorce intérieure, à la dose de 36 dans du vin blanc.

# 608. LE LIERRE.

HEDERA arborea. C. B. P. HEDERA helix. L. 5-dria, 1-gynia.

Fleurs, Rassemblées en maniere d'ombelle dont l'enveloppe est dentelée; fleurs rosacées, composces de cinq pétales épais, oblongs, ouverts, courbés à leur sommet; le périanthe ou calice propre, très-petit, à cinq dentelures, posé sur le germe; cinq étamines à filamens courts; un style court.

Fruit. Baie ronde, uniloculaire, renfermant cing groffes femences arrondies d'un côté, angu-

leufes de l'autre.

Feuilles. Persistantes, pétiolées, fermes, luisantes, ovales & lobées; celles de l'extrémité des branches quelquefois absolument ovales, les inférieures presque triangulaires.

Racine. Ligneuse, horizontale.

Port. Grand arbrisseau dont le bois est tendre & porcux; les tiges sarmenteuses, grimpantes, s'attachent aux arbres & aux vieilles murailles par des vrilles rameuses qui s'y implantent comme des racines; les fleurs vertes rassemblées à l'extrémité des tiges, & disposées en espece de grappes CL. XXI. rondes; les seuilles alternes, quelquesois pana-Secr. II. chées, ce qui ne forme que des variétés.

Lieu. Toute l'Europe.

Proprités. Les feuilles ont une faveur un peu âcre; les baies un goût acidule; il découle du bois un fuc qui s'épaillit qu'on nomme gomme de Lierre, & dont la faveur est âpre & âcre; les feuilles altringentes, déterfives; les baies purgatives par le haut & par le bas; la racine très-détersive & résolutive.

Usages. Avec les feuilles on fait des décoctions, des cataplasmes; avec les baies, des insussions dans du vin; l'usage intérieur de cette plante est dangereux.

On emploie les feuilles contre la teigne des enfans, la racine en poudre contre le tænia ou

ver solitaire.

OBSERVATIONS. Dans le Lierre, Hedera, cinq pétales oblongs, une baie à cinq semences, environnée par le calice, fournissent le caractère essentiel de ce genre. Nous avons:

1.º Le Lierre rampant, Hedera heliæ, à feuilles des rameaux à fruits, ovales; celles des tiges stériles, à trois lobes. Lyonnoise, en Suede, très-rare en Lithuanie. Le Lierre ne se nourrir point par ses vrilles qu'il

implante sur les arbres, car si on coupe le tronc à racine, la plante périt au dessus. Le bois assez spongieux, peut

se plier au tour, on en fait différens ustensiles.

Les feuilles de Lierre sont âcres, d'une saveur désagréable ; on les a ordonnées avec succès dans l'arophie des enfans, causée par l'empàrement du mésentere; nous en faissins prendre vinger grains en poudre, dans la soupe. Nous les regardons comme un bon désobstruant dans la jaunsifie; on en fait des pilules avec un mucilage; les baies qui sont purgatives mériteroient d'être suivies per quelque bon Praticien. Le bois & les feuilles entretiennent l'écoulement des caustrers, d'étregent les ulcrers; o mot dans le cautere une boulette du bois, & on applique par desfus la feuille. C'est une bonne pratique. Exterieurement CL, XXI. on se sert de la décoction des feuilles contre la gale, les SECT. II. dartres. Les moutons & les chevres mangent les feuilles.

# 609. LA CAMELÉE.

CHAMÆLEA tricoccos, C. B. P. CNEORUM tricoccos. L.3-dria, 1-gynia.

Fleur, Rosacée; trois pétales oblongs, lancéolés, linéaires, concaves, droits, qui tombent bientôt; le calice petit, à trois dentelures, & qui persiste.

Fruit. Baic feche, à trois coques réunies, à trois loges, renfermant trois noyaux qui contiennent chacun une femence oblongue, recouverte d'une pellicule.

Feuilles. Sessiles, simples, très-entieres, fermes, épaisses, oblongues, arrondies au sommet, blanchâtres en desfous.

Racine, Rameuse, ligneuse.

Port, Arbriffeau de deux pieds, rameux, fleuriffant dans le printemps & dans l'été; les fleurs jaunes, pédunculées, axillaires, folitaires; feuilles alternes, touiours vertes.

Lieu. L'Espagne, le Languedoc,

Propriétés. Toute la plante est très-âcre au goût, détersive, caustique, purgative, drastique, dangereufe.

Usages. On emploie l'écorce rarement, & l'on ne se sert plus des baies ni des feuilles.

OBSERVATIONS. Dans la Camelée, Cneorum, le calice à trois dents, les trois pétales égaux, la baie à trois coques, trois étamines, un pistil, constituent le caractere effentiel de ce genre qui ne présente qu'une seule espece.

1.º La Camelée à trois coques, Cneorum tricoccon. Duhamel, tom. 1. tab. 157. 158.

## 572 Arbres Rosacés.

SECT. II.

Cet arbriffeau eft isolé dans la chaine des végétaux, par plusieurs attributs qui le caractérisent; aussi n'osfret-il aucune distributé pour le déterminer suivant les distrenues méthodes. Nous l'avons vu, pour la premiere sois, en 1761, en allant à Magedone près de Montpellier. Nous l'avons élevé de semence dans le Jardin Royal de Grodno, en 1779; quoiqu'il sleurit de donna de bonnes semences, il ne s'éleva pas à quatorze pouces. Son acreté annonce une grande énergie; ses feuilles pulvérisses & adoucies avec un mucilage, ont dompté des symptômes vénériens qui avoient résisté a toutes les méthodes; on commence par douze grants de la poudre.

# 610. LA VIGNE.

VITIS vinifera. C. B. P. Idem. L. 5-dria, 1-gynia.

Fleur. Rosacée, composée de cinq petits pétales verts, qui ont peu de consistance, & qui se rapprochent par leur sommet, d'un petit calice à cinq dents, & de cinq étamines.

Fruit. Grosse baie ronde, quelquesois ovale, uniloculaire, succulente, nommée grain de rasser, contenant environ cinq semences dures, en forme de larmes, qu'on appelle pepins; il en avorte toujours deux ou trois.

Feuilles. Pétiolées, grandes, palmées ou découpées en cinq lobes sinués.

Racine. Ligneuse, peu profonde.

Port. Arbrilleau farmenteux; l'écorce du trone brune, gercée; celle des farmens liffe; le bois cannelle; les tiges garnies de vrilles qui s'entortillent en forme de titre-bourre, autour des corps qu'elles rencontrent; les fleurs oppofessaux feuilles, dispotées en grappes; les feuilles alternes.

Lieu. Cultivée dans tous les pays tempéres ; spon-

Propriéts. Les feuilles sont aigrelettes; le fruit acerbe, acide avant sa maturité; doux, agréable lorsqu'il est mûr; encore plus doux & mucilagineux lorsqu'il est sec, ce fruit, est nourrissant, délayant, apéritif; le vin apéritif; cordial; l'eau qui distille du cep, au printemps, est, dit-on, ophtalmique, ainsi que le bois du sarment.

V/ages. On connoît les usages du vin; le bois s'emploie en décoction; les raisins sets entrent dans les tisanes; du vin on tire l'eau-de-vie; de l'eau-de-vie; l'esprit-de-vin, &c. On se sert aussi du vin doux, appellé moût, & du no de moût qui prend le nom de sapa, lorsqu'il est réduit à la consistance du miel.

OBBRUATIONS. Le calice de la Vigne, Vitit , est très-pecit; on trouve quelquessis cinq pétales réunis , les étamines en croissan les dérachent du calice; alors ces pétales forment comme une cloche qui couvre les anheres ; quelquessois les cinq pétales de détachent & tombent séparés, alors on voit les cinq antheres; la fécondation s'oper avant que la corolle se détache. Nou avons quelquesois compté six étamines. Le nombre des semences yarie de deux à cina. Nous avons :

1.º La Vigne cultivée, Vitis vinifera, à feuilles palmées, anguleuses, nues. Voyez le Tableau 610.

Elle ne reuffit que dans les climats tempérés; dans le Nord, à peine les raifins parviennent-ils à lé développer; en Lithuanie, nov Vignes bien abritées fournifloient à Grodno des raifins bien noirs, agréables à manger; mais en concentrant le moût, on reconnoifloit la furabondance de l'acide, il falloit une grande quantité de fiscre pour le rendre agréable. Pendant l'hiver nous faitions enféveiir les ceps, on les couvroit d'un pied & demi de terre, & par deffus on mettoit un pied au moins de fumier, on ne découvroit e cep que n Mai.

La Vigne offre une foule de variétés, principalement

SECT. IL

déduites de la groffeur, de la couleur, de la forme & Ct. XXI. du goût du fruit; à baies rondes, ovales, grosses, petites; à baies rouges, noires, blanches; à baies acidules, douces, aromatifées, ou odeur de muscat.

La nature du terrain contribue autant & plus que le climat, à produire ces raisins qui fournissent les vins délicats dans notre contrée. A une demi-lieue autour de Lyon, nous avons des vins délicieux fournis par des Vignes très-voisines de celles qui ne donnent que des vins foibles ou déteffables. Nos vignobles les plus fameux sont fur la côte du Rhône, au-dessous de la ville, à Fontaniere, Sainte-Foi, Millery, Côte-rôtie; fur les côteaux qui sont inclinés au Levant ou au Midi, le terrain est graveleux & aréneux. Après ces vins, nous avons encore près de Villefranche, au Nord-Ouest de la ville, les vignobles de la Chassaigne. Plusieurs autres côteaux fournissent des vins de seconde qualité, qui, en vieillissant, deviennent excellens. Quelques Agronomes qui n'avoient que des vins austeres, durs, peu spirirueux, sont paryenus à les rendre très-supérieurs par la méthode publiée par Macquer. c'est-à-dire, par l'addition d'une livre ou deux de sucre par ânée, ou cent bouteilles.

La Vigne est une de ces plantes qui jouit d'un mouvement spontané. Elle sait très-bien, lorsqu'il n'y a qu'un foutien voilin, diriger tous ses rameaux vers ce point d'appui, & le saisir avec ses vrilles. Si on incise le tronc au printemps, il s'écoule de la plaie une grande quantité d'un liquide presque insipide. Ceux qui savent avec quelle lenteur les liqueurs s'échappent des tuyaux capillaires . & qui observent la célérité avec laquelle cette lymphe s'écoule de la plaie, reconnoîtront une force qui n'est point mécanique, & qui dépend de l'irritabilité des vaisseaux de la Vigne.

La Vigne nous offre un des végétaux les plus utiles ; les raisins murs contiennent abondamment le mucus nutritif saccharin; ils sont en outre rafraîchissans, laxatifs, antiputrides; ils rétablissent le cours de la bile, calment les douleurs des dyssenteries; on a souvent vu des engorgemens du foie, de la rate, du mésentere, céder au grand. usage des raisins pour toute nourriture.

Les raisins secs sont adoucissans; on fait, en ajoutant

de l'eau, en faire un vin affez potable. Le suc des raisins verts ou le verius, calme les chaleurs d'entrailles, arrête les diarrhées bilieuses ; on le conserve dans nos cuisines comme SECT. IL. affaisonnement, il est plus agréable que le vinaigre, Les feuilles de la Vigne sont un peu astringentes; on en prescrit la décoction dans les diarrhées causces par relâchement. Le suc de raisin accumulé en grande masse, fermente promptement, fi la chaleur est affez considérable pour aider l'action de l'eau qui est le vrai agent de toute fermentation ; le premier degré fournit la liqueur spiritueuse connue sous le nom de Vin, qui varie par ses propriétés, suivant l'espece de raisin, le terrain, la chaleur de l'année, & la plus ou moins longue durée. Les vins trop nouveaux sont doux, venteux, causent des coliques & la diarrhée à ceux qui en boivent en quantité, ou dons l'estomac est foible. Les vins blancs un peu anciens sont évidemment plus diurétiques que les vins rouges; ceux-ci, fur-tout , lorsqu'ils sont vieux & de bonne qualité , possedent, pris modérément, les plus grandes qualités. Le vin ranime les forces, donne de la gaieté ; à grande dose , il cause une espece de fievre, engorge le cerveau, modifie les idées , affoiblit les forces musculaires ; l'ivresse fréquente modifie les caracteres, dénature à la longue l'homme le plus aimable & le plus spirituel, dispose à l'apoplexie, à la paralysie, énerve l'estomac, cause des obstructions au foie, à la rate, au mésentere, & même à l'épiploon. Le vin pris outre mesure donne un bien être momentané, excite tous les organes, mais la détente est proportionnée au ressort surajouté; aussi, après l'ivresse, les sujets éprouvent une langueur inexprimable qui les nécessite à avoir recours au même moyen de remonter les ressorts détendus.

Le Vinaigre, second produit de la fermentation, est rafraichissant, antiputride; il est indiqué à petite dose, délayé, dans les fievres putrides & malignes; c'est le spécifique des poisons narcotiques; on a observé qu'à grande dose. répété, il maigriffoit & conduisoit souvent au marasme. Nous avons connu quelques Demoiselles qui sont mortes, ou qui ont mené une vie languissante pour avoir bu du vinaigre dans l'intention de diminuer un embonpoint excessif.

Le marc de raisin accumulé s'échausse : en ajoutant

## 76 ARBRES ROSACÉS.

de l'eau on obtient une liqueur agréable qu'on nomme dans nos Provinces la buvande ou le petit vin. Nous nourrissons, l'hiver, nos mulets avec ce marc mélé avec SECT. II. un peu de paille ; les excrémens conservent la couleur rouge du marc. Pendant les vendanges, les personnes attaquées d'anciens rhumatifmes, prennent des bains de marc échauffé par la fermentation; ces bains caufent une fueur excessive; quelques-uns en ont été soulagés, plufieurs ont vu leurs maux augmenter par ce moyen vraiment énergique. Les femences des raisins donnent par expression une huile bonne à brûler , & utiles pour les teintures, & les manufactures de savon. On retire par la distillation du vin, une liqueur spiritueuse, appelée eau-de-vie, & efprit-de-vin lorfqu'elle eft très-rectifice. Cette liqueur dissout les huiles essentielles & les résines; elle dulcifie les acides minéraux; digérée avec ces acides, elle fournit par la distillation, un nouveau mixte appelé éther, admirable remede dans les affections spasmodiques. L'eau-de-vie, ou l'esprit saturé avec les aromates, les huiles effentielles, les amers & le sucre, fournit nos élixirs, nos eaux aromatiques, autrefois trop fréquemment employés comme cordiaux, dans le traitement des maladies aigues & chroniques ; du bon vin simple ou animé par quelques aromates, présentera toujours au Médecin Philosophe un meilleur cordial. L'usage habituel de l'eau-de-vie, à grande dose, est très-nuisible, sur-tout dans les pays tempérés; il est moins nuisible dans le Nord. Nous avons vu beaucoup de payfans en Lithuanie, & une foule de gentilshommes septuagénaires qui s'étoient enivrés toute leur vie avec l'eau-de-vie de grains. Cependant, il n'est pas moins vrai que les gens foibles qui abusent de ces liqueurs, périssent presque tous de cachexie & d'hydropisse, suite des obstructions. Nous avons vu des jeunes gens souvent ivres de liqueurs, trembler comme

des vieillards, & devenus presque supples.

La créme de tartre que le vin retire du tartre que le vin dépose après la fermentation, est un sel acide qui se dissou difficulement dans l'eau froide, c'est-à-dire à la quantité de trois grains par once d'eau; à petite doss il fournit une tissen acide que nous ordonnions dans l'Hóprial de Grodno, pour les sierres finoques, bilieves, a

putrides;

putrides; à haute dose, c'est un bon purgatif; on peut retirer du résidu, ou moût de raisin rapproché par éva- Ct. XXI. poration, un véritable sucre. La décoction des sarmens SECT. IL frais des muscats, est avantageuse dans les affections muqueuses, catarrales de la vessie, avec ardeurs d'urine. Les germes des semences de raisin résistent à toutes les forces digestives; nous avons vu lever des vignes de semences trouvées dans les matieres fécales,

# 611. L'ÉPINE-VINETTE.

BERBERIS dumetorum. C. B. P. BERBERIS vulgaris. L. 6-dria, 1-gynia.

. Fleur. Rosacée, composée de six pétales obronds, concaves , ouverts ; d'un calice à six seuillets , presque auffi long que les pétales, & de fix étamines, d'un pistil sans style.

Fruit. Baie oblongue, obtuse, cylindrique, marquée à fon fommet d'un point noir, uniloculaire, contenant deux semences, especes de petits pepins oblongs & durs.

Feuilles. Pétiolées, simples, entieres, arrondies, ciliées ou finement crénelées, épineuses à leur circonférence, luifantes, affez fermes.

Racine. Ligneuse, jaunatre, rampante.

Port. Cet arbriffeau s'éleve à cinq ou six pieds, & jette plusieurs tiges droites, pliantes, garnies au bas de chaque rameau d'une épine, souvent de trois; le bois jaunâtre; les fleurs jaunes. axillaires, & disposées en grappes pendantes; les fruits d'un beau rouge dans leur maturité; les feuilles alternes.

Lieu. Les terrains fecs & sablonneux.

Propriétés. Les feuilles & les fruits ont une saveur acide & austere ; la racine est amere & styptique; les fruits rafraîchissans & coagulans; les pepins desficatifs, altringens. Tome III.

Usages. On emploie les fruits secs dans les tisanes & décoctions astringentes ; leur suc dépuré & SLOT. II. exprimé, se prescrit à la dose de 3 j pour les hommes, dans les juleps rafraichissans; les pepins réduits en poudre, se donnent jusqu'à 3 j; l'écorce intérieure des racines, macérée dans du vin blanc. est recommandée contre la jaunisse. On ne donne aux animaux que la décoction des fruits, à la dose de poig. j, dans th j d'eau.

> OBSERVATIONS. Dans l'Epine-vinette, Berberis, le calice de fix feuilles, fix pétales, à deux glandes fur chaque onglet, point de style, la baie à deux semences, fournissent le caractere essentiel de ce genre. Nous avons :

1.º L'Epine-vinette vulgaire, Berberis vulgaris, à péduncules en grappes. Lyonnoise, Lithuanienne. Vover le Tableau 611.

L'Epine-vinette de Crete, Berberis Cretica, à péduncule unissore; à feuilles très-entieres.

On trouve au dessous des premieres feuilles de l'Epinevinette vulgaire, des stipules terminées par des dents capillaires qui se changent en trois épines; quelquesois on trouve des baies à quatre semences.

Les baies d'Epine-vinette sont très-acides ; nous les regardons, d'après une foule d'Observations, comme un des plus puissans secours dans le traitement des maladies aigues , sur-tout des fievres remittentes ; le strop fur-tout, tempere l'ardeur des fievres, diminue le délire, modere les redoublemens; les malades, même dans le délire, boivent avec plaifir la limonade préparée avec ce firop & l'eau de Ris. Les feuilles de cet arbuste sont aussi acides ; leur décoction miellée réussit dans le scorbut, & quelques especes de dyssenterie. L'écorce de la racine qui est jaune & amere, donnée en décoction, purge légérement; c'est un bon fondant indiqué dans les embarras du foie & de la rate. On retire de l'écorce & du bois, une teinture jaune qui sert à colorer les cuirs & à teindre les laines.

Les baies fermentées avec de l'eau miellée, fournissent un vin aigrelet très-agréable; ce vin dépose un sel analogue au sei de tartre. On peut même retirer le sei acide de l'Epine-vinette, sans fermentation, il est très-calle de l'Epine-vinette, sans fermentation, il est très-sei. L'invanie nous employions le suc de Perlueris Sec. II. comme le citron, tant pour faire la limonade en été, que pour le ponche. Le bois est dur , & comme cet arbusse est vaches, les chevres & les moutons mangent les feuilles, que les chevaux négligent. Un phéromene singuier qui prouve que le mouvement pontané n'est point resus d'aux végéaux, c'est que si on irrite les silamens, ils partent avec célérité à s'appliquent sur le pissili; ce mouvement arrive aussi sans irritation; car on les trouve tamot collés fur le signante, tamot divergens. Les variétés de l'Epine-vinette sont, s'a è pieus sins pepins, s.º à baies à quatre semences, s'à épines simples, s.º à baies à quatre semences, s'à épines simples, s.º à baies à quatre

#### 612. LARONCE.

RUBUS vulgaris, five Rubus fructu nigro.
C. B. P.

Rubus fruticosus. L. icosand. polygyn.

Flur. Rofacée, compofée de cinq pétales obronds, ouverts, inférés au calice, ainsi que les étamines qui font en grand nombre; le calice monophille, divisé en cinq folioles lancéolées, ouvertes, de la longueur à peu prês des pétales.

Fruit. Ressemblant à celui du Mûrier, n.º 568, composé de petites baies rassemblées en tête arrondie, sur un réceptacle conique, rensermant

chacune une semence oblongue.

Feuilles. Pétiolées, digitées, découpées en trois ou en cinq folioles dentelées à leurs bords; leurs pétioles hériffés d'aiguillons crochus.

Racine. Ligneule, serpentante.

Port. Arbrisseau dont les tiges sont foibles, pliantes, se ramant dans les haies, rampantes à

O 0 1

terre, y prenant facilement racine; les branches. C. XXI. les péduncules, les pétioles couverts d'aiguillons ser. Il crochus; les fleurs disposées en grappes, à l'extrémité des tiges; les fruits rouges avant la maturité, noirs quand ils sont murs; feuilles alternes. Lieu. Les haies, les buissons, les champs.

Propriétés. Le fruit est acidule , un peu fade & âpre avant la maturité; les feuilles & les jeunes tiges plus âpres, plus astringentes & détersives; le fruit est nourrissant, rafraîchissant, un peu astringent; on attribue à la racine une qualité apéritive qu'on peut révoquer en doute.

Usages. Les feuilles fournissent des décoctions

pour gargarismes, & les fruits un sirop.

#### 61-3. LE FRAMBOISIER, ou Ronce du Mont Ida.

Rubus Idaus spinosus. 1. R. H. RUBUS Idaus. L. icofand. polygyn.

Fleur. Caracteres du précédent.

Feuilles. Pétiolées, ailées, découpées en trois ou en cinq folioles, d'un beau vert, cotonneuses & blanchâtres en dessous; leurs côtes souvent sans épines; les pétioles canaliculés en forme de gouttiere.

Racine. Ligneuse, rampante.

Port. Arbrisseau dont les tiges ne sont pas rampantes comme celles du précédent, mais foibles, pliantes, blanchâtres, moins chargées d'aiguillons, les aiguillons plus ouverts; les fleurs disposées en tête arrondie; les fruits rouges, velus; les feuilles alternes.

Lieu. Les bois dans les Alpes, dans les montagnes du Bugey, du Dauphiné, &c. cultivé dans CL XXI. les jardins.

SEGT. II.

Propriétés. Les feuilles sont légérement âpres comme les précédentes; les fruits acides, un peu aromatiques, agréables au goût & à l'odorat lorfau'ils font mûrs.

Usages. Du précédent.

OBSERVATIONS. Dans les Ronces, Rubi, plusieurs Etamines sur le calice, plusieurs pissils, le calice à cinq segmens, cinq pétales, la baie composée de grains à une semence . constituent le caractere essentiel du genre.

#### Les RONCES à tiges ligneuses.

1.º La Ronce Framboisiere, Rubus Idaus, à seuille cinq à cinq, pinnées, & trois à trois; à tige armée d'épines; à pétioles creusés en gourtiere. En Lithuanie, sur les montagnes du Lyonnois.

Les variétés, 1.º à fruit blanc, 2.º à fruit liffe, 3.º à

branches sans épines.

2.º La Ronce noire, Rubus fruticofus, à feuilles einq à cinq, digitées, & trois à trois; à tige & pétiole armés d'épines. Lyonnoise, en Lithuanie.

Les tiges anguleuses, très-longues; les feuilles ou vertes fur les deux faces, ou blanches & coronneuses en dessous. 3.º La Ronce bleuatre , Rubus cafius , à feuilles

ternées, trois à trois, presque nues; à folioles latérales, à deux lobes; à tige ronde, armée d'épines. Lyonnoise, en Lithuanie.

Les feuilles ne sont point cotonneuses en dessous, quoique souvent blanchâtres ; la tige chargée de trèspetites épines; la baie bleuatre, souvent compotée de erois ou quatre grains seulement.

#### Les RONCES à tiges herbacées.

4.º La Ronce de roche, Rubus faxatilis, à feuilles trois à trois, nues ou lisses ; à rameaux rampans, non ligneux. En Lithuanie, fur les montagnes du Bugey. Oo iii

#### 582 ARBRES ROSACÉS.

Baie rouge, composée seulement de deux, trois ou CL. XXI. quatre grains; fleurs petites.

5.º La Ronce du Nord, Ruhus ardicus, à feuilles trois à trois; à tige sans épines, ne portant qu'une seule fleur. En Suede, en Danemarck.

Baie rouge.

SECT. II.

6.º La Ronce fausse mûre, Rubus Chamæmorus, 2 feuilles simples; à loues; à tige unissore, sans épines. En Suede, en Lithuanie.

Les fleurs males & les fleurs femelles sur différentes

ziges réunies par les racines.

Les fruits de toutes les Ronces, contiennent le principe muqueux faccharin; & leur fuc peut fermenter, donner du vin & des efprits ardens, ou eau-de-vie. On cultive le Framboifier, parce que fon fruit est plus doux, plus aromatique dans le Nord & en Lithuanie. Le Framboifier qui est commun dans les forcts, est moins doux, un peu acidule, de même que les base des autres Ronces; aussi ces fruits très-communs, offient-ils une grande ressource aux Praticiens pour traiter le foorbut & les serves.

La Ronce noire qui offre quelques variétés, 1.º à tigo fans épines, 2.º à fruit blanc, 3.º à fleurs pleines, offre un fruit doux que les enfans mangent chaque jour fans conféquence. La décodion des feuilles déterge les ulceres, fortifie les gencives. Les cheyres & les moutons maneral de la conférence de les moutons maneral de la conférence de les moutons maneral de la conférence de la moutons maneral de la conférence de la conf

gent les feuilles des Ronces.



#### SECTION

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur rosacée, dont le pistil devient un fruit multicapsulaire.

# 614. L'ÉRABLE BLANC, ou Sycomore.

ACER montanum candidum. C. B. P. ACER pseudo-platanus: L. polyg. monæc.

FLEURS. Rosacées, hermaphrodites ou mâles, sur le même pied; les hermaphrodites composées de cinq pétales ovales; d'un calice divifé en cinq parties aigues, presque aussi longues que les pétales; de huit étamines & d'un pistil dont le germe ett placé dans un réceptacle convexe; les fleurs mâles semblables aux hermaphrodites, mais privées de style & de germe.

Fruit. Deux capsules réunies à leur base, obrondes, aplaties, terminées chacune par une aile grande & membraneuse; chaque capsule renferme une se-

mence ovale.

Feuilles. Très-grandes, pétiolées, simples, découpées en cinq lobes aigus, dentées en maniere de scie, les dentelures inégales.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Grand & bel arbre dont le tronc s'éleve . très-haut, droit, ne poussant ses branches qu'à la tête; l'écorce unie, grise; le bois blanc, peu () o iv

## 584 ARBRES ROSACÉS.

dur; les fleurs d'un vert jaunâtre, disposées au CL XVI. sommet des tiges, en grappes làches & souvent Sacr. III. pendantes; les feuilles opposées, panachées dans quelques variétés.

Lieu. A l'ombre dans les hautes forêts, dans la

Suiffe, dans le Bugey, &c.

Propriités. Le suc est doux, fade, nourrislant, adoucillant. Au Canada l'on retire ce suc, sous la forme-d'une liqueur limpide, en faisant des incisions à l'écorce depuis le mois de Novembre jufqu'en Mais, on en fait évaporer les parties aqueusles par l'action du seu; le résidu prend le nom de sucre d'Erable; & celui de la liqueur de l'Erable rouge ou Plaine, se nomme fuera de Plaine; il a les meines propriécés que le sucre de Canne; il passe pour pectoral & adoucissant.

Usages. On n'emploie que le sucre de l'Erable; on le donne dans les rhumes & dans les maux de poirrine; cependant le suc se prend à la Louisiane,

comme un stomachique.

OBSERFATIONS. Dans les Erables, Accets, le calice est coloré; le réceptacle balfamique, unberculeux; huit ou dix éramines. On trouve des pieds à fleurs hermaphrodites, d'autres à fleurs miles ou femelles , mélées avec les herma, hrodites, d'autres enfin qui n'offient que des fleurs ou miles ou femelles , ce qui prouve encore que la poig gamie ett une classe factice due à la furabondance de seve qui oblittere ou les étamines ou les piffilis. Nous avons :

1.º L'Erable de montagne, Sycomore, Acer Pseudoplatanus, à feuilles à cinq lobes, inégalement dentées ; à fleurs en grappes pendantes. Lyonnoise, en Lithuanie.

La variété à feuil es panachées.

2.º L'Erable Platanier, Acer platanoides, à feuilles à cinq lobes aigus, lisses; à dents fines; à fleurs en

corymbe droit. Lyonnoise, en Suede.

Arbre moins grand que le précédent; les fleurs d'un blanc verdâtre, plus grandes, le plus souvent soutes hermaphrodites.

3.º L'Erable commun , Acer campestre , à feuilles à lobes obtus, échancrés. Lyonnoise, en Lithuanie.

Arbre peu élevé, à écorce crevassée ou gercée; seuilles SECT. III. opposées; à trois ou cinq lobes obtus à leur sommet & à leur angle; fleurs petites, verdatres, en grappe paniculée, le plus souvent hermaphrodites.

4.º L'Erable de Montpellier , Acer Monspessulanum, à feuilles à trois lobes, très-entieres, liffes, annuelles.

En Languedoc, en Provence.

Arbre moyen, à écorce rougearre ; feuilles à lobes pointus, quelquefois dentées, fermes; fleurs petites, en bouquets peu garnis; les ailes des fruits rougeatres.

Le bois d'Erable est beau, veiné; les Tourneurs en font un grand usage. Nos Erables laissent échapper un fuc doux, mais moins sucré que celui des Erables d'Amérique. On retire chaque année, des Erables de Canada. douze à quinze milliers pesant de sucre; ce sucre doit être dur, d'une couleur rousse, un peu transparent, d'une odeur suave , & fort doux sur la langue. On en fait , en Canada, des confitures, &c. Deux cents pintes de fuc d'Erable, produisent ordinairement dix livres de sucre. Cette liqueur, au sortir de l'arbre, est claire & limpide. fraiche . fucrée.

Toutes les especes d'Erable reprennent facilement lorsqu'on les transplante, & s'accommodent des plus mauvais terrains. L'accroiffement du Sycomore est rapide, on peut avoir des allées ombragées en douze ans-

# 615. LE NEZ-COUPÉ, ou Faux-Pistachier.

STAPHYLODENDRON. Matth. STAPHYLLEA pinnata. L. 5-dria, 3-gyn.

Fleur, Rosacée; composée de cinq petits pétales oblongs, étroits, droits; d'un calice divisé en cinq segmens obronds, concaves, colorés à peu près comme les pétales; de cinq étamines, & d'un

SECT. III.

nectar en forme de petit vase tenant au réceptacle CL. XXI. de la fructification.

Fruit. Trois capsules souples, réunies longitudinalement par une future, enflées comme des veffies, contenant intérieurement deux ou trois noyaux assez durs, qui renferment des amandes.

Feuilles. Ailées, avec une impaire, composées de cinq ou sept folioles ovales, pointues, dentées par leurs bords, en maniere de scie, les dents très-aigues.

Racine. Ligneuse.

Port. Grand arbriffeau de quinze à vingt pieds, qui se taille aisément en buisson; les fleurs blanches. disposées en grappes longues, axillaires, pendantes souvent au sommet des rameaux; les feuilles oppofées; stipules jaunâtres, lancéolées, membraneuses.

Lieu. Cultivé en plein air.

Propriétés. ¿ On retire des amandes une huile J par expression, qu'on croit résolutive.

OBSERVATIONS. Dans le Staphillier , Staphyllea , le calice à cinq segmens, cinq pétales, des capsules enflées, réunies, renfermant deux semences à cicatrice. constituent le caractère essentiel. Nous avons: 1.º Le Staphillier ailé, Staphyllea pinnata, à feuilles

pinnées. En Languedoc, cultivé dans nos jardins.

Deux ou trois styles ; capsule à trois loges ; le plus souvent deux semences, la troisieme avortant.

On commence à cultiver dans nos jardins le Staphillier à trois feuilles, Staphyllea trifolia. Originaire de Virginie.

Il a trois styles, trois loges à la capsule.

Le Nez-coupé se multiplie aisement de marcottes & de semences; il vient très-bien, meme dans les terres médiocres; il fleurit en Mai, en même temps que le Citife des Alpes : ainfi on doit mélanger ces deux arbres ; comme l'un porte des grappes blanches, & l'autre des grappes jaunes, ils produisent un bel effet dans les bosquets

Les enfans mangent les amandes, qui ont cependant Sect. Ill. un goût affez désagréable. On fait des chapelets avec les noyaux du Nez-coupé, qui ressemblent au bois de Coço.

# 616. LE PALIURE,

Paliurus. Dod. Pempt. Rнаммиs paliurus. L. 5-dria, 1-gynia.

Flut. Rosacée, caracteres du Nerprun, n.º 175. Fruit. Baie divisée en trois loges qui contiennent trois semences comme celles du Nerprun, mais la baie est bordée à l'extérieur d'une membrane assez large, disposée en rond, ce qui lui donne la forme d'un bouclier, ou d'un chapeau dont les ailes soft rabattues, ce qui a fait nommer cet arbrisseau.

Feuilles. Pétiolées, ovales, entieres, presque dentées, marquées en dessous par trois nervures,

d'un vert clair.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Jolí arbrifleau; les tiges horizontales, recourbées, armées d'épines à leur infertion; les épines inégales, droites ou crochues; les fleurs portées fur des péduncules folitaires, disposés le long des rameaux, à l'aisselle des feuilles; les feuilles alternes.

Lieu. Les haies d'Italie, de Provence, de Languedoc; cultivé en plein air, dans plusieurs autres

Provinces de la France.

Propriétés. Le fruit est un bon diurétique ; la racine, la tige, les seuilles sont astringentes.

Usages. On emploie ses fruits en décoction.

Toute la plante (le fruit excepté) pilée, appli-Ct. XXI, quée en cataplafme, elt recommandée contre les Sact. III. clous, les furoncles & autres tumeurs de ce genre, qui s'élevent à la fuperficie de la peau.

# 617. L'AZEDARACH, Faux - Sycomore de Provence,

ou Lilac des Indes.

AZEDARACH. Dod. Pempt. MELIA azedarach. L. 10-dria, 1-gynia.

Flux. Rosacée; cinq pétales linéaires, lancéolés, longs & ouverts; un nectar tubulé, droit, d'un rouge noir, de la longueur de la corolle; div étamines attachées au sommet du nectar, qui est divisée nd tix parties; le calice petit, d'une seule piece, à cinq découpures.

Fruit. Charnu, rond, mou, contenant un noyau obrond, marqué de cinq fillons & divisé en cinq loges qui contiennent chacune une

femence oblongue.

Feuilles. Deux fois ailées, terminées par une impaire; les folioles pétiolées & entieres, ordinairement au nombre de cinq; la feuille imitant celle du Frêne, mais plus découpée.

Racine. Ligneuse.

Port. Grand arbrilleau dont la tige est droite, rameuse; l'écorce verdatre & lisse; les sleurs bleues, axillaires, pédunculées, disposées en grappes; les seuilles alternes.

Lieu. Le Languedoc, cultivé dans les jardins;

il craint la gelée.

Propriétés, Les feuilles sont apéritives; les fruits dangereux à manger.

Usages. Les feuilles s'emploient en décoction, mais rarement.

OBSERVATIONS. Dans la Mélie, Melia, le calice à cinq dents, cinq pétales; un miellier cylindrique portant les antheres; fruit à noyau, à cinq loges.

1.º La Mélie Azedarach , Melia Azedarach , à feuilles

deux fois ailées. Originaire de Syrie.

Ce bel arbre craint le froid; on l'éleve dans les orangeries; comme il est délicat, on ne peut guere l'employer qu'à décorer les parcs. On fait des chapelers avec les noyaux. Il y a une variété à feuilles persistantes, à grandes fleurs blanches ou rouges.

Ce genre ne présente que deux especes, dont la seconde appelée Melia Azadirachta, a les seuilles sim-plement pinnées. Originaire des Indes.

#### 618. LE FUSAIN, ou Bonnet de Prêtre.

Evonimus vulgaris, granis rubentibus.

Evonimus Europæus. a tenuifolius. 5-dria, z-gynia.

Fleur. Rosacée, composée de quatre ou cinq pétales ovales , planes , ouverts , plus longs que le calice qui est divisé en quatre ou cinq parties planes, arrondies, concaves; quatre ou cinq

étamines.

Fruit. Capsule succulente, colorée, à quatre ou cinq angles obtus, divifée en quatre ou cinq loges, s'ouvrant en quatre ou cinq battans, con- . tenant des semences ovales, entourées d'une membrane (arillus) pulpeuse & colorée ; la capsule imite dans sa forme, un bonnet de Prêtre.

Feuilles. Périolées, simples, entieres, ovales,

CL. XXI.

plus ou moins alongées, dentées par les bords; en maniere de scie.

le bois dur; les fleurs petites, verdatres, pédunculées; les péduncules divífés en deux, dichotomes; les fruits rouges; feuilles alternes, longues & presque rondes dans une variété.

Lieu, Les haies & les bois taillis.

Proprietts. Le fruit a un goût acre & naufeux; il est détersif, résolutif, purgatif, émétique dangéreux. On prétend que le fruit & les feuilles purgent violemment, & sont très - pernicieux au betail, sur-tout aux moutons & aux chevres.

Usages. On donne le fruit en dédoction.

OBSERVATIONS. Dans le Fusain, Evonimus, le nombre des étamines varie de quatre à cinq, de même

que le nombre des pétales.

Les étamines repoient sur une espece de gâteau caré; le fruit el un peu succulent. Les trois especes Européennes n'ont été regardées par Linné que comme des variétés du Fusan d'Europe, Evonimus Europeuis, Dans la derniere Edition du Systema, l'Illustre Murai a adopté nos trois especes de Lithuanie, il les a caractéristes de la maniere suivante:

1.º Le Fusain à larges seuilles, Evonimus latifolius, à fleurs pour la plupart à cinq pétales; à capsules ailées, portées par des péduncules plus longs que les seuilles.

2.º Le Fusain Européen, Evonimus Europæus, à fleurs la plupart à quatre pétales; à péduncules courts. 3.º Le Fusain dartreux, Evonimus verrucofus, à rameaux chargés de verrues; à fleurs toutes à quatre

pétales.

J'ai examiné avec soin ces trois especes; la longueur des péduncles, leur nombre, le nombre des étamines & des pétales ne me paroissent pas assez constant pour constituer des especes, les verrues gristres de la troisseme, sont constances; dans la seconde, les feuilles sonr plus larges; dans le dartreux, en Lithuanie, les pétales affez constamment d'un rouge foncé ; le fruit rose ; le tronc CL. XXI. de cette espece sournit de petites planches veinées de SECT. III.

rouge, de blanc, fur un fond jaune.

On prépare avec ses branches, des charbons pour les Desfinateurs ; le bois qui est très-dense , est recherché pour les ouvrages de tour & de marqueterie ; la décoction des feuilles & des baies purge & fait vomir. Nous ne l'avons point éprouvé, cependant le goût vraiment amer & répugnant du fruit, annonce de l'énergie. Le fruit séché & mis en poudre, fait périr les poux ; sa décoction a les mêmes propriétés; on se sert du bois pour faire des lardoires; l'enveloppe des graines fournit une teinture jaune.

# 619. LE SERINGA.

STRINGA alba, five Philadelphus Athanei. C. B. P.

PHILADELPHUS coronarius. L. icofand. z-gynia.

Fleur. Rosacce, quatre grands pétales blancs, ouverts, arrondis, tronqués; le calice posé sur le germe, & divifé en quatre parties aigues; une vingtaine d'étamines inférées au calice.

Fruit. Capsule ovale, aiguë des deux côtés, entourée par le calice, à quatre loges & à quatre battans, contenant plusieurs semences alongées

& très-petites.

Feuilles. Pétiolées, simples, dentées en leurs bords, oblengues, pointues, veinces.

Racine. Ligneuse rameuse.

Port, Grand arbriffeau dont la tige est droite, les jeunes tiges courbées, la racine garnie de drageons; les fleurs blanches, odorantes, pédunculées, disposées en espece de corymbe, à l'extré-

#### ARBRES ROSACÉS.

mité des tiges, doubles dans une variété : feuilles oppolées.

Lieu, Cultivé dans les jardins, SECT. III.

Propriétés. \ Les fleurs peuvent passer pour cor-Ulages. I diales; on n'en fait point ulage.

OBSERVATIONS. Dans le Seringa ou Philadelphe, Syringa, on compte de seize à vingt-quatre étamines, dont plusieurs sont adhérentes à l'onglet des pétales; quelquesois la fleur a cinq pétales , & le calice cinq segmens. Les variétés sont , 1.º à fleurs doubles, 2.º à feuilles panachées de jaune, 3.º le nain qui ne porte point de fleur. L'odeur des fleurs est agréable, mais vive lorsqu'on

est trop près. Cet arbriffeau n'est point délicat sur la nature du terrain, il se multiplie par des drageons enracinés qui se trouvent auprès des gros pieds. Il fleurit en Mai. Ses fleurs affez grandes & nombreuses, produisent un bel effet dans les bosquets du printemps.

1.º Le Philadelphe odorant, Philadelphus coronarius, à feuilles dentées. En Languedoc.

La seconde espece est sans odeur, à seuilles sans dents; c'est le Philadelphus inodorus, le Philadelphe sans odeur. Originaire d'Amérique.



SECTION IV.

#### SECTION IV.

Des Arbres & des Arbrisseaux à sleur rosacée, dont le pistil devient un fruit composé de silicules ramassées en forme de tête.

# 620. LE SPIRÉA.

SPIRÆA opuli folio. L. R. H. SPIRÆA opulifolia. L. icofand. 5-gynia.

FLEUR. Rosacée; caracteres de la Reine des prés, n.º 249. cinq pétales obronds, insérés au calice, ainsí que les étamines qui sont au nombre de vingt; le calice aplati, divise à ses bords en cinq dentelures.

Fruit. Cinq capsules oblongues, aiguës, comprimées, bivalves, rentermant de petites semences pointues.

Feuilles. Découpées en cinq ou sept lobes, dentées par leurs bords en maniere de scie, imitant celles de l'Obier, n.° 595.

Razine, Ligneuse.

Port. Arbrisseau dont les tiges sont droites; les sleurs au sommet disposées en corymbe; les capfules des fruits jaunâtres; les seuilles alternes.

Lieu. Le Canada, la Virginie.

Propriétés. } Les feuilles sont vulnéraires, astrin-Usages. } gentes.

Tome III.

CL. XXI. SECT. IV.

# 621. LETAMARISC d'Allemagne.

# TAMARISCUS Germanica. Lob. Icon. TAMARIX Germanica. L. 5-dria, 3-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales ovales, concaves, obtus, ouverts; le calice très-petit, divisé en cinq parties obtuses, droites; dix étamines dans cette espece; trois styles plumeux.

Fruit. Capsule oblongue, aiguë, à trois côtés, plus longue que le calice, uniloculaire, trivalve, contenant pluseurs petites semences aigrettées.

Feuilles. Espece d'écailles qui recouvrent les jeunes tiges, comme les seuilles de Cyprès, n.º 562. Ces écailles sont linaires, d'un vert de mer, entieres, épaisses, tuilées.

Racine. Rameule, ligneule.

Port, Grand arbrifleau de dix pieds, dont le tronc est dur, les jeunes tiges vertes & pliantes, l'écorce du tronc blanchitre, unie; le bois blanc; les sleurs à l'extrémité & le long destiges, disposées en grappes, les feuilles tuilées, alternes, toujours vertes; petites slipules en forme d'alène, placées à la bate des ramifications.

Lieu. Les terrains humides de l'Allemagne. Propriétés. La racine a un goût amer; les feuilles un goût affingent. Toutes les parties, excepté les feuilles, sont apéritives, incisives; l'écorce fraîche est un doux balsamique, astringent & desficatif.

Usages. On emploie pour les hommes, les écorces du bois & de la racine dans les apozêmes & les tisanes apéritives, à la dose de 3 jsur chaque pinte de liqueur. L'extrait de l'écorce

fait avec du vin blanc, est un puissant apéritif; sa dose est depuis gr.; jusqu'à ij; le sel fixe que l'on Cr. XXI. en tire par l'incinération, se donne depuis xij sexe. IV. jusqu'à xx grains pour le même objet extérieurement. L'écorce pilée & appliquée, est réolutive; on regarde le bois comme sudortssque, & on le substitue au Gayac. Aux animaux, on prescrit la racine, dans les décostions, à 3 iij, sur lb ij d'eau; l'extrait à 3 j; & le sel à 3 ji.

## 622. LE TAMARISC de Narbonne.

TAMARISCUS Narbonensis. Lob. Icon. TAMARIX Gallica. L. 5-dria, 3-gynia.

Fleur. Caracteres du précédent; la fleur n'a

Feuilles. Plus petites, plus menues, plusarrondies, moins épaisses que dans le précédent.

Racine. La même, Port. Le même; l'écorce plus rude, grise en dehors, rougeatre en dedans.

Lieu. Les Provinces Méridionales de la France, fur-tout aux environs de Narbonne.

Propriétés. } Les mêmes que le précédent.

OBSERVATIONS. Dans le Tamarisc, le calice à six segmens; la corolle de cinq pétales; la capsule à une loge, à trois valves, à semences aigrettées.

1.º Le Tamarico François, Tamarix Gallica, à sleur à cinq étamines. En Languedoc, en Dauphiné.

2.º Le Tamarisc Allemand, Tamarix Germanica, à fleurs à dix étamines. En Danemarck, Lyonnoise, aux Brotteaux.

Ррij

# Arbres rosacés.

Les Tamariscs s'élevent très-bien dans nos jardins. on les multiplie par bouture ; ils aiment les terres légeres SECT.IV. celui d'Allemagne préfere les lieux humides. Les branches menues & pendantes, peu garnies de feuilles, n'offrent rien de fort agréable à la vue, ils ne plaisent que lorsqu'ils font en fleur ; comme ils ne quittent point leurs feuilles , on les place dans les bosquets d'hiver. M. Montet. célebre Chimiste de Montpellier , a démontré que le Tamarisc François pouvoit sournir une grande quantité de sel de Glauber.

#### SECTION V.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur rosacée, dont le fruit est une gousse.

# 623. LE SÉNÉ.

SENNA Italica sive foliis obtusis. C. B. P. CASSIA senna. L. 10-dria, 1-gynia.

LEUR. Cinq pétales obronds, concaves; les inférieurs plus grands , plus ouverts ; le calice divisé en cinq parties lâches, concaves, colorées, qui tombent; dix étamines.

Fruit. Légume oblong, recourbé & renflé dans cette espece, contenant plusieurs semences ob-rondes, attachées aux bords supérieurs de la gousse.

Feuilles. Conjuguées, ayant de chaque côté trois ou quatre folioles obrondes, égales, obtuses,

Racine. Rameuse. ()

Port. Quoique cette plante soit annuelle, elle a le port d'un arbulte, & ses tiges ligneuses passent ordinairement l'hiver ; les fleurs axillaires , difposées en grappes; les feuilles alternes.

Lieu. L'Egypte l'Arabie.

Propriétés. Les feuilles & les follicules sont d'une saveur acre, nausceuse, purgatives par excellence.

Usages. On donne le Séné en substance & en infution; en substance, depuis Di jusqu'à 3 i pour les hommes, mais rarement; en infusion légere, depuis 3j jusqu'à 3 B. L'ébullition lui ôte la vertu purgative. On le donne aux animaux, en poudre à 3 6, & en infusion à 3 ij; comme ce remede occasionne des coliques, on est en usage de le corrigeravec les feuilles de la Scrophulaire, n.º 114.

# 623 \*. LA CASSE.

CASSIA fistula Alexandrina. C. B. B. CASSIA fiftula. L. 10-dria , 1-gynia.

Fleur, Caracteres du précédent,

Fruit, Légume très-long, dur, cylindrique, marqué d'une rainure longitudinale, divisé intérieurement par des cloisons, renfermant une pulpe noire; les semences jaunâtres, cordiformes, aplaties, dures.

Feuilles. Conjuguées, à cinq folioles pointues, ovales, lisses, les extérieures plus petites.

Racine, Ligneuse,

Port. Arbre ressemblant au Noyer, l'écorce dute, noirâtre; les fleurs axillaires, pédunculées; feuilles alternes.

Lieu. L'Egypte, les Indes, transporté de l'Afrique en Amérique.

Propriétés. La pulpe du fruit a un goût doux & fade; c'est un purgatif doux. Pp iii

Usages. On n'emploie que la pulpe, extraîte de ses gousses; elle se prescrit aux hommes depuis SECT. V. 3 ij jusqu'à 3 j B. La décoction se donne depuis 3 Bjulqu'à 3 iv en boisson ou en lavement. On donne aux animaux . la décoction de la Casse . faire avec la moëlle, à la dose de th i sur th ij d'eau,

> OBSERVATIONS. Le genre des Casses, Cassia, renferme plus de trente especes, toutes étrangeres; le calice de cinq feuillets, la corolle de cinq pétales, les trois antheres supérieures stériles, les inférieures à trois baies, le fruit en légume, constituent le caractere effentiel générique, Nous avons comme plantes utiles:

1.º La Casse Séné, Cassia Senna, à feuilles conjuguées; à fix folioles ovoïdes; à pétioles sans glandes. Originaire

d'Egypte.

Le nombre des folioles varie de trois à fix. Cultivée

en Italie.

Le Séné d'Italie est aussi bon que celui du Levant : une once des feuilles contient trois drachmes d'extrait gommeux, & deux scrupules de réfine ; la saveur des feuilles est nausceuse, amere ; l'odeur est particuliere, très-défagréable, fur-tout celle de l'infusion qui est jaune; la vertu purgative semble résider dans une huile essentielle qui se dissipe par une trop longue décoction; ces seuilles fournissent un très-bon purgatif. Lorsque nous les ordonnons, nous failons infuler demi-once de feuilles dans huit onces d'eau miellée : ce remede purge très-bien ; mais notre expérience nous a appris à l'employer très-rarement dans les maladies aigues. Nous avons remarqué que même lorsque l'indication à la purgation existe, le Séné agite & fatigue les malades. Certains sujets éprouvent des coliques, fi on les purge avec le Séné, mais il ne faut pas croire qu'elles foient causées par les côtes ou pétioles ; nous nous fommes affurés par plufieurs expériences que ces pétioles sont purgatifs, & ne causent pas plus souvent les tranchées que les feuilles.

Les follicules sont aussi purgatives, & sont à présérer pour les personnes délicates, vu qu'elles sont moins désagréables, & qu'elles irritent moins, sur-tout fi on les fait infuser dans l'eau de pruneaux. Le Séné entre dans

toutes les médecines journalieres; on le prescrit avec la Rhubarbe, le sel d'Epsom ou de Seignette. Dans notre CL. XXI. Ville, à Lyon, les Médecins sont partagés sur l'emploi SECT. V. des purgatifs; les uns voyant dans toutes les maladies. fabure dans les premieres voies, purgent & font vomir fréquemment; ils ont pour eux les Apothicaires & les Chirurgiens vendant des remedes. Leur pratique est en général du goût du peuple, elle a régné despotiquement dans les Hopitaux, & dans toute la Ville, depuis 1700 jusqu'en 1766; mais depuis cette époque, plusieurs Médecins attachés à la doctrine d'Hippocrate, ont osé publier que dans les maladies aigues il ne falloit purger & faire vomir au commencement, que lorsque la sabure étoit surabondante, ce qui arrivoit rarement, raro autem turget materia; que sur la fin de ces maladies, il ne falloit évacuer que lorsque la nature n'avoit pas affez d'énergie pour soutenir la diarrhée critique, ce qui est encore austi tare. Ces Médecins prouvent la solidité de leurs principes par une pratique plus heureuse que celle de leurs antagonistes. Si on leur dit que cependant les malades de cès derniers guérissent , ils répondent : Ceux-là seulement qui sont assez robustes pour subjuguer & la maladie & les remedes mal administrés.

2.º La Casse fistuleuse, Cassia fistula, à feuilles conjuguées, à cinq folioles de chaque côté, ovales, aigues, lisses; à pétioles sans glandes. En Egypte, dans l'Inde.

Le légume long d'un ou deux pieds, de la grosseur d'un pouce ; de vert il devient roux & noir & ligneux. Les Casses des Indes orientales sont plus petites que celles d'Amérique; comme elles sont pendantes, lorsque le vent agite les arbres on entend de très-loin le bruit des légumes qui se heurtent. On préfere aujourd'hui les Casses d'Amérique parce qu'on peut les avoir plus fraiches. La pulpe de caffe récente est douce ; si on en retire une grande quantité, & qu'on l'abandonne, elle s'aigrit facilement. On a prétendu que ceux qui prenoient fréquemment la pulpe de Casse, rendoient les urines noires; nous en avons pris plusieurs fois, & nous n'avons jamais observé ce phénomene, ni sur aucun de nos malades; la Casse seule purge peu, il faut l'aiguiser avec les sels neutres; elle est très-pefante, si on ne la délaye pas dans

Ppiv

suffisante quantité d'eau; lorsque l'indication exige de CL. XXI. purger, dans les maladies aigues, on ne peut rien or-SECT. V. donner de moins dangereux qu'une tisane préparée avec deux ou trois onces de pulpe de Casse dans une livre d'eau, en ajoutant deux ou trois drachmes de sel de Seignette; dans le temps d'irritation de toutes les maladies aigues, les purgatifs même les plus doux, comme la Casse, fatiguent l'estomac, occasionnent des redoublemens si on les prend par la bouche; mais les lavemens de Casse produisent rarement de mauvais essets ; aussi plusieurs Praticiens les prescrivent-ils tous les matins, uniquement pour tenir le ventre libre ; ils ont cru observer que les nuits étoient moins orageuses. Quoi qu'il en soit de cette méthode, il seroit à désirer, pour terminer la grande querelle des Médecins actifs , & des expectans, que dans quelques grands Hôpitaux on tint des registres exacts des bons ou mauvais succès de chaque Praticien; alors seulement on sera convaincu de la présérence due à l'une ou l'autre méthode.

# 623 \*\*. LE TAMARIN.

SILIQUA Arabica, quæ Tamarindus. C. B.P. TAMARINDUS Raii. I. R. H. TAMARINDUS Indica. L. 3-dria, 1-gynia.

Fleur. Rosacée; trois pétales ovales, plissés, égaux, ouverts, insérés aux divissons du calice; le calice plus grand que les pétales, plane, diviséen quatre folioles ovales & égales; trois étamines.

Fruit. Légume long, aplati, revêtu de deux écorces léparées par une pulpe, uniloculaire, renfermant trois semences anguleuses & aplaties.

Feuilles. Ailées, au nombre de dix ou de douze, fur un pétiole commun, fans impaire.

Racine. Branchue, fibreuse, chevelue, ligneuse.

Port. Le tronc a quelquesois dix pieds de circonférence; l'écorce est brune & gercée; les sleurs

axillaires, disposées en grappes; les seuilles alternes.

Lieu, L'Egypte, l'Arabie, les Indes, le Sénégal.

CL. XXI. SECT. V.

Lieu, L'Egypte, l'Arabie, les Indes, le Sénégal. Propriétés. Le Tamarin contient un acide purgatif, doux, léger, qui corrige l'acrimonie & la violence des purgatifs ordinaires; si on l'étend dans beaucoup d'eau, il perd sa qualité purgative, & devient une espece de limonade très-agréable.

Usages. On l'emploie principalement dans les fectres archettes & putrides , dans les affections feorbutiques. On le donne en fubstance, à la dose de 3ij jusqu'à 3j; en infusion & en décodtion , jusqu'à 3ji pour les hommes; aux animaux , en substance à la dose de 3ji & de 1b 5, en décoction dans 1b ii d'eau.

OBSERVATIONS. Dans le Tamarin, Tamarindus, deux foies courres accompagnent les filamens qui sont réunis; ce genre n'offre qu'une espece, le Tamarin des Indes, Tamarindus Indica.

Si on nous envoyoit les Tamarins frais, dont la pulpe fut encore noyée dans les légumes, ils mériteroient l'éloge des Praticiens; mais nous n'avons dans nos boutiques que des maffes de pulpes altérées, âcres, plus nuifibles qu'utiles, fur-tout dans les maladies aigues; aufil penfons-nous, d'après l'expérience, que la pulpe de nos pruneaux est preférable à celle du Tamarin de nos boutiques. Cependant nous voyons chaque jour avec chagrin, nos Praticiens qui penfent que les drogues exitent chez les Marchands telles qu'ils les ont vu décrites dans leurs Pharmacoptes, ordonner la pulpe de Tamarin, dans les maladies infiammatoires ou purrides; ils font tout étonnée de voir fuccéder après l'administration d'une telle drogue, des coliques, des météorismes, &c.

Me de

#### SECTION VI.

Des Arbres & des Arbrisseaux à steur rosacée, dont le pistil devient un fruit charnu, rempli de semences calleuses.

# 624. L'ORANGER.

MALUS aurantia major. C. B. P.
CITRUS aurantium. L. polyadelph. icofand.

FLEUR. Cinq pétales oblongs, planes, ouverts; le calice d'une feule piece, à cinq dentelures, trèspetit; une vingtaine d'étamines réunies par leurs filets en pluficurs corps.

Fruit, Baie dont l'écorce est charnue, & la pulpe composée de vésicules; la baie arrondie, divisée en neuf loges qui renserment chacune deux

femences ovales, plates, calleufes.

Feuilles. Simples, presque entieres, épaisses, Juisantes, arrondies au sommet; le pétiole garni de folioles qui le font paroître ailé, en sorme de cœur.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbre dont le tronc est droit, l'écorce brune, rude; celle des jeunes branches verdâtre; les sleurs pédunculées, raisemblées au sommet des branches; les seuilles alternes. On trouve des aiguillons piquans sur les tiges des Orangers dont la culture a été négligée. Les Orangers Chinois, ceux qu'on nomme de Portugal, à fruit doux, sont des variétés que l'on multiplie par la gresse.

#### ARBRES ROSACÉS. 603

Lieu. Originaire des Indes , naturalisé en Espagne, 🛚 en Italie, en Provence, en Languedoc, &c. Propriétés. Les feuilles, les sommités, les fleurs, SECT. VI.

la premiere écorce, font ameres, un peu âcres, mais aromatiques & agréables. La chair du fruit donne un acide très-doux, sucré, presque sans odeur. Toutes les parties de cet arbre, les racines exceptées, fant roborantes, vermifuges, emménagogues, céphaliques, antispasmodiques, stoma-

chiques, cordiales, antiseptiques,

Ulages. Des fleurs on tire une cau distillée oui se donne à la dose d'une ou deux cuillerées, seule ou dans une liqueur convenable. On la prescrit dans les potions, juleps, cordiaux, céphaliques, ftomachiques, hysteriques jusqu'à 3 j ou 3 ij. Des feuilles vertes, on tire une eau distillée plus amere & moins odorante, La chair du fruit est coagulante, rafraîchissante; son écorce réduite en poudre est regardée comme un spécifique contre l'ischurie, à la dose de 9 j jusqu'à 3 j. Les feuilles réduites en poudre, à la dose de 3 B, sont antiépileptiques. On tire auffi de l'écorce du fruit une huile essentielle, dont la dose est de deux ou trois gouttes. Il ne doit pas être question ici des pommades , des eaux de senteur, des liqueurs, &c. que l'on prépare avec la fleur de l'Oranger. On ne donne aux animaux que l'écorce en poudre, à la dose de 36, & les feuilles à celle de 3 i.

# 62ς. LE CITRONNIER.

CITREUM vulgare. I. R. H. CITRUS medica. L. polyadelph. icofand.

Fleur. \ Caracteres du précédent ; le fruit ovale, Fruit, I terminé en pointe obtufe.

#### 604 ARBRES ROSACÉS.

Feuilles. Comme les précédentes, pointues; les CL. XXI. pétioles nus & fimples. SECT. VI.

Racine, De même.

Port. Du précédent; les jets plus forts, croissent avec plus de promptitude.

Lieu. La Médie, la Syrie, la Perse; naturalise

en Provence, en Languedoc, &c.

Propriétés. La chair blanche de l'écorce intérieure du fruit, a peu de saveur; la pulpe & le fuc ont un goût acide; les semences sont trèsameres & sans odeur; les sommités, les fleurs, la premiere écorce du fruit sont aromatiques, trèsagréables, âcres, un peu ameres, douées des mêmes vertus que celles de l'Oranger ; la pulpe beaucoup plus rafraîchissante; la semence vermisuge.

Usages. A peu près les mêmes que l'Oranger; de la pulpe & de la moëlle on fait une liqueur ou jus, que l'on place parmi les alexipharmaques &

les antiscorbutiques.

OBSERVATIONS. Nous n'avons parmi les plantes Européennes, spontanées ou exotiques, que le genre des Citronniers, Citri, dont les étamines réunies par les filamens en plusieurs corps, reposent sur le calice. D'ailleurs, dans le système de Linné, la Polyadelphie Européenne ne présente que deux genres, le Citronnier & le Millepertuis, & dans celui-ci les étamines nombreuses reposent sur le réceptacle.

1.º Le Citronnier vulgaire, Citrus medica, à pétioles linaires. Originaire d'Asie, introduit en Europe quelque

zemps après Pline.

2. Le Citronnier Orange, Citrus Aurantium, à pétioles

ailés. Originaire de l'Inde.

L'Oranger & le Citronnier fixeront toujours agréablement l'attention des Naturalistes; la beauté des fruits, l'odeur suave des sieurs, la belle forme des arbres toujours verts, les propriétés diverses de chaque partie : tout devient intéressant pour l'Observateur ; l'écorce & les feuilles recelent un principe amer & aromatique ; les

fleurs fournissent un esprit recteur , très-suave , trèsénergique ; l'écorce du fruit contient dans des cellules CL. XXI. innombrables une huile effentielle, suave & odoriférante; SECT. VI. la pulpe aqueuse des fruits est acide ; l'enveloppe des Cemences est très-amere ; les cotilédons sont farineux & fournissent une huile grasse ; les Parsumeurs sont des essences avec l'huile essentielle & les fleurs ; les Confiseurs savent les rendre agréables en leur conservant une légere amertume.

On retire, en exprimant l'écorce contre des glaces, une huile essentielle d'un très-grand prix ; cette huile se fige promptement; on peut aussi l'obtenir par la distillation; mais elle est moins agréable. Cette huile, en vieilliffant, abandonne un sel essentiel volațil, qui se

dissout dans la salive.

L'acide du suc de citron est plus développé que celui de l'orange, austi est-il plus recommandé pour former la limonade, qui sera toujours la boisson la plus salutaire dans les maladies aigues avec chaleur & tendance à la putréfaction, de même que dans le scorbut ; dans les especes de fievre avec toux, la limonade faite avec le fuc d'orange, est mieux indiquée, nous l'ordonnons fréquemment.

La poudre des feuilles d'Oranger a souvent réussi dans les maladies convulsives, & dans les paralysses. Il faut réunir l'infusion de l'écorce, du fruit & des feuilles. Les observations rapportées contre ce remede ne prouvent rien aux yeux des Médecins expérimentés qui favent que la plupart de ces maladies sont causées par des vices

organiques infurmontables.

L'écorce des citrons & les feuilles de Citronnier sont fébrifuges; nous avons souvent vu des fievres intermitzentes, tierces & quartes, céder à ces seuls remedes donnés en substance & en infusion. De tout ceci concluons que la nature s'est plu à receler dans le Citronnier & l'Oranger, des remedes pour remplir les deux grandes indications de médecine clinique, de fortifier & de zempérer. Le suc des fruits est rafraichissant, tempérant; les fleurs, les feuilles raniment les forces, augmentent l'irritabilité. Les Praticiens sages savent que dans la même espece de maladie, il faut tantôt adopter la

méthode tempérante , tantôt préférer la méthode ranimante. Malheur aux malades dont les Médecins enthou-Sacr. VI. siastes d'une seule méthode, la prescrivent dans tous les cas : le traitement für & lumineux des fievres rémittentes, par les aromatiques, les âcres, les amers, a prouvé que la méthode de Sydenham n'étoit pas toujours la plus sure.

Le bois de l'Oranger est très-dur, aussi cet arbre vit-il très-long-temps; on connoît des Orangers en Europe qui sont encore vigoureux, & qui sont cultivés depuis trois cents ans. Le nombre des loges dans chaque fruit pour chaque semence, n'est pas constant, il varie de neuf à douze.

### SECTION VII.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur rosacée, dont le pistil devient un fruit à noyau.

### 626. LE PRUNIER.

PRUNUS. I. R. H. PRUNUS domestica. L. icosand. 1-gyn.

FLEUR. Rosacée; cinq pétales obronds, concaves, grands, ouverts, attachés au calice par leurs onglets; le calice d'une seule piece, campanulé, à cinq découpures obtuses, concaves. Fruit. A noyau, appelé prune; charnu, le noyau

obrond, aplati & aigu des deux côtés.

Feuilles. Pétiolées, simples, lancéolées, ovales, dentées à leurs bords, terminées en pointe, garnies de nervures saillantes à leur surface inférieure.

Racine. Ligneuse, traçante, rameuse.

Port. Arbre que la culture fait varier à l'infini; le pied fouvent garni de drageons enracinés; le C. XXI. bois voiné de rouge; les fleurs pédunculées, axillaires; les feuilles alternes. La couleur, la forme, le goût des fruits, conflituent un très-grand nombre de variéées que l'on multiplie par la greffe.

Lieu. La Dalmatie, la Syrie; naturalisé dans

toute l'Europe.

Propriétés. Le fruit est acidule, doux, fade, noureissant, rafraichissant, délayant, laxasis. Usages. On n'emploie que le fruit que l'on fait sécher, & qui prend le nom de pruneas.

# 627. LE PRUNELIER ou Prunier fauvage.

PRUNUS silvestris. C. B. P.
PRUNUS spinosa. L. icosand. 1-gynia.

Fleur. Caracteres du précédent; la fleur plus Fruit. Petite; le fruit moins gros, plus rond, nommé prunelle.

Feuilles. Lancéolées, plus petites que celles du précédent.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Pon. Arbrisseau propre à faire des haies, de médiocre grandeur; ses tiges épineuses, recouvertes très-souvent d'un Lichen foliacé, très-blanc en dessous, (Lichen prunastri. L.) Les steurs solitaires, disposées en grappes; les seuilles alternes.

Lieu. Les haies & les lieux arides.

Propriétés. Toutes les parties de cette plante, & sur-tout le fruit avant sa maturité, sont âpres, astringentes, fébrisuges, réfolutives, répercussives.

Usages. Des feuilles, des fleurs, de l'écorce,

on fait pour les hommes des décoctions; avec les fleurs, des infusions; une eau distillée qui passe SECT. VII. pour sudorifique, à la dose de 3 iv ou 3 vi; le fruit avant la maturité, donne un suc dont on fait un extrait, à la dose de 31; ce suc épaissi est fort astringent; on le connoît sous le nom d'Acacia nostras. Du fruit mûr on fait un vin très-astringent; pour les animaux, on prescrit le fruit en décoction à la dose de poig, ij dans thii d'eau.

### 628. L'ABRICOTIER.

ARMENIACA frudu majore. I. R. H. PRUNUS Armeniaca. L. icofand. 1-gynia.

Fleur. \ Caracteres des précédens, le fruit Fruit. 3 nommé abricot, charnu, presque rond, renfermant un noyau arrondi, aplati, dans lequel on trouve une amande douce ou amere, suivant les variétés.

Feuilles. Simples, grandes, presque cordiformes, avec des dentelures arrondies , luisantes , portées par de longs pétioles.

Racine. Ligneuse , rameuse.

Port. Arbre ; l'écorce des jeunes tiges , d'un vert rougeâtre; celles du tronc brunes, couvertes fouvent d'une gomme rougeatre; les fleurs presque

fessiles; les feuilles alternes.

Lieu, L'Arménie, naturalisé dans toute l'Europe. Propriétés. Le fruit est doux, agréable, un peu aromatique; la chair du fruit nourrissante, béchique, indigeste; l'amande rafraichissante, émulsive ; la gomme de l'écorce incrassante , adoucissante.

Usages. L'amande fournit une huile qui peut s'employer dans les mêmes cas que celle d'amande

douce. OBSERVATIONS.

#### Arbres rosacés. 609

OBSERVATIONS. Dans les Pruniers, Pruni, le calice au desfous du germe, à cinq segmens ; cinq pétales ; Ct. XXI. plusieurs étamines insérées sur le calice, un pittil ; le SECT. VIL. noyau du fruit à sutures proéminentes.

1.º Le Prunier à grappe, Prunus Padus, à fleurs en grappes; à feuilles caduques, ovales, lancéolées; à dents de (cie; à deux glandes à leur base en dessous. En Lithuanie, en Alface, en Dauphiné.

Le fruit petit, d'un goût désagréable; les pétales dentelés;

c'est le Pultier. Voyez le Tableau 631.

2.º Le Prunier Laurier-cerise, Prunus Lauro-Cerasus, à fleurs en grappes; à feuilles perfistantes; à deux glandes sur le dos. Originaire de Turquie, introduit en Europe en 1576. Les variétés sont à feuilles panachées de jaune & de

blanc. Cet arbriffeau supporte très-bien nos hivers : & se des froids excessifs font périr les branches, il repousse des racines; on le multiplie de marcottes; on greffe avec succès le Laurier-cerise sur le Cerisier. Comme les feuilles de cet arbrisseau ne tombent point

l'hiver, on l'introduit dans les bosquets de cette saison; ses belles fleurs en pyramide, se développent au mois de Mai. Le bois fournit d'excellens cercles pour les barils.

Le Laurier-cerile est un arbre suspect; on est dans l'usage de préparer dans nos Provinces un caillet avec le lait de brebis; on l'aromatise & on lui donne le goût d'amande avec les feuilles de cet arbrisseau. Nos paysans connoissent très-bien la propriété vénéneuse de ces feuilles. Nous savons qu'à haute dose, ces recuites ont cause des accidens; cependant il faut avouer que pendant deux ou trois mois nos Lyonnois mangent impunément ce caillet. Les Médecins n'ont point encore tenté l'infusion des feuilles comme médicament ; on doit cependant espérer que conduits par l'analogie, & en la prescrivant à petite dose, elle fournira un médicament précieux. Quelques expériences semblent promettre une efficacité marquée dans les dartres , le rhumatisme & la phthise. Voyez le Tableau 634.

3.º Le Prunier odorant , Prunus Mahaleh , à fleurs en corymbe terminant les rameaux; à feuilles oyales.

Lyonnoise, en Autriche. Tome III.

Arbriffeau de cinq à fix pieds , très-commun dans nos CL. XXI. hairs, & fur nos coreaux du Rhône; à feuilles ovales, SKECT. VIII. crénelées, obutiles; fleurs dorifférantes; fruit petit, noir, d'un goût délagréable & amer. Son bois est dur & odorant; les Ébenistes & les Tourneurs recherchent ce bois & en font une foule de petits meubles.

4.º Le Prunier Abricotier, Prunus Armeniaca, à fleurs affices; à feuilles ovales, en cœur. Voyez le

Tableau 628.

L'Abricoite est un bel arbre qui exige une bonne expoficion à l'abri du Nord; on le cultive en abondance près
de Lyon, à Ampuy petite plaine sur le Rhône, bien à
couvert par une montagne au Nord & au Couchant; cer
abricots son petits, à armandes douces; on appelle abricots
de montagne ceux qui sont cultivés dans les aurres cantons,
ils sont plus gros & à ammades ameres. On prépare avec
les noyaux d'abricots une espece de sirop appelé orgear;
la marmelade d'abricot est une des meilleures conflutres.
On a long-temps cru que les abricots causoient la fievre,
c'est un préjugé; ce fruit mangé modérément de délicieux, sucré & nutritif.

On greffe les bonnes especes d'Abricotiers sur les Pruniers; comme l'Abricotier fleurit des premiers; il est exposé au ravage des gelées tardives; c'est ce qui est arrivé cette année 1787, nous avons perdu toutes les fleurs de nos Abricotiers par l'esse de la fin d'Avril.

5.º Le Prunier Cerisier, Prunus Cerasus, à ombelles portées sur un péduncule court; à feuilles ovales, lan-

céolées, lisses, repliées.

En Europe on cultive pluseurs variétés : r.º à cerifes rouges, acides; 2.º à fleurs roses; 3.º à fleurs doubles; 4.º à cerise douces, blanches; 5.º à cerifes dont la chair est molle & aqueuse; 6.º à cerise strès-aigres, à fue rouge; 7.º à cerises à suc très-nori; 8.º à cerises à chair serme.

D'ailleurs le péduncule plus ou moins long, les fruits plus ou moins gros, la couleur du fruit incarnate, blanche, noire, rouge, constituent d'autres variétés.

On croit que cet arbre connu en Grece du temps d'Alexandre-le-Grand, est originaire d'Asse. Son bois rouge, jaune, est rechorché par les Tourneurs & les Ebenistes.

Cet arbre conserve long-temps ses seuilles, aussi forme-til des allées agréables jusques en automne. On prépare CL. XXI. avec le suc de cerises, un vin qui prend beaucoup de Sect. VII.

fpiritueux fi on y ajoute du fucre.

La cerife toujours fraiche est un des fruits les plus falutaires; on en prépare des robs utiles dans les fievres bilieuses. Nous connoissons quelques sujets déjà obstrués, radicalement guéris par l'exercice, & en se nourrillant uniquement avec des cerifes.

Quelques personnes prennent avec avantage l'insussion des péduncules dans les affections catarrales. Voyez le

Tableau 630.

6.º Le Prunier des oiseaux, le Merisier, Prunus avium, à ombelle sans péduncule; à feuilles ovales, lancéolées, repliées, un peu cotonneuses en dessous. Lyonnoise, en Lithuanie.

Une glande ou deux au fommet du périole; à ombelle de trois ou quatre fleurs qui naissent des rameaux de la

troisieme année.

Cette espece qui n'est peuvetre que le type primitif de la précédente, le Cerisier Griottier & le Bigarreautier; la cerise sauvage est noire. On prépare avec ce fruit un excellent ratassa.

7.º Le Prunier domestique, Prunus domestica, à péduncules le plus souvent solitaires; à feuilles lancéolées, ovales, roulées; à rameaux sans piquans. En Dauphiné,

cultivé dans toute l'Europe.

Les feuilles , avant leur épanouissement , sont roulées;

cette espece présente plusieurs variétés.

Le Prunier est un des arbres dont la culture a produit le plus de variétés à la forme, à la couleur, à la figure & au goût du fruit. Nous avons, 1.º les prunes violettes, grandes & petites, douces; 2.º les violettes, grandes , aigrelettes; j.º Les prunes noires, à fruit doux; 4.º les prunes couleur de cire, ou d'un jaune pâle; 5.º les groffes prunes rouges, rondes; 6.º les prunes jaunes, grosse commes des pommes; 7.º les petites prunes printanieres; 8.º les petites prunes d'en prunes printanieres; 8.º les petites prunes d'en prunes blanches, oblongues, aigrelettes; 10.º les grosse prunes jaunes, tres douces; 11.º les petites prunes noires, pourpres, douces.

Qqij

Le Prunier se multiplie de semences & de plants enra-

cinés; on le greffe fur le Cerifier ou fur fauvageon. Cet SECT. VII, arbre s'accommode de tous les terrains, même les plus légers ; il a été apporté en Italie avant Virgile ; on le croit originaire d'Asie. Son bois qui est dur, est bien veiné, auffi les Ebénitles en peuvent tirer un bon parti-On trouve sur le fruit une espece de fleur, ou fine pouffiere qui tranfude à travers l'épiderme.

On fait dessécher plusieurs variétés de pruneaux, ce qui forme une branche de commerce confidérable; la plus agréable des variétés, c'est la Reine-Claude, qui est trèsfondante. Les pruneaux doux contiennent en abondance le principe faccharin & muqueux; aussi leur suc est-il minoratif, laxatif, c'est un bon excipient des sels purgatifs

& du Séné. Les pruneaux aigrelets sont rafraichissans, ils sont indiqués dans le traitement de plusieurs maladies aigues.

Voyez le Tableau 626.

8.º Le Prunier sauvage, Prunus insiticia. à péduncules deux à deux; à feuilles ovales, roulées, velues en dessous; à rameaux un peu piquans. En Dauphiné, en Bourgogne.

9.º Le Prunier épineux , Prunus spinosa , à péduncules folitaires; à feuilles lancéolées, liffes; à rameaux piquans. Lyonnoise, en Suede, très-rare en Lithuanie.

Vovez le Tableau 627.

Le Prunelier s'éleve quelquefois à quatorze, quinze pieds, alors son tronc a trois pouces de diametre, c'est un des arbriffeaux les plus utiles pour fortifier les haies ; ses fleurs aromatiques & ameres, prises en infusion, à une once, purgent que ques sujets faciles à émouvoir. mais ne produisent aucune évacuation sur le grand nombre, comme nous l'avons éprouvé.

Le fruit est très-apre avant sa maturité; on en retire un extrait utile dans les diarrhées avec atonie; on prépare un vin avec les fruits bien murs; ce vin est léger & affez agréable, il fournit par la distillation une eau-de-vie

affez forte.

L'écorce du Prunelier est amere, austere. Nos observations nous ont confirmé sa vertu fébrifuge. On peut la prescrire en poudre par drachme, ou en décoction à une once.

### Arbres rosacés. 613

### 629. LE PÊCHER.

CL. XXI. SECT. VII.

PERSICA molli carne, vulgaris, viridis & alba. C. B. P.

AMYGDALUS perfica. L. icofand. 1-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales oblongs, ovales, obtus, concaves insérés au calice, ainsi qu'une trentaine d'étamines; le calice monophille, tubulé découpé en cinq parties obtuses, ouvertes; il tombe après que le fruit est noué.

Fruit. A noyau, obrond, velu, marqué d'un fillon longitudinal, arrondi & charnu dans cette espece, nommé péche, contenant un noyau ligneux, creus, fillonné, rustiqué à sa surface, & renter-

mant une amande à deux lobes.

Feuilles, Simples, entieres, longues, terminées en pointe, dentées à leurs bords en dentelures très-aiguës, portées sur de courts pétioles, souvent phisées vers l'arête du milieu.

Racine, Rameufe, ligneufe.

Porz. Il varie suivant la culture; sa tige est naturellement droite; l'écorce blanchâtre; le bois dur, les fleurs sessiles, distribuées le long des jeunes tiges; les seuilles alternes.

Lieu. La Perse, naturalisé en Europe.

Propriets. Les feuilles sont ameres; les sleurs aromatiques, ameres; le fruit aqueux, agréable; Pamande légérement amere; les seuilles antiseptiques, sébrituges; les sleurs purgatives, vermituges; la chair du fruit rafraichissante, peu nourrissante.

Usages. Des fleurs on fait un firop purgatif, dont la dose est de 3j; on les emploie aussi en infusion, ainsi que les scuilles; on donne aux antmaux l'infusion des seuilles, à la dose de poig, ij dans lbi ji d'eau.

Qqiij

Ct. XVI.

## 630. LE CERISIER.

CERASUS sativa. I. R. H. PKUNUS cerasus. L. icosand. 1-gynia.

Flux. } Caracteres du Prunier, n.º 616. Le Fruit. } calice tombe lorfque le fruit est formé; le truit rond, d'un beau rouge dans sa maturité, nommé ατήε, le noyau obrond. La grosseur de la saveur du truit varient selon les variétés, qui sont très multipliées.

Feuilles. Pétiolées, ovales, lancéolées, dentées

en leurs bords en maniere de scie. Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Aibre affez élevé; les tiges droites, l'écorce grife à l'extérieur, rougeatre en dedans, f é détachant par bandes horizontales, fouvent chargées d'une gomme; le bois rougeatre, médiocrement dur; les fleurs péduncultes, folitaires ou dispofées en petits bouquets; les feuilles alternes.

Lieu. Toute l'Europe.

Propriéts. Le fruit a un goût doux, agréable, favoureux; il est rafraichissant, nourrissant, laxatif Jorsqu'il est bien mûr, astringent quand il est encore vert. On regarde les feuilles comme laxatives, les noyaux comme diurétiques. La gomme, ainsi que celle de l'Abricotier, peut eire substituée à la gomme arabique, qui cependant est préférable, D'ages. On se serve que sur munical me de des de l'Abricotier que un sur la marche de l'Abricotier que un cependant est préférable, D'ages. On se serve que sur sur médicaine.



## 63 1. LE BOIS DE SAINTE-LUCIE \*.

CL. XXI. SECT. VII.

CERASUS racemofa filvestris, fructu non eduli. C. B. P.

PRUNUS padus. L. icofand. 1-gynia.

Fleur. Caracteres du précédent, la sleur & Fruit. le fruit plus petits.

Feuilles, Simples, entieres, ovales, dentées à leurs bords, terminées en pointes, pétiolées; & ce qui les distingue, c'est qu'on trouve des glandes à leur base & sur les pétioles.

Racine. Rameuse, ligneuse, traçante.

Port. Le même à peu près que celui du Cerister, mais le bois dut , coloré & odorant ; les sleurs disposes à l'extrémité des tiges en grappes raneuses; seuilles alternes. Lieu. Les bois.

Propriétés. Le bois est sudorifique, rarement Usages. mis en usage en Médecine.

### 632. L'AMANDIER.

AMYGDALUS fativa. C. B. P.
AMYGDALUS communis. L. icofand. 1-gyn.

Fleur. Caracteres du Pêcher, n.º 629. Le fruit Fruit. nommé amande, coriacé, sec, renfermant un noyau ovale, légérement fillonné, & dans lequel on trouve une amande ovale.

<sup>\*</sup> On donne ici, d'après M. de Tournefort, le nom de beix de Sainte-Lucie au Pultier, Prunus Padus, quoique on ait reconnu que le vrai bois de Sainte-Lucie employé par les Artifles, (oit le Prunus Mahaleb. Lits.

Feuilles, Moins grandes que celles du Pêcher, CL. XXI. blanchatres, longues, pétiolées, étroites, termi-SECT. VII. nées en ponnes, dentelées à leurs bords, les dentelures inférieures glanduleuses, simples, entieres.

Racine, Rameuse, ligneuse.

Port. Arbre dont la tige est droite, la tête peu toussue; l'écorce des trones gercée; celle des tiges lisse, cendrée; le bois très-dur, fouvent coloré; les seurs pédoncolées, axillaires ou disposées le long des tiges; feuilles alternes.

Lieu. Indigene dans la Mauritanie; cultivé en Europe, souvent dans les vignes, auxquelles son ombrage n'est pas nuisble. L'Amandier doux & l'amer sont des variétés de la même espece.

Propriétés. L'amande a une faveur agréable; elle elt huileuse & couverte d'une poussirer réineuse; les amandes en général sont pesantes à l'eltomac, laxatives & anodines; les amandes

ameres, stomachiques, fébrifuges.

Ulages. On ne se sert que de l'amande, dont on tire une huile exprimée qui se donne depuis \$\frac{3}{3}\$ iy usqu'a \$\frac{3}{3}\$ iv pour les hommes; on en fait des émulsions qui sont anodines & rafracthistantes; l'on tire des amandes ameres, une huile exprimée qui est anodine, carvinative, douce comme l'autre, & propre aux douleurs d'orelle; on dome aux animaux l'huile d'amandes douces à la dose th 6.

OBSERVATIONS. Dans les Amandiers , Amygdali , le calice inférieur à cinq fegmens; cinq pétales, plusieurs étamines fur le calice, un flyle; le fruir charnu reffermant un noyau , offrant sur sa surface de petits trous.

1.º L'Amandier Pêcher, Amygdalus Perfica, à feuilles dont toutes les dentelures sont aigues; à fleurs affités, solitaires.

Il est incertain si les Anciens ont connu le Pêcher; c'est un arbre délicat qui pour être bien conservé, exige une bonne exposition . & un abri. La culture a produit plus de trente variétés émanées des fleurs plus ou moins Ct. XXI. colorées en rouge, fimples ou doubles, du fruit plus ou SECT. VIL. moins gros, plus ou moins fucculent; à chair blanche. rouge ou jaune; à chair très-adhérente au noyau, ou s'en séparant facilement; à épiderme du fruit blanc . iaune, violet, rouge ou marbré. On greffe le Pêcher sur le Prunier ou sur des sauvageons de Pêcher ou d'Amandier. Comme cet arbre fleurit des premiers, les gelées d'Avril font souvent périr la récolte des pêches. La pêche bien mûre & fondante, ne mérite aucun reproche; lorsqu'on en mange modérément, elle humecte, rafraichit. Les hypocondriaques n'en sont point incommodés. Le noyau de pêche recele une amande amere, qui peut fournir une huile graffe par expression. Les fleurs de Pêcher récentes. font aromatiques & ameres; elles font vraiment purgatives; mais cette propriété s'affoiblit beaucoup par la dessication: les feuilles ont la même propriété, sur-tout celles du printemps ; une demi-once infusée dans un demi-setier d'eau, & édulcorée avec du miel, fournit une purgation agréable. Voyez le Tableau 629.

2.º L'Amandier commun, Amygdalus communis . à fleurs affises deux à deux; à dentelures inférieures

des feuilles glanduleuses.

C'est arbre n'a été introduit en Europe qu'après Caton. Il offre quelques variétés : à noyau dur , à noyau se cassant facilement, à amandes douces, à amandes ameres.

On greffe l'Amandier fur le Prunier & sur le Pêcher ; cet arbre craint les gelées du printemps ; comme il fleurit des premiers, souvent les froids d'Avril détruisent les fleurs. On l'abandonne dans notre climat en plein air, sans le plier en éventail, abrité, comme dans le Nord. Le bois est assez dur & répand une odeur agréable. Les amandes douces & les ameres fournissent une grande quantité d'huile graffe ; lorsque cette huile est récomment exprimée, elle est louche; elle ne devient limpide qu'en vieillissant ; mais dans cet état elle est rance & acre. Cette huile ne se fige pas au plus grand froid. Quelques Médecins en font une grande consommation; on se rappelle encore à Paris de celui qui ordonnoit presque à tous les malades de l'Hôpital de la

Charité, l'huile d'amande douce. Cette méthode est en CL. XXI. général nuisible dans les maladies aigues ; les malades SECT. VIL. rendent cette huile verte & âcre ; elle les fatigue le plus souvent de maniere à aggraver tous les symptomes.

Les émulsions se préparent avec les amandes dont on a enlevé l'enveloppe; ces émulsions sont tempérantes & calmantes; c'est un bon remede auxiliaire dans les maladies aigues; mais plusieurs sujets les vomissent & en sont fatigués. Les amandes ameres sont vénéneuses pour plusieurs quadrupedes & oiseaux; cependant les hommes

les mangent impunément.

La Provence & le Languedoc nous fournissent une quantité extraordinaire d'amandes seches qui s'envoient dans toute l'Europe. C'est une ressource pour les desserts d'hiver & de carême. Les Confiseurs en emploient beaucoup en dragées, &c. En général c'est un aliment de difficile digestion, & quelquesois dangereux lorsque les amandes sont trop anciennes; alors elles sont âcres, font tousser, causent quelquesois des coliques violentes.

3.º L'Amandier nain, Amygdalus nana, à feuilles linaires, lancéolées, plus étroites à la base. Originaire de Sibérie.

Racine rampante; tiges nombreuses, de deux pieds, rameules : stipules linaires; feuilles lancéolées, à dents de scie; fleurs sans péduncule, rouges, assises, deux ou trois ensemble.

Nous l'avons cultivé dans le jardin de Grodno avec une foule de plantes Sibériennes, dont les semences nous avoient été envoyées par M. Pallas, un des plus célebres Naturalistes de ce siecle, & des plus communicatifs. Cet arbriffeau produit un bel effet par ses fleurs rouges très-nombreuses, répandues dans la longueur des branches.



### 633. LE JUJUBIER.

CL. XXI. SECT. VII.

Z121PHUS. Dod. Pempt. RHAMNUS. ziziphus. L. 5-dria, 1-gynia.

Fleur. Caracteres du Nerprun, n.º 571. Les Fruit. Heurs hermaphrodites; la corolle divisée en cinq; deux flyles; baie ovale, contenant un noyau biloculaire.

Feuilles. Pétiolées, ovales, oblongues, simples, à trois nervures, dentées en maniere de scie, luisantes, unies, d'un vert clair.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Grand arbrifleau, l'écorce rude, gercée; la tige tortueufe; les jeunes branches pliantes, garnies à leur infertion de deux aiguillons durs, piquans, preque égaux; les fleurs axillaires, attachées à de courts pétioles; les fruits d'un beau rouge dans leur maturité; les feuilles alternes, diffribuées le long d'une jeune branche.

Lieu. La Provence, le Languedoc; il ne mûrit fes fruits que dans les Provinces Méridionales de

France.

Propriétés, Le fruit est nour rissant, doux, agréable, quoique un peu fade; il est expectorant, adoucissant, légérement diurétique.

Usages. On emploie le fruit en tisane, ou dans

les apozêmes pectoraux.



### 634. LE LAURIER-CERISE.

LAUROCERASUS. Clus. Hist.
PRUNUS laurocerasus. L. icosand. 1-gyn.

Fleur. Caracteres du Prunier, n.º 626. La Fruit. Heur & le fruit plus petits; le noyau ovale, pointu, marqué d'un fillon.

Feuilles. Simples, entieres, oblongues, fermes, épailles, luisantes, pétiolées, avec deux glandes sur le dos.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Arbre dont les tiges ont quelquefois dix ou douze pieds, l'écorce lifle, d'un vert brun; les fleurs difpofées en grappes pyramidales, axillaires, plus courtes que les feuilles qui font alternes, toujours vertes, quelquefois panachées, ce qui conflitue une variété de la même espece.

Lieu. Apporté de Trébisonde en 1576, naturalisé en France.

life en France.

Propriétés, Les fleurs & les feuilles ont l'odeur & le goût de l'amande amere; des feuilles diftillées avec l'eau-de-vie on retire une liqueur fhomacale, qui devient un poifon violent fi la diftillation est trop chargée, ou fi la dose en est trop forte. M. Duhamel, en distillation plusieurs fois de l'eau sur des seuilles de Laurier-cerife, a éprouvé qu'une cuillerée de cette liqueur suffisioi pour tuer sur le champ un gros chien; si on lui en sait avaler quelques goutes chaque jour, son appétit augmente, il engraisse.

Ulages. On fait infuser les feuilles du Lauriercerife dans le lait, pour lui donner un goût agréable, mais les expériences rapportées prouvent qu'on doit en ménager la dose, quoique le lait, ainsi

que l'émétique, soit un contre-poison.

Un cheval morveux a été traité avec le Lauriercerife; on a commencé par deux gros, & par pro- CL. XXI. greffion jusqu'à 3 viij ; le vingt-septieme jour , Sect. VIL on lui donna 3 ix, & l'animal eut des coliques qui le tourmenterent pendant un quart-d'heure seulement; les trois jours suivans, on poussa la dose julqu'à 3 xiij, ce qui ne produisit aucun effet ; pour le mouton au contraire , la liqueur du Laurier-cerise est mortelle, ainsi que pour le chien & pour l'homme.

### SECTION VIII.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur rosacée, dont le calice devient un fruit à pepin.

## 635. LE POIRIER.

PYRUS. I. R. H. PYRUS communis. L. icofand. 5-gynia.

FLEUR, Rosacce; cinq pétales obronds, grands, concaves, inférés dans un calice d'une scule piece concave, à cinq découpures ouvertes, une vingtaine d'étamines également inférées au calice.

Fruit. A pepin, obrond, ovale danscette espece, alongé par sa base, & nommé poire; ombiliqué, l'ombilic bordé par les échancrures du calice; charnu, divifé intérieurement par des membranes cartilagineuses, en cinq loges qui contiennent des pepins oblongs, obtus, aigus à leur base, aplatis d'un côté, & convexes de l'autre.

Feuilles, Pétiolées, simples, dentelées, lisses, d'un vert luisant.

SECT. VIII. Racine. Ligneuse, rameuse.

Port, Arbre dont la tige est droite; l'écorce raboteuse sur les rouses; le bois rougeaire, d'un grain fin, très-pesant; les sleurs à péduncules unistores, disposées en ombelle; les feuilles alternes; la forme, la couleur & le goût des poires, établissent une infinité de variétés que la culture & la gresse moltiplient sans changer l'espece.

Lieu. Cultivé dans toute l'Europe.

Propriétés. Le ftuit est doux, sucré, succulent,

un peu indigeste, venteux; la semence vermifuge.

Usages. Avec le fruit on fait une, siqueur spiritueuse, espece de vin nommé poiré; il s'aigit facilement dans les chaleurs, & se conserve moins que le vin de pomme; il est désaltérant, & passe pour stomachique.

## 636. LE COIGNASSIER.

CYDONIA vulgaris. I. R. H. PYRUS cydonia. L. icosand. 5-gynia.

Flur. 3 Caracteres du précédent, les fleurs plus Fruit. 3 grandes; les fruits moins alongés, ordinairement plus gros, marqués de quelques fillons, couverts d'un duves fin , blanchâtre , nommé coing.

Feuilles. Pétiolées, simples, très-entieres, couvertes d'un duvet très-fin, & blanchâtres en dessous.

Racine. Ligneuse, rameuse, tortueuse.

Port. Athre dont le tronc est souvent tortueux, nouver peu épaisse, cendrée en debars, rougeâtre en dedans; le bois jaunâtre, assez des fleurs au sommet des tiges, & solitaires; les

feuilles alternes, étroites dans une variété. Les coings ronds forment une autre variété, l'arbre CL XXI. qui les porte se nomme Coignier.

SECT. VIII.

Lieu, Les bords du Danube, cultivé dans toute l'Europe, propre à faire des haies hautes & fortes,

Propriétés. Le fruit a une odeur forte, une saveur acide, austere; cru, il est stomachique, antiémétique, astringent, laxatif lorsqu'on en mange beaucoup; les semences sont mucilagineuses

& adoucissantes.

Usages. Du fruit l'on fait un vin, des confitures, une gelée nommée cotignac; les semences macérées dans l'eau, entrent dans les gargarismes. dans les collyres contre l'ophtalmie, dans les lavemens pour appailer les tranchées; on s'en sert aussi pour diminuer les douleurs des hémorroïdes,

### 617. LE POMMIER.

MALUS. I. R. H. PYRUS malus. L. icofand. 5-gynia.

Fleur. Caracteres du Poirier , n.º 635; les Fruit. S fleurs plus grandes, souvent colorées de rose ; les fruits plus ronds , concaves à leur base, nommés pommes.

Feuilles, Pétiolées, simples, dentées en maniere de scie, souvent velues en dessous, sur-tout quand elles font jeunes ; le desfous relevé de nervures saillantes, le dessus sillonné.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Grand ou petit arbre, suivant la culture qu'il reçoit; le tronc droit, l'écorce raboteuse, cendrée en dehors, jaune en dedans; le bois coloré, plein & liant; les fleurs au sommet des tiges, presque sessiles, ombellées ou solitaires; les feuilles

alternes. Les pommes prennent différens noms. Ct. XXI. felon les variétés établies par leur forme , leur SECT. VIII. goût, leur couleur, qui sont prodigieusement diverlifiées.

Lieu, Cultivé dans toute l'Europe,

Propriétés. Le fruit est acidale, savoureux, d'une odeur agréable, rafraîchissant, béchique, diurétique.

Usages. Il communique ses vertus à toutes les

préparations; on le fait entrer dans les tisanes délayantes, apéritives, laxatives.

OBSERVATIONS. Dans les Poiriers, Pvri, le calice à cinq segmens, cinq pétales; le germe inférieur, plusieurs étamines sur le calice, cinq styles; fruit couronné par le calice , charnu , à cinq loges , renfermant plusieurs femences.

1.º Le Poirier commun, Pyrus communis, à feuilles ovales, lancéolées, lisses, à dents de scie; à fleurs en corymbe ; à fruit prolongé à la base. Voyez le Tableau

Le Poirier sauvage est épineux; son fruit très-apre, la culture lui fait perdre ses piquans , & adoucit son fruit; cependant les semences des Poiriers cultivés ne donnent que des individus épineux, à fruits très-apres. On greffe le Poirier sur sauvageon ou sur Coignassier.

On compte plus de quatre-vingts variétés de Poirier, zoutes résultantes de la culture & de la greffe; le fruit fournit le plus grand nombre. On trouve des poires depuis la groffeur des cerifes, jusqu'à la groffeur de deux poings réunis; des poires à peau blanche, jaune, grise, verte, rougeatre; des poires douces, aigrelettes, aromatifées, fondantes, ou plus ou moins dures; des poires qui murissent à la fin de Juin, d'autres en Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre. Ce fruit offre des monstruosités très - singulieres. Nous avons des poires réunies deux à deux, trois, à trois & quatre à quatre. La piqure des insectes change souvent leur forme, y cause des tumeurs, des excroissances.

Les Evenistes & les Menuisiers emploient beaucoup le bois bois de Poirier; sa couleur rouge lui donne la préférence fur plusieurs autres aussi durs; d'ailleurs il prend très-bien CL. XXI. le noir d'ébene : les Graveurs sur bois s'en accommodent Sect. VIII. volontiers, mais il est sujet à travailler & à bomber sous la presse.

2.º Le Poirier Pommier , Pyrus Malus , à feuilles ovales, aigues, à dents de scie, un peu velues en dessous; à fleurs en ombelle, affifes; à fruit concave à la base.

Le Pommier sauvage s'éleve en grand arbre ; il est épineux, à fruit âcre : la culture offre une foule de variétés relatives à la grandeur de l'arbre, & sur-tout à la forme & au goût du fruit. On connoît des pommes de toute groffeur, depuis la groffeur d'une noix, jusques à celle de la tête d'un enfant ; des pommes acidules, d'autres douces; des pommes rondes & alongées, des blanches, des vertes, des roses, des rouges, &c. Les fleurs du Pommier sont simples ou doubles, plus ou moins rouges. On compte de dix-huit à vingt-cinq étamines. Le bois du Poirier est moins dur que celui du Pommier : les Tourneurs en consomment beaucoup.

Les pommes bien mûres recelent un fuc acido-faccharin très-salutaire; l'excès seul peut causer quelques accidens, comme diarrhée, flatuosité. C'est un préjugé, de croire que ce fruit & les autres analogues, donnent origine à la dyssenterie : les grandes & funestes épidémies de cette maladie, commencent avant la maturité des fruits. Les pommes n'ont jamais causé la fievre, c'est encore une imputation mal fondée. On prépare avec les pommes de la plus mauvaise qualité, une excellense liqueur, résultat de la fermentation, qu'on appelle cidre; cette liqueur bien faite , c'est-à-dire suffisamment déféquée par la fermentation, est agréable, & n'a cause des coliques de peintre, que lorsqu'elle étoit frauduleusement adoucie avec la litarge. La décoction de pommes acidules est une excellente tisané dans les maladies aigues. La pulpe de pomme de rainette, appliquée sur les yeux attaqués d'inflammation, calme la douleur.

3.º Le Poirier Coignassier, Pyrus Cydonia, à feuilles très-entieres; à fleurs solitaires. Cultivé dans nos jardins.

On en distingue deux variétés que quelques Auteurs regardent comme especes. 1. Le Coignassier oblong , Tome III.

Cydonia oblonga, à feuilles oblongues, ovales, cotonneuses en dessous ; à pomme en toupie ; 2.º le Coignassier SECT. VIII. pomme, Cylonia maliformis, à feuilles ovales, cotorneuses en dessous ; à pommes arrondies. Le Coignather se multiplie de plants enracinés, ou en gressant les rameaux fur Poirier fauvage.

L'odeur des coings est forte, pénétrante, particuliere; les coings, avant leur maturité, sont très-acerbes, on les prescrit comme tels dans l'atonie des visceres avec bouffissures , diarrhée ; la maturité les rend sucrés , mucilagineux, alors ils ne sont que nutritifs. On retire de l'écorce des semences une espece de gomme qui dissout la gomme ammoniaque; cette gomme a réussi pout calmer les douleurs causées par les gersures des mamelles. Les confitures de coing, comme marmelade, ne conservent nullement la vertu astringente des fruits; ainsi c'est un préjugé ridicule de les prescrire dans la diarrhée, les fleurs blanches, &c. &c.

### 638. LE SORBIER ou CORMIER.

SORBUS Sativa. C. B. P. Sorbus domestica. L. icosand. 3-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq petits pétales obronds, concaves, inférés dans un calice d'une seule piece, concave, ouvert, à cinq dentelures; une vingtaine d'étamines inférées au calice

Fruit. Baie molle, nommée forbe ou corme, globuleuse, ombiliquée, renfermant trois semences oblongues, distinctes, cartilagineuses.

Feuilles. Ailées avec une impaire, les folioles opposées, sessiles, très-entieres, longues, pointues, finement dentelées par leurs bords, blanchâtres & cotonneuses en dessous.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbre d'une médiocre hauteur ; l'écorce rude, raboteuse; le bois très-dur, compacte, rougeâtre; les fleurs au sommet des tiges, disposées en espece de corymbe; les feuilles alternes, avec Ct. XXI. des stipules à leur insertion.

Lieu. Les pays chauds, cultivé en Europe.

Propriétés. Le fruit a un goût très-acerbe avant fa maturité, en mûrissant il devient mou, fade, doux; il est indigeste & altringent. On laisse ramollir les sorbes sur la paille comme les nesses, elles mûrissen & deviennent au goût plus agréables que les dernieres,

Ufages. Du fruit on tire une eau distillée, qui fe donne dans les potions & juleps astringens, depuis § iv jusqu'à § vi) le suc exprimé & fermenté devient vineux & resliemble au poiré; il est plus fort que le cidre. On emploie extérieurement le fruit, réduit en poudre, comme defficatif.

OBSERVATIONS, Dans les Sorbiers, Sorbi, le calice à cinq fegmens; la corolle à cinq pétales; plusieurs étamines sur le calice; trois pissis, germe insérieur; baie à trois fémences.

1.º Le Sorbier des Oiseleurs, Sorbus aucuparia, à feuilles ailées; à folioles lisses sur les deux faces.

Très-commun dans les forêts de Lithuanie, rare dans nos Provinces; il ne se trouve que sur les hautes montagnes du Lyonnois & du Dauphiné.

Arbre droit, rameux, de vingt à vingt-cinq pieds; huit folioles de chaque côt du pénole, a vec une impaire, elles sont ovales, lanccolées, fermes, à dents de sici se seus en bouquets, affez grandes; baie ovale, rtèsrouge, renfermant de trois à cinq semences. Le nombre des siyles n'est pas plus constant, on en trouve trois, quare ou cinq. Le bois qui est très-dur, sett à faire des vis de pressons, des rayons de roues, des timons de voiures; les Graveurs sur bois le recherchent; les baies qui sont peu aqueuser, pulvérisées & humeties avec suffisante quantité d'eau, fermentent & fournissent, par la distillation, une grande quantité d'esprit-de-vin, fur-tout si on ne les cueille qu'après les premieres gélées. Nous avons plusseurs sibs un su sou constant de la const

Rrij

& nous n'en avons jamais été purgés. Ce fruit fournit CL. XXI. une bonne nourriture aux grives, aux jaseurs de Boheme Szcr. VIII. & aux coqs de bruyere.

2.º Le Sorbier idomestique, Sorbus domestica, à feuilles ailées; à folioles velues en dessous. En Suisse, en Dauphiné, sur les montagnes du Lyonnois. Voyez

le Tableau 638.

Le fruit de la groffeur d'une petite pomme, en forme de poire, jaune ou un peu rouge; il elf très - acrèse, mais en le laissant un peu altérer sur la paille, il devient asse de vieux, à sixanne ans ; son bois est très-dur. Le fruit, avant sa maturité, est si apre qu'il ressers-dur. Le truit, avant sa maturité, est si apre qu'il resserse les tentes de tanne tout l'intérieur de la bouche; auss sis décodios fournit un des meilleurs moyens pour réintégrer cettain organe reslèché, du reparandam virginitatem.

# 639. LE GRENADIER à fleur double, ou Balaustier.

PUNICA flore pleno majore. I. R. H. PUNICA granatum. & L. icosand. 1-gynia.

Fleur. Variété du n.º suivant, dont il ne dissere Fruit. Que par le nombre multiplié des pétales, qui forment des sleurs doubles, & sont avorter le germe.

Feuilles.
Racine.
Port.
Comme dans le suivant; les tiges
Racine.
plus droites, moins armées de piquans,

Lieu. Les jardins ; dans les pays froids il réussit

mieux dans des caisses qu'en pleine terre.

Propriétés. Les fleurs desficatives, astringentes, anthelmintiques, nommées balaustes dans les bou-

Usages. On les prescrit, réduites en poudre & en décoction, à la dose de 3 j ou 3 s, pour l'homme, de 3 j pour les animaux.

### 640. LE GRENADIER A FRUIT.

Punica fructu dulci. i. r. h. PUNICA granatum. L. icofand. 1-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales obronds, droits, ouverts, inférés dans un calice monophille, campanulé, épais, aigu, coloré, divilé en cinq découpures; un grand nombre d'étamines inférées au calice.

Fruit. Espece de pomme presque ronde, nommée grenade, formée d'un calice renflé & couronné à son sommet par les échancrures de ce même calice, recouverte à l'extérieur d'une enveloppe dure; intérieurement divisée en neuf loges dont les cloisons membraneuses partent du réceptacle, & renferment des semences entourées d'une pulpe fucculente, ordinairement rougeâtre.

Feuilles. Pétiolées, fimples, entieres, oblongues, quelquefois finnées, jamais dentelées, tou-

jours liffes & luifantes

Racine. Jaune, ligneufe, rameule.

Port, Grand arbriffeau qu'on peut élever en espalier ou en arbre; l'écorce rougeatre, le bois dur & brun; les tiges épineuses; les fleurs seffiles, ordinairement solitaires, d'un beau rouge; les feuilles opposées, quelquesois rassemblées, éparses.

Lieu. Les haies, en Provence & en Languedoc; cultivé dans nos jardins où il mûrit rarement ses fruits.

Propriétés: L'écorce du fruit a une faveur acerbe & austere ; elle est très-astringeme ; le fuc est doux . acidule, rafraîchissant; les membranes qui séparent'les loges font très-acerbes; les grains aigres & très-astringens; il y a des grenades plus acides

les unes que les autres; les acides sont plus astrin-CL.XXI. gentes, plus rafraîchissantes.

Usages. On emploie en Médecine les sleurs, les grains, le sur, l'écorce. On donne la poudre des sleurs en insuson, à la dose d'une pincée; le suc est regardé comme alexipharmaque; les grains se prescrivent en poudre, à la dose de 3 jo u 3 ji; l'écorce nommée dans les boutiques malicorium, bouillie dans du vin, est vermisuge; on la donne en poudre, depuis 3 β jissqu'à 3 ji, & jusqu'à 3 β, en décoction pour les hommes; aux animaux, à la dose de 3 β & de 3 j β en décoction dans 1 b j β d'eau.

OBSERVATIONS. Dans le Grenadier, Punica, le calice au deflus du germe à cinq fegmens; corolle de cinq pétales; plusieurs étamines sur le calice, un pistil; fruit succulent, à plusieurs loges, à plusieurs semences.

1.º Le grand Grenadier, Punica granatum, à tige en arbre; à feuilles lancéolées. En Espagne, en Languedoc. Voyez les Tableaux 629 & 640.

Les variétés sont: 1.º le Grenadier sauvage qui est commun dans les haies auprès de Monpellier; 2.º Le Grenadier cultivé, à fruit doux 3.º le Grenadier à fruit acide; 4.º le Grenadier à grandes sleurs doubles; 5.º le Grenadier panaché, à grandes sleurs doubles; 6.º le Grenadier à petites sleurs doubles.

2.º Le Grenadier nain, Punica nana, à tige en arbrilleau; à feuilles linaires. Originaire d'Amérique.

La tige s'éleve à peine à cinq pieds; les feuilles plus courtes, plus étroites; il fleurit tout l'été.

Cette espece plus délicate que la premiere, mérite d'être cultivée; on pourroit greffer sur ces pieds nains le

Grenadier à gros fruits doux.

Les Grenadiers se multiplient facilement par marcere ou par les drageons enracinés qui naissen auprès des gros pieds, Les grands hivers sont louvent périr les Grenadiers en pleine terre, ainsi il faut les tenit en espalier, & les couvrir pendant les fortes gelées, excepté dans nos Provinces Méridionales où ils subtifient en builson; en cet état ils donnent plus de fruit, car les grenades ne viennent que fur les pouffes des années précédentes. Les Grenadiers sont de très-jolis arbrisseaux, sur tout L. XXI.

Les Grenadiers font de très-jolis arbriffeaux, fur-tout Sect. VIII. lorsqu'ils sont chargés de leurs belles fleurs pourpres; eeux à fleurs doubles n'en donnent en quantité que lorsqu'ils sont reflerrés dans des caisses. Le suc de grenades acides fournit une des meilleures tilnes dans les maladies aigues; auss les Médecins du Languedoc l'ordonnent-ils fréquemment, sur-tout dans les shevres remittentes & les synoches inflammatoires. L'écorce du fruit qui est presque ligneuse, est un des plus paisses afringens; son goût très-acerbe annonce cette propriété. Ce remede réusite en décodion & en poudre dans les maladies évacuxoires caussées par atonie; mais il feroit funesse dans les diarrhées ou hémorragies actives qui dépendent d'une force vive qui tend à dépurer ou à d'inniuer la pléthore.

Les semences sont moins âpres. On assure, d'après quelques observations, qu'un scrupule pris à jeun & en poudre, avec du miel, est un excellent remede contre les steurs blanches avec atonice. Les seurs, sur-tout le calice du Grenadier, sont aussi afte, acerbes. Toutes cet

parties peuvent servir pour tanner les cuirs.

### 641. LE ROSIER DE PROVINS.

Ros a rubra simplex. C. B. P. Ros a centifolia. L. icosand. polygyn.

Fleur. Rosacée; cinq pérales échanarés en cœur, adhérens au calice, ainsi qu'un grand nombre d'étamines; le calice monophille, campanulé, globuleux à sa base, découpé par le haut en cinq solioles lancéolées, aiguës, aussi longues que les pérales; le calice glabre dans cette espece, & ses découpures presque ailées; plusieurs pistils.

Fruit. La baie du calice devient un fruit charnu, coloré, mou, resserré par le haut, couronné par les découpures desséchées, uniloculaire, renter-

Rriv

mant plusieurs semences obrondes, hérissées de CL. XXI. poils durs.

SECT. VIII. Feuilles. Ailées, terminées par une impaire : les folioles sessiles, ovales, dentées à leurs bords, veinées en leur surface; les pétioles sans épines,

Racine. Ligneuse, traçante, noirâtre.

Port. Arbrisseau qui s'éleve en buisson, & pousse beaucoup de rejetons; les tiges rougeatres, moins fortes, moins hautes que dans les autres Rosiers, & couvertes d'aiguillons; les fleurs d'un beau rouge, axillaires ou rassemblées à l'extrémité des tiges, portées par des péduncules hérissés; feuilles alternes, avec deux stipules à leur insertion. Le Rosier de provins à seur double, est une variété qui ne produit point de fruit.

Lieu. Cultivé dans les jardins.

Propriétés. Les fleurs ont une odeur agréable & pénétrante, une saveur apre, Elles sont fortifiantes, astringentes, répercussives, vulnéraires, purgatives lorsqu'elles sont épanouies, & seulement styptiques avant l'épanouissement.

Usages, Pour l'intérieur on tire des fleurs une teinture astringente ainsi que leur décoction; la dose en est de Ziv; le sirop a la même vertu, On emploie les roses dans les cataplasmes & les fomentations astringentes & résolutives; le miel dans les gargarismes & injections détersives & consolidantes; l'huile, le vinaigre, l'onguent ont à peu près les mêmes usages. On donne aux animaux ces fleurs en décoction, à la dose de poig, i dans to i f d'eau.

## 642. LE ROSIER à fleur blanche.

CL. XXI. SECT. VIII.

Rosa alba vulgaris major. C. B. P. Rosa alba. L. icofand. polygyn.

Fleur. \ Caracteres du précédent; le calice fem-

Fruit. I blable, les fleurs blanches; elles produisent rarement leurs fruits. Feuilles. Comme dans le précédent, d'un vert plus sencé

plus foncé.

Racine, Comme le précédent.

Port. Le même, si ce n'est que les péduncules sont lisses.

Lieu. Cultivé dans les jardins.

Propriétés. Les fleurs astringentes & purgatives

fuivant quelques Auteurs.

Usages. On ne se sert que de l'eau distillée des sleurs, qui convient dans les collyres, contre les inflammations des yeux.

### 643. LE ROSIER SAUVAGE, ou Chinorrodon.

Rosa silvestris vulgaris, slore odorato, incarnato. C. B. P. Rosa canina. L. icosand. polygyn.

Fleur. 3 Caraceres des précédens ; les fleurs Fruit. 3 odorantes , couleur de rofe, quelquetois blanches ; le fruit ovale , nommé Chinorrodon , Cynorrodon ou gratte-cul. Feuilles. Comme dans les précédens ; les folioles

aiguës, leurs pétioles garnis d'aiguillons.

Racine. Comme les précédens.

CL. XXI. Port. Les péduncules glabres, la tige couverte SECT. VIII. d'aiguillons droits.

Lieu. Toute l'Europe, dans les haies.

Propriétés. Les fleurs ont une odeur agréable, douce; une faveur un peu âpre; elles font altringentes, vulnétaires, répercuffives, purgatives; le fruit est diurétique, stomachique; les semences plus apéritives; le firop plus astringent que les fleurs.

Ulages. On emploie les fleurs en infusion; la conferve du fruit est fort recommandée dans le cours de ventre & pour les foiblesse d'estonac; les femences se prescrivent en poudre, à la dose d'un gros, dans un verre de vin blanc: on donne aux animaux la conferve à 3 iv en pelotte avec du son, ou les fruits en décoction à 3 ii, sur hi se d'eau; on trouve sur les tiges une production accidentelle nommée bédéguar, qui a les mêmes vertus que le fruit, plus détersive en décoction qu'astringente.

OBBERVATIONS. Dans les Rofiers, Rofæ, le calice ventru à cinq fegmens, reflerré au dessous, charm ; cinq pétales; plusueurs étamines sur le calice; plusueurs pissis; pluseurs femences hérisses, adhérentes sur les parois internet du calice. Ce beau gentre présent engreune especes; leur grande ressemblance a causé beaucoup de constition dans les synonymes. Voici le tableau des plus communes & des plus utiles.

#### Les ROSIERS à germes arrondis.

1.º Le Rosier Eglantier, Rosa Eglanteria, à germes lisses, arrondis; à péduncules lisses, à tige armée d'épines éparles, drostres; à pétioles rudes; à folioles aigues. En Allemagne, en Pologne, cultivé dans nos jardins.

Fleurs jaunes; les feuilles très-odorantes; il y a une variété à fleurs doubles.

2.º Le Rosier rouillé, Rosa rubiginosa, à germes

arrondis, hérissés d'épines; à épines de la tige recourbées; à folioles couvertes d'une espece de gouille en dessous. CL. XXI. En Dauphiné, en Allemagne.

Les rameaux à grandes épines éparses; feuilles de sept folioles, ovales, aigues, offrant en desfous des atomes résineux, rougeatres; pétioles hérissés d'épines très-petites, recourbées; on trouve sur la base du germe quelques épines ; fleurs pourpres.

3.º Le Rosier à odeur de cannelle , Rosa cinnamomea , à germes lisses, arrondis; à péduncules lisses; à folioles arrondies, velues; à pétioles peu velus; à tiges à épines qui accompagnent les pétioles. Dans les Provinces Mérie

dionales.

Fleurs d'un rouge foncé, à odeur de cannelle.

4.º Le Rosier des champs, Rosa arvensis, à germes arrondis, lisses; à péduncules lisses; à tiges & pétioles armés d'épines ; à fleurs blanches , en bouquets imitant l'ombelle. Lyonnoise, en Suede,

C.º Le Rosier à feuilles de Pimprenelle, Rosa Pimpinellifolia, à germes lisses, arrondis; à péduncules lisses; à épines de la tige éparses , droites ; à pétioles rudes ; à feuilles obtuses. En Dauphiné, sur les montagnes du

Bugey. 6.º Le Rosier très-épineux , Rosa spinosissima , à germes liffes, arrondis; à péduncules hériffés; à tiges & pétioles armés d'épines très-nombreuses. En Allemagne, en Dauphiné.

Epines droites, très-rapprochées, inégales; neuf folioles petites, ovoides.

Le fruit mûr est noirâtre ; la fleur blanche, à onglets

jaunarres ; il differe peu de la précédente espece. 7.º Le Rosier velu, Rosa villosa, à germes hérisses, arrondis; à péduncules hérissés; à épines de la tige éparfes; à pétioles armés d'épines; à feuilles un peu coton-

neuses. En Dauphiné, en Allemagne. Tige liffe, à deux ou quatre épines ramassées sous les

sœuds; feuilles obtuses; pétales rouges.

8.º Le Rosier toujours vert, Rosa sempervirens, à germes hérissés, arrondis; à péduncules hérissés; à tiges & pétioles armés d'épines; à fleurs comme en ombelle. En Allemagne.

SECT. VIII.

A feuilles de cinq folioles, un peu succulentes, lan-Ct. XXI. céolées, perfistantes.

### Les Rosiers à germes ovales,

9.º Le Rosier à cent feuilles , Rosa centifolia , 2 germes ovales , hérissés; à péduncules hérissés; à tige hérissée & armée d'épines; à pétioles sans épines. Cultivé dans les jardins.

Les segmens du calice ailés; les pétioles glanduleux; les folioles ovales, à dents de scie, velues en dessous.

10.º Le Rosier de France, Rosa Gallica, à germes hérissés, ovales; à péduncules hérissés; à tige & pétioles hérissés de poils & d'épines. En Bourgogne, dans le Lyonnois.

La tige est lisse dans sa plus grande partie; les folioles à peine velues en dessous; le germe hérisse à la base; les fleurs rouges ou blanches.

11.º Le Rosier des Alpes , Rosa Alpina , à germes lisses, ovales; à péduncules & pétioles hérisses; à tige fans épines ; à feuilles de sept folioles , lisses. Sur les montagnes du Forez, du Dauphiné, d'Autriche.

Les segmens du calice entiers : les pétales incarnats. zerminés en cœur ou à deux lobes.

12.º Le Rosier canin, Rosa canina, à germes

ovales, lisses; à péduncules lisses; à tige & pétioles. armés d'épines. Lyonnoise, en Lithuanie. La tige lisse n'offre des épines qu'aux nœuds ; pétales

roses, terminés par deux lobes; deux bractées opposées, 13.º Le Rosier blanc, Rosa alba , à germes lisses,

ovales; à péduncules hérissés; à tige & pétioles armés d'épines. En Autriche, sur les montagnes du Lyonnois. Les segmens du calice ailés ; les pérales blancs ; on

cultive la variété à fleurs doubles,

14.º Le Rosier nain, Rosa pumilla, à germes ovales, hérissés; à péduncules & périoles hérissés; à tige armée d'épines nombreuses vers le haut. En Autriche.

Les fruits grands en forme de poire.

Ces quatorze especes de Rosiers, caractérisées suivant les attributs les plus constans, nous paroissent cependant peu prononcées, Nous favons que dans d'autres genres, le sol, le climat, la culture, font disparoître les épines, .

Les Rosiers sont des arbrisseaux peu délicats, ils SECT. VIII. supportent très-bien les terribles hivers de Lithuanie. On les multiplie par marcottes, ils reprennent même de bouture. On greffe les especes rares sur celles qu'on a en abondance. J'ai vu des greffes de Rosier sur le Houx & fut l'Oranger. Les branches qui ont porté beaucoup de fleurs, périssent assez souvent; mais les racines produisent de nouveaux jets qui réparent les pertes. La rose est la reine des fleurs, sur-tout les roses doubles, blanches, jaunes, rouges, roses, panachées, &c. Elles font l'ornement de nos jardins en Juin. La rose de tous les mois présente encore quelques fleurs en Novembre. Le Rosier nain fleurit des premiers ; ses petites fleurs pleines , ressemblent de loin à des anémones. On trouve quelques Rosiers proliferes, qui du centre de la sleur produisent des feuilles. & d'autres fleurs.

La Rose des jardins, qui est probablement le Rosa centifolia de Linné, est la rose dont on rassemble les pétales pour l'usage pharmaceutique. Quoiqu'elle perde par la deffication, de son odeur agréable, il lui en reste affez pour entrer dans les fachets & les pots-pourris. Le Bois de Rhodes, Lignum Rhodium, & la racine du Rhadiola, imitent cette odeur. Cette odeur suave semble résider dans l'huile essentielle, qui cependant est en très-petite quantité; car cent livres de pétales de roses n'en fournissent, par la distillation, que quatre drachmes. Cette huile séparée de l'eau , prend la consistance du beurre; elle est d'abord assez blanche; mais elle jaunit bientôt un peu. Cette huile très-suave est d'un prix excessif.

Les roses entassées en grande quantité dans une chambre fermée, sont très-nuisibles. On a vu périr des personnes qui se sont couchées en badinant sur des monceaux de roses.

'les poils.

Quoique les roses isolées plaisent à très-grand nombre d'individus par leur odeur suave, quelques-uns cependant éprouvent, en les flairant, des symptômes bizarres, comme migraine, étourdissement, défaillance; quelques-uns même en sont incommodés par la seule odeur.

L'infusion de reses est amere; huit ou dix pétales

infuls forment une poion purgative, affez énergique, CL. XXI. L'eau de role, déjà connue d'Avicene, est meilleure SECT, VIII. borqu'elle est distiliée fans addition d'eau. C'est un excellent cordial. Elle fournit un bon collyre dans les affèctions des yeux fans inflammation.

La conserve de roses rouges est avantageuse dans la phthise. Plusieurs Praticiens en sont l'excipient des bal-

samiques.

# 644. LE GROSEILLIER à grappes & à fruit rouge.

GROSSULARIA multiplici acino, sive non spinosa hortensis, rubra seu ribes officinarum. C. B. P.

RIBES rubrum. L. 5-dria, 2-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq petits pétales obtus, droits, insérés aux bords d'un calice d'une seule piece, rensée, divisé en cinq découpures oblongues, obtuses, concaves, colorées, réfléchies; cinq étamines; les sleurs planes dans cette espece.

Fruit. Baie rouge, globuleuse, ombiliquée, succulente, molle, uniloculaire, contenant plu-

sieurs semences arrondies, comprimées.

Feuilles. Simples, échancrées, découpées en lobes, comme celles de la Vigne, attachées à de longs pétioles.

Racine. Ligneuse.

Port. Arbriffeau dont les tiges font nombreufes, fans piquans; l'écore brune, cendrée; les fleurs disposées en grappes pendantes, axillaires, plusieurs ensemble, ou solitaires; on trouve tes feuilles florales au dessous des steurs; s'euilles alternes.

Lieu. Les Alpes, dans le Nord; cultivé dans les

jardins.

Propriétés. Les fruits ont une saveur acide, vineule, agréable; ils sont rafraîchissans. Ufages. On en tire un fuc rafraichissant; fon usage Sect. VIII.

immodéré peut donner la diarrhée & la fievre.

### 645. LE GROSEILLIER ÉPINEUX, ou Groseillier blanc.

GROSSULARIA simplici acino, vel spinosa, filvestris. C. B. P.

RIBES uva crispa. L. 5-dria, 1-gynia.

Fleur, \ Caracteres du précédent; le fruit blanc. Fruit. I plus gros, marqué de raies vertes, du sommet à la base.

Feuilles. Plus petites que celles du précédent, à trois ou à cinq lobes, un peu velues en desfous, avec de courts pétioles.

Racine. Ligneuse.

Port, Arbrilleau dont les tiges font nombreuses . rameufes, garnies d'aiguillons doubles ou triples; l'écorce des jeunes tiges blanchâtre, rougeatre dans les vieilles; les fleurs axillaires, disposées en grappes armées d'aiguillons ; feuilles florales , simples, placées au dessous des calices; les feuilles alternes; à la base de chaque pétiole, on trouve trois aiguillons alongés.

Lieu, Les haies.

Propriétés. Le fruit avant la maturité, a un goût acide & austere; sa saveur est douce, vineuse, un peu fade quand il est mûr; les fruits verts sont astringens, en murissant ils perdent cette qualité; ils sont toujours indigestes.

Usages. Le suc du fruit devient vineux par la fermentation; peu employé en Médecine.

SECT. VIII.

### 645 \*. LE GROSEILLIER à fruit noir, ou Cassis.

GROSSULARIA non spinosa, frudu nigro majore. C. B. P. RIBES nigrum. L. 5-dria, 1-gynia.

Fleur. Caracteres des précédens. Les fleurs Fruit, J oblongues; les fruits d'un brun noirâtre, de la grosseur & de la forme de celui du Groseillier blanc.

Feuilles. Semblables à celles du Groseillier blanc,

beaucoup plus grandes. Racine. Ligneuse.

Port. Plusieurs tiges droites, de couleur brune, cendrée, sans aucun aiguillon; les grappes velues; les feuilles alternes.

Lieu. Le Languedoc, cultivé dans les jardins. Propriétés. Les feuilles & les fleurs ont une odeur forte & désagréable ; les fruits restent acerbes quoique murs; les feuilles & les fruits font stomachiques, diurétiques, diaphorétiques.

Usages, L'on prescrit les feuilles fraîches ou leur poudre, en infulion & en décoction; on se sert de leur suc contre la morsure des animaux enragés & des bêtes venimeules, donné aux hommes à la dose de 3 vj, & l'on applique les feuilles fraîches & pilées sur les morsures. Du fruit, on fait une liqueur stomacale. On donne aux animaux, le fuc, à la dose de th & ou thi.

OBSERVATIONS. Dans les Grofeilliers, Ribefia, cinq pétales & cinq étamines inférés sur le calice ; style bifide; baie couronnée par le calice, renfermant plufieurs femences. Les

### ARBRES ROSACÉS.

## Les GROSEILLIERS sans épines,

Ct. XXI. SECT. VIII.

1.º Le Groseillier rouge, Ribes rubrum; sans épines; à grappes lisses, pendantes; à fleurs aplaties. En Lithuanie, cultivé dans nos jardins. Voyez le Tableau 644.

Les pétales échancrés; le Style divisé en deux parties

renvetfées.

Le Groseillier rouge se multiplie aisement de plants enracinés. On ne le cultive que pour ses baies; cependant il ne dépare pas les jardins , sur-tout lorsqu'on le réduit par la taille, en buisson.

Les Groseilliers des forêts de Lithuanie donnent des baies beaucoup plus acides que ceux de nos jardins; ces baies recelent un acide & un mucilage sucré, aussi en ajoutant de l'eau au suc exprimé, peut-on faire un vin agréable & en retirer un esprit ardent ; le vinaigre fait avec ces baies, est très-agréable.

Les propriétés médicinales des groseilles rouges sont communes aux autres fruits doux , aigrelets; elles font

savonneuses, antiseptiques, rafraichissantes.

On prescrit le suc avec avantage dans les fievres continues, bilieuses, putrides; on en prépare des gelées, des

marmelades. 2.º Le Groseillier des Alpes, Ribes Alpinum, sans épines; à grappes redreffées; à bractées plus longues que la fleur. En Lithuanie, fur les montagnes du Lyonnois

du Dauphiné. Les baies sont blanches, ou rouges.

3.º Le Groseillier noir, Ribes nigrum, sans épines ; à grappes velues; à fleurs oblongues. En Dauphiné, en

Lithuanie. Voyez le Tableau 645.

Cet arbrisseau répand une odeur forte, analogue à celle des punaises ou de l'urine de chat; les baies noires, groffes comme des pois, contiennent un suc d'un rouge foncé. vineux. On peut préparer avec les baies un ratafia, un vin . & retirer de ce vin un esprit ardent. Quelques Observations assurent au rob des baies du Cassis une propriété spéciale contre l'angine , tant en boisson qu'en gargarisme; cependant nous avons vu si fouvent des angines, même les inflammatoires, guéries par la seule Tome III.

### ARBRES ROSACES.

energie de la nature, que nous sommes en droit de CL. XXI. regarder ce remede comme simple adjuvant. L'infusion des seuilles est recommandée dans le rhuma-SECT. VIII.

tisme, les dartres, le catarre, &c.

#### Les GROSEILLIERS épineux.

4.º Le Groseillier incliné, Ribes reclinata, à branches penchées, peu épineuses; à bractées des péduncules formées par trois feuillets. En Allemagne.

5.º Le Groseillier blanc , Ribes groffularia , à branches épineuses; à pétioles chargés de poils ciliés; à baies velues.

En Lithuanie, cultivé dans nos jardins.

La baie est grosse, blanche; les pétales rouges, hérissés; les bractées divisées en deux folioles; les grappes droites.

6.º Les Groseilliers des haies, Ribes uva crifpa, à branches épineuscs; à baies lisses; à pédicules ornés d'une bractée d'une seule piece. En Lithuanie, Lyonnoise. Voyez le Tableau 645.

Les baies bien mûres sont plus douces qu'aigrelettes. On prépare avec le suc, en ajoutant suffisante quantité d'eau, un vin assez agréable lorsqu'il est un peu vieux. Ce vin fournit une eau-de-vie très-énergique. Les enfans qui mangent beaucoup des baies en sont souvent purgés.

## 646. LE MYRTE ORDINAIRE.

MYRTUS communis Italica. C. B. P. MYRTUS communis. L. icofand. 1-gynia:

Fleur. Rosacée; cinq pétales ovales, entiers, grands, inférés, ainsi qu'un grand nombre d'étamines, dans un calice monophille, qui est divisé en cinq parties aigues, & qui comprend le germe dans fa bafe.

Fruit. Baie ovale, couronnée d'un ombilic formé par les bords du calice, triloculaire, renfermant

des semences réniformes.

# Arbres Rosacés. 643

Fauilles. Presque sessiles, simples, très-entieres, ovales, marquées d'un sillon dans leur longueur, CL.XXI. fermes, luisantes, unies, odorantes, grandes ou Sect.VIII. petites, suivant les variétés.

Racine. Ligneuse.

Port. Arbeitleau qui prend les formes qu'on veut lui donner; les tiges tortueuses, rameuses; les sfleurs axillaires, solitaires, pédunculées; les feuilles opposées, & quelquesois ternées; elles paroissen percées de petits trous, comme celles du Millepertuis, n.º 233. Les Myrtes à larges seuilles, à teuilles pointues, à fleurs doubles, &c. ne sont que des variéés de la même espece.

Lieu. L'Europe australe, l'Asse, l'Afrique; cultivé dans les jardins, en le renfermant l'hiver,

dans les serres.

Proprietés. Toute la plante a un goût astringent; la fleur est aromatique, agréable, un peu apre & acre au goût; les feuilles & les fleurs font astringentes; les baies détersives, astringentes.

Ufages. Des baies & des fleurs on fait une décoction aftringente; l'extrait connu fous le nom de myttille, se donne jusqu'à deux gros, pour le même ufage. Des seurs & des sommités on tire une cau diffillée, déterstive, aftringente & cosmétique, dont on se ser les se gargarismes; on fait avec les fleurs & les seuilles, des décoctions utiles dans les somentations, L'huise que l'on retire des baies, ne s'emploie qu'extérieurement pour resserrer.

OBSERVATIONS. Dans les Myrtes, Myrte, le calice supérieur au germe, à cinq segmens; cinq pétales; plusieurs étamines sur le calice, un pistil; baie à deux ou trois semences.

1.º Le Myrte commun, Myrtus communis, à fleurs folitaires; à collerettes de deux feuillets. En Languedoc a

en Italie.

## 644 ARBRES ROSACÉS.

Ct.te espece osse planeurs variétés, 1.º Le Myree Romain à feuilles ovales; à péduncules plus longs; nous SECT.VIII. l'avons cueillie spontanée dans l'Îlé Sainte-Lucie, près de Narbonne; 2.º Le Myree de l'arente, à feuilles ovales; à baies rondes; 3.º Le Myrte d'Italie à feuilles ovales, lancéolées, là branches droites; 4.º Le Myrte d'Espagne à feuilles ovales, lancéolées, entasse s', e' le Myrte de Portugal, à feuilles lancéolées, entasses; e's le Myrte de Portugal, à feuilles petites, linaires, aigués; ajoutez les Myrtes à feurs doubles; à feuilles panachées.

Les Myres le multiplient de plants enracinés que l'on détache autour des vieux pieds. Cet arbre très agréable la la vue, craint le froid; auffi, déjà dans nos climats on est obligé de l'élever dans des cailles, & de le rentrer dans les orangeries. Les biese de Myres bien mitres & récentes, font aromatiques; elles recelent en outre un principe acerbe; les Anciens s'en fervoient dans leurs ragoius. Elles font indiquées dans les diarrhées avec atonie, dans les fleurs blanches; la décostion de ces baies est indiquée lorsque cette incommodité n'est pas dépuratoire. Les seuilles aromatiques font aussi acerbes; aussi s'en servoi dans les Royaume de Naples pour tanner les cutirs.



#### SECTION IX.

Des Arbres & des Arbrisseaux à steur rosacée, dont le calice devient un fruit à noyau.

647. LE CORNOUILLER, improprement appelé mâle.

CORNUS hortensis mas. C. B. P. CORNUS mas. L. 4-dria, 1-gynia.

FLEUR. Hermaphrodite, rofacée; quatre pétales oblongs, aigus, planes, de la longueur du calice commun, espece d'enveloppe composée de quatre folioles ovales, colorées, qui renstreme plusseurs steurs, & tombe après l'épanouissement; le calice propre, petit, à quatre dentelures, reposant sur le germe; quatre étamines.

Fruit. A noyau, nommé cornouille, obrond, ombiliqué; le noyau très dur, ovale, oblong, biloculaire, contenant deux petites amandes.

Feuilles. Pétiolées, simples, très-entieres, ovales, terminées en pointe, jamais dentelées, relevées en dessous par des nervures saillantes.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Grand arbriffeau que l'on taille facilement, & vou jette beaucoup de rameaux; l'écorce verte ou cendrée; le bois très-dur; les fleurs jaunes, disposées en maniere d'ombelle; les fruits d'un \$f iii

## 646 ARBRES ROSACÉS.

beau rouge dans leur maturité, blancs ou jaunes CL. XXI. dans les variétés; feuilles opposées.

Lieu. Les bois, les haies.

Propriétés. Le fruit est acidule, âpre, bon à manger, rafraîchissant, astringent; les feuilles &

les houtons acerbes & defficatifs.

Usages. Le fruit sec & réduit en poudre, se donne aux hommes, à la dose de 3 j; & aux animaux, à la dose de 3 j; il et nuisible aux estomacs froids. On emploie pour l'usage extérieur, les seuilles & les boutons en décoction.

# 648. LESANGUIN,

Bois punais, ou le Cornouiller, improprement appelé femelle.

CORNUS famina. C. B. P. CORNUS fanguinea. L. 4-dria, 1-gynia.

Fleur. Caracteres du précédent; les fruits plus Fruit. petits & plus arrondis.

Feuilles. Bu précédent.

Port. Les tiges comme le précédent; l'écorce des jeunes tiges rougeâtre, liffe, unie; le bois très-dur; les fleurs difpofées en grappes, au haut des tiges, & de couleur blanche; les fruits violets dans leur maturité; feuilles oppofées.

Propriétés. Le fruit âcre, amer & astringent. Usages. Peu employé en Médecine; on s'en sert

en décoction.

OBSERVATIONS. Dans les Cornouillers, Corni, la collerette est de quatre feuillers; quatre pétales au dessus du germe; fruit charnu, renfermant un noyau à deux loges.

#### ARBRES ROSACÉS. 647

1. Le Cornouiller male , Cornus mascula , arbre à fleurs en ombelle; à collerette de la longueur de l'om- CL. XXI. belle. Lyonnoise, en Suisse. Voyez le Tableau 647. Les variétés sont, 1.º le Cornouiller sauvage; 2.º le

Cornouiller cultivé ; 3.º le Cornouiller cultivé , à fruit jaune ; 4.º le Cornouiller cultivé , à fruit blanc ; 5.º le Cornouiller cultivé, à fruit rouge foncé, dont le noyau eft gros & court.

Le Cornouiller s'accommode de toutes sortes de terrains: on le multiplie de semences & de marcotres.

Le Cornouiller fleurit en Février ; les fleurs sont si nombreuses que les arbres en paroissent tout jaunes.

Ses fruits sont aigrelets; le bois est dur & fauve, & bon pour tous les ouvrages qui demandent de la folidité. 2.º Le Cornouiller languin , Cornus sanguinea, à

fausse ombelle, sans collerette, ou très-courte; à rameaux très-droits. Lyonnoise, en Lithuanie. Voyez le Tableau 648.

On peut retirer du fruit une huile bonne à brûler. Le bois est employé pour faire des broches, des lardoires; les branches pour les ouvrages de Vannerie. Les chevres, les moutons en mangent les feuilles.

### 649. LE NEFFLIER ou Meslier.

MESPILUS Germanica, folio laurino non ferrato. C. B. P.

MESPILUS Germanica. L. icofand. 5-gynia.

Fleur. Rosacée; cinq pétales obronds, concaves, inférés dans un calice monophille, concave, ouvert, à cinq fegmens aigus dans cette espece; vingt étamines inférées au calice, & cinq pistils.

Fruit. Baie globuleuse, ombiliquée, couronnée par les dentelures du calice, renfermant cinq petits noyaux durs & de forme irréguliere,

#### 648 ARBRES ROSA'CÉS.

Feuilles, Pétiolées, grandes, lancéolées, en-CL. XXI. tieres, cotonneuses, & blanches en dessous. SECT. IX.

Racine. Ligneule, rameule.

Port. Arbre dont le tronc est rarement droit; les tiges sans épines, très-pliantes; le bois doux; l'écorce dure, raboteuse; les fleurs axillaires, au sommet des tiges, & portées sur de courts péduncules; les feuilles alternes.

Lieu. Les haies, les bois.

Propriétés. Le fruit a un goût acre, acerbe avant la maturité; on le laisse mûrir sur de la paille, il acquiert une saveur douce, vineuse, peu agréable ; il est astringent ; les semences passent pour diurétiques.

Usages. On n'emploie que les fruits & les semences; avant que le fruit foit mûr, on peut s'en fervir dans les gargarismes contre les engorgemens séreux de la gorge, & comme tonique; on réduit les semences en poudre, dont on se sert en dé-

coction.

OBSERVATIONS. Dans les Neffliers, Mespili, le calice à cinq fegmens; cinq pétales; plusieurs étamines posées fur le calice, cinq styles; baie couronnée par le calice, à cinq femences.

1.º Le Nefflier d'Allemagne, Mespilus Germanica, fans piquans; à feuilles lancéolées, cotonneuses en dessous; à fleurs solitaires ; à péduncules très-courts ; à calices très-longs, persistans. Lyonnoise, en Dauphiné. Voyez

le Tableau 649. Les variétés sont , 1.º le Nefflier sauvage qui est piquant; 2.º le Nefflier à gros fruit; 3.º le Nefflier à

fruit fans noyau.

Les graines de Nefflier restent deux ans en terre avant de lever. On peut cependant accélérer la germination en les faisant macérer dans une terre humide. On peut aussi multiplier cet arbre de marcottes, ou greffer les variétés rares sur le sauvageon ; la greffe du Pommier fur Nefflier, réuffit très-bien.

Les Neffles avant leur maturité sont très-apres. Nos payfans les font bouillir & boivent la décoction pour CL. XXI. arrêter les diarrhées trop longues ; la maturité détruit ce SECT, IX. goût. On a cependant remarqué que dans cet état ce fruit conflipe, & cause souvent des coliques.

2.º Le Nefflier Buiffon-ardent, Mespilus Pyracantha, à piquans, à feuilles lancéolées, ovales, crénelées; à calice du fruit obrus. En Provence, en Italie. Voyez le

Tableau 642.

Si cet arbriffeau produit un bel effet en Mai, lorsqu'il est tout couvert de seurs , il est encore plus intéressant en automne; l'étonnante quantité de ses fruits rouges, le font paroître comme tout en feu.

3.0 Le Nefflier Amelanchier , Mespilus Amelanchier , sans piquans; à seuilles ovales, à dents de scie , hérissées

en dessous. Lyonnoise, en Allemagne.

Lorsque cet arbriffeau est jeune, ses rameaux, ses pétioles, ses péduncules, ses feuilles sont coronneuses : mais il perd ce duvet lorsque le fruit mûrit. On compte souvent plus de cinq semences dans le fruit qui imite la figure d'une petite poire. Ce fruit qui est doux, peut se manger, & fournit une liqueur spiritueuse par la fermentation.

4.º Le Nefflier-Faux, Mespilus Chamæ-Mespilus, fans piquans; à feuilles ovales, lisses, à dents de scie, aigues; à fleurs en corymbe, resserrées en tête. Lyonnoile, en Autriche, sur les Pyrénées.

Il est cotonneux dans sa jeunesse.

5.º Le Nefflier de Gesner, Mespilus Cotoneaster, fans piquans; à feuilles ovales, très-entieres, cotonneuses en desfous. Sur les montagnes du Lyonnois, de Bourgogne, en Suede.

Souvent on ne trouve que trois flyles & trois ou quatro semences dans les fruits.

CL. XXI.

# 650. L' A U B E P I N;

MESPILUS apii folio, filvestris, spinosa, five oxyacantha. C. B. P.

CRATEGUS oxyacantha. L. icofand. 2-gyn.

Fleur. Les caracteres assez semblables à ceux du précédent, si ce n'est que les pétales sont sessiles, ce qu'on ne trouve que deux pistils, quelquesois un seul.

Fruit. Baie rouge, charnue, obronde, ombiliquée, renfermant deux semences oblongues,

distinctes, cartilagineuses.

Feuilles. Obtuses, pétiolées, dentées en maniere de scie, découpées, deux fois divisées en trois, lisses, d'un vert brillant.

Racine. Tortueuse, rameuse, ligneuse.

, Port. Grand arbrifleau dont les tiges font tortueufes, armées de fortes épines; l'écorce blanchârre; les fleurs au fommet, disposées en corymbe, blanches; feuilles alternes. On trouve une variété dont la fleur est double.

Lien. Les haies, les bois.

Propriétés. Les feuilles ont un goût visqueux; les fleurs une odeur aromatique, assez agréable; la pulpe du fruit est molle, glutineuse, douceatre, & est astringente.

Usages. On emploie la poudre des fruits desséchés, on en tire une eau distillée, diurétique.



# Arbres rosacés. 651

# 651. L'AZÉROLIER.

CL. XXI. SECT. IX.

MESPILUS apii folio laciniato. C. B. P. CRATÆGUS azarolus. L. icofand. 2-gynia.

Flent. 3 Caracteres du précédent; le fruit nommé Fruit. 3 azérole, plus gros, rouge & blanc dans une variété; certe baie contient quelquefois trois & même quarre femences entourées d'une pulpe jaunâtre. L'œil est fort grand, fort ouvert.

Feuilles. Découpées finement, & profondément dentées, ressemblant à celles de l'Aubepin, mais

plus grandes.

Racine. La même.

Port. Il s'éleve en arbre; la tige haure, droite & très-rameuse, ordinairement sans épine; les seurs disposées en grappes; les feuilles alternes. Lieu. Les haies du Languedoc, les jardins.

Propriétés, Le fruit est aigrelet au goût, agréable, la chair pateuse. L'Azzrole blanche est beaucoup moins aigre; le fruit est rafraîchissant; la semence diurétique.

Usages. La semence pilée s'emploie en décoction. Dans plusieurs pays on consit le fruit.

OBSERVATIONS. Dans les Aubépines, Cratægi, le balice à cinq figmens, cinq pétales; plufeurs étamines fur le calice, deux flyles; baie inférieure à deux femences. 1.º L'Aubépine Alifier, Cratægus Aria, à feuilles ovales, découpées, & à dents de ficie, cotonneufes en

dessous. Lyonnoise, en Suede.

Le fruit comme une perite pomme; on compte souvent

trois, quatre styles, & autant de semences.

On mange le fruit qui est peu agréable & venteux; on en a fait du pain après l'avoir fait sécher & pulvériser. On en peut retirer par la sermentation une liqueur spiritueuse. Le bois est dur, très-renace, on en fait des esseus de lieux.

#### ARBRES ROSACÉS. 652

2.º L'Aubépine-Sorbier , Cratægus Torminalis , CL. XXI. feuilles en cœur, à sept angles ; les lobes inférieurs SECT. IX. écartés, divergens. Lyonnoise, en Suisse.

Souvent quatre semences dans le fruit qui est ovale. Grand arbriffeau à écorce rouge ; feuilles fermes

cotonneuses en dessous; fleurs comme en ombelle; le fruit acide, doux; on peut en faire du vin lorsqu'il est bien mûr; le bois est dur.

3.º L'Aubépine des haies, Cratægus Oxiacantha, à piquans; à feuilles lisses, obtuses, divisces en trois lobes, à dents de scie. Lyonnoise, rare en Lithuanie.

Quelquefois un style , souvent trois ; quelquefois trois & quatre semences dans le fruit. Voyez le Tableau 651. Cet arbre, très-commun dans nos haies, les défend très-bien; on fait meme, avec ce seul arbrisseau, des clôtures impénétrables.

Sa douce verdure & l'odeur agréable de ses fleurs l'ont fait introduire dans les jardins de printemps, sur-tout la variété panachée & à fleurs doubles : les enfans mangens le fruit, qui est affez doux lorfqu'il est mur. On prescrit squvent dans notre Ville l'infusion des fleurs pour modérer les pertes blanches, maladie très-commune. Le bois de l'Aubépine est plus dur que celui du Pommier. Les vaches, les chevres, les moutons mangent les feuilles.

4.º L'Aubépine-Azérolier , Cratægus Azarolus , à feuilles obtuses, découpées peu profondément, en trois lobes , à peine dentées. En Languedoc. Voyez le Tableau 651.

Il differe peu de l'Aubépine des haies, si ce n'est par sa grandeur & par la grosseur de son fruit; le cultivé est à peine piquant.

On mange en Languedoc le fruit de cet arbre, il est

d'une sayeur aigrelette.



# 652. LE BUISSON ARDENT, CL XXI. Sect. IX.

MESPILUS aculeata amygdali folio. I. R. H. MESPILUS pyracantha. L. icosandria, 5-gynia.

Fleur. Caracteres du Nefflier n.º 649, la fleur Fruit. Plus petite, le fruit moins gros & d'un beau rouge; le calice du fruit épais, obtus.

Feuilles. Pétiolées, simples, lisses, lancéolées, ovales, crénelées, imitant celles de l'Amandier, n.º 632.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbriffeau presque toujours vert ; écorce brune; tiges très-épineuses, les rameaux opposés; les steurs disposées en longues grappes ; les fruits d'un beau rouge, qui lors de leur maturité en automne, le sont paroître tout en seu, d'où lui vient son nom; seuilles alternes.

Lieu. Les haies d'Italie & de Provence, cultivé

dans les jardins.

Propriétés. A peu près les mêmes que l'Au-Ujages. Eépin, n.º 650.



SECT. L



#### DES ARBRES ET DES ARBRISSEAUX à fleur papilionacée (\*).

## SECTION PREMIERE.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur papilionacée, qui ont les feuilles seules & alternes ou verticillées autour des branches.

# 6(3. LE GENÊT D'ESPAGNE.

GENISTA juncea. J. B. SPARTIUM junceum. L. diadelph. 10-dria.

 $F_{\it LEUR}$ . Papilionacée , à cinq pétales ; l'étendard grand, ovale, cordiforme, entiérement recourbé; les ailes ovales, oblongues, beaucoup plus courtes que l'étendard, adhérentes aux filets; la carene composée de deux pétales, alongée, plus longue que les ailes; le calice monophille, tubulé, coloré, un peu recourbé en arriere.

Fruit. Légume cylindrique, long, uniloculaire,

<sup>(\*)</sup> Cette Ciasse offre un démembrement de la famille trèsnaturelle des Papilionacées; les grands arbres qu'elle renferme, prouvent bien clairement que la nature n'a aucun égard au tiffu ligneux pour affortir fes affinités.

à deux valvules; les femences nombreufes, globuleuses, réniformes. Le légume très-velu dans CL. XXII. cette espece.

Feuilles. Peu nombreuses, sessiles, lancéolées, arrondies à leur fommet.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Arbrisseau dont les tiges sont droites, les rameaux souvent opposés, toujours cylindriques, imitant les tiges du Jone; le bois filamenteux. jaunâtre; les fleurs jaunes, très-grandes, disposées à l'extrémité & le long des tiges; feuilles alternes, On cultive une variété du Genêt d'Espagne à fleurs doubles.

Lieu. L'Espagne, le Languedoc, devenu indigene dans une montagne du Forez où vraisem-

blablement il a été autrefois cultivé.

Propriétés. Les fleurs sont purgatives, les cendres apéritives; l'huile qui découle des jeunes branches

brûlées est caustique.

Usages. L'huile s'emploie contre les dartres, les cendres en infusion, ainsi que les sleurs. Cet arbriffeau a d'ailleurs les mêmes vertus que le fuivant.

OBSERVATIONS. Dans les Sparties , Spartia , le flige mate longitudinal est velu en dessus; les filamens adhéreus au germe ; le calice renversé en dessous,

#### Les SPARTIES à feuilles simples.

1.º Le Spartie joncier, Spartium junceum, à rameaux opposés, arrondis, fleurissant vers le sommet; à seuilles

lancéolées. Voyez le Tableau 653.

2.º Le Spartie purgatif, ou griot, Spartium purgans, à rameaux firiés, arrondis; à feuilles lancéolées, presque fans pétigles, cotonneuses. En Languedoc, Lyonnoise, à Pilat.

Tiges d'un pied, très-rameuses; rameaux inférieurs, que, sans feuilles, durs; les supérieurs à feuilles soyeuses

en dessous; calice soyeux; sleurs jaunes, presque sans CL. XXII, péduncules, terminant les rameaux; légumes ovales, SECT. I. pendans.

3.º Le Spartie spinistore, Spartium scorpius, à rameaux ouverts, épineux; à seuilles ovales. En Languedoc, en

Dauphiné.

Tiges d'un pied , très-épineuses; à rameaux étalés; feuilles peites, molles, blanchâres, feulement sur les jeunes pousses; les fleurs jaunes naissent ramassées, trois ou quatre ensemble sur les plus fortes épines, vers le sommet des rameaux.

4.º Le Spartie Genêt à balai, Spartium scoparium, à rameaux anguleux, sans épines, à feuilles ternées & solitaires. Lyonnoise, en Suede, en Pologne. Voyez le

Tableau 659.

Arbrisseau de quatre à cinq pieds; à rameaux verdâtres, nombreux, flexibles; feuilles petites, légérement velues; les seuilles jaunes, très-grandes, à courts péduncules, en épis dans la partie supérieure des rameaux.

L'odeur forte des rameaux & leur faveur naussabonde, annoncent de l'énergie ; la décotion augmenne le cours des urines, & a contribué puissamment à la guérison de quelques anafaques, a dictiers & leucophlegmaties. La vertu purgative des sieurs est relative. Nous avons trouvé quelques sujets qui étoient purgés avec l'insusion des seurs, d'aurres n'en ont éprouvé aucun effet. La lestive des cendres de cet arbrisseu est rerecommandée dans l'hydropisse & autres maladies analogues; mais cette lestive n'agistant que par des sels qu'on trouve dans les cendres de presque toutes les plantes, c'est une ignorance avérée de prescrire mysiérieussement celles de Genée.

44.46

### 654. LE GENÊT DES TEINTURIERS CLEXIL ou l'Herbe aux teintures.

GENISTA tindoria Germanica. C. B. P. GENISTA tinctoria. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée; l'étendard ovale, aigu, éloigné de la carene, totalement réfléchi; les ailes oblongues, laches, plus courtes que les autres parties; la carene droite, échancrée, plus longue que l'étendard ; le calice monophille , comme divifé en deux levres.

Fruit, Légume obrond, renflé, uniloculaire, à deux valvules, contenant plusieurs semences

Souvent réniformes.

Feuilles, Seffiles, fimples, entieres, lancéolées, Racine. Ligneuse.

Port. Petit arbriffcau qui s'éleve moins que le précédent ; les rameaux fans épines , striés , cylindriques, droits; les fleurs jaunes, disposées en espece d'épis au sommet des rameaux; au dessous des fleurs on trouve des bractées; les feuilles alternes avec quelque stipules à peine visibles.

Lieu, Les terrains sablonneux, arides & incultes. Propriétés. Les feuilles, les fleurs & les semences sont ameres , diurétiques , détersives ; la semence purgative & émétique; les fleurs donnent une

teinture jaune.

Ulages, On emploie les fleurs, les feuilles, les semences en décoction, La décoction de la semence devient émétique à la dose de 3 ij; les cendres de Genêt s'emploient sur-tout dans l'hydropifie. On tire des fleurs un extrait qui, dit-on, fortisse l'estomac, On donne aux animaux la décoction des fleurs, à poig. ij dans thiß d'eau. Tome III.

OBSERVATIONS, Dans les Genêts, Genistæ, le calice
CC. XXIII. à deux levres, la supérieure à deux segmens, l'inférieure
SECT. Là trois; l'étendard oblong, s'étoignant des étamines &
du pistil, se renverse en déhors. D'ailleurs, les especes
de ce geure sont si ressemblantes à celles du précédent,
que plusseurs Auseurs n'en forment qu'un seul.

# Les GENETS sans épines.

1.º Le Genêt fleche, Genista sugittalis, à rameaux articulés, anguleux, garnis dans leur longueur d'une membrane; à feuilles ovales, lancéolées. Lyonnoise, en Allemagne.

Tiges de fix pouces, herbacées, légérement velues, bordees dans toute leur longueur d'une membrane verre qui forme des faillies courantes, & qui est rétrécie en maniere d'articulation à la basé de chaque seuille; les sleurs en épis, jaunes, terminent les tiges; les légumes à quatre semences.

2. Le Genet des Teinturiers, Genissa tinctoria, à feuilles lancéolées, lisses; à rameaux striés, arrondis, droits. Lyonnoise, en Lithuanie. Voyez le Tableau 654.

3.º Le Gener velu, Genista pilosa, à tige tuberculeuse, inclinée; à feuilles dures, lancéolées, obtuses, un peu hérissées; à épis courts, feuillés. Lyonnoise, en Suede.

Légume à deux ou plusieurs semences.

# Les GENÊTS épineux.

4.º Le Genêt Anglois, Genista Anglica, à rameaux portant fleurs, non épineux; les autres à épines simples; à feuilles lancéolées. Lyonnoise.

Tige d'un pied, rameuse, lisse; seuilles petites presque lisses; sleurs axillaires, solitaires vers le sommet des tiges.

5.º Le Genet d'Allemagne, Genista Germanica, à épines composces; à rameaux portant sleurs, non épineux; à feuilles lancéolées, hérissées. Lyonnoise, en Allemagne.

Tiges d'un pied & demi, strices, très-rameuses; les épines seuillées soutiennent d'autres épines qui les sont

# Arbres papilionacés. 659

paroître rameuses; fleurs jaunes, en épis longs terminant 💻 les rameaux; à calices très-velus. Les fleurs des Genets fournissent une bonne teinture Sect. I.

jaune. Les vaches, les chevres, les moutons mangent les On a tetiré par le rouissage de plusieurs especes de

Genêt, une filasse assez bonne pour faire des cordes sur-tout des rameaux du Genet à balai.

# 655. LE GENÊT ÉPINEUX, Jone marin, Ajone, Landes en Bretagne, Brusque en Provence.

GENISTA Spartium majus, eculeis brevioribus & longioribus. I. R. H.

ULEX Europæus. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée, à cinq pétales; l'étendard très-grand, en forme de cœur, tronqué, étendu fur les ailes; les ailes oblongues, obtules, plus courtes que l'étendard; la carene droite, obtufe; le calice composé de deux folioles colorées, ovales, oblongues, concaves, droites, égales. Fruit. Légume rentlé, affez court, presque

entiérement couvert par le calice, uniloculaire, bivalve, contenant un petit nombre de semences obrondes, tronquées.

Feuilles. Petites, étroites, velues, aigues, sessiles.

Racine. Rameuse; ligneuse.

Port. Arbrisseau qui s'éleve peu; les tiges droites. épineuses; les épines garnies de petites épines latérales; les rameaux terminés par des aiguillons très-piquans; les fleurs folitaires, ou rassemblées au bout des rameaux, portées sur des péduncules fur lesquels on trouve quelques seuilles storales; feuilles éparfes; les rameaux épineux, alternes.

Lieu. La Provence, la Bretagne, le Forez, CL. XXII. &c. dans les lieux incultes, quelquefois dans les

Propriétés. Apéritif, employé comme les pré-Ulages. Cédens; si on l'entasse avec des feuilles, il fermente, pourrit, & donne un très-

bon engrais.

OBSERVATIONS. Dans l'Ajonc, Ulex, le calice est à deux feuillets; le légume à peine plus long que le calice. 1.º L'Ajonc d'Europe, Ulex Europæus, à feuilles

velues, aigues; à épines éparses. Lyonnoise, en Danemarck. Voyez le Tableau 655.

On le trouve près de Lyon, à Ecully.

# 656. LE GUAINIER,

SILIQUASTRUM. Caftor Durand. CERCIS siliquastrum. L. 10-dria, 1-gynia.

Fleur. Imitant les papilionacées, à cinq pétales inférés au calice; l'éceudard ovale, terminé par une pointe obtufe, attaché fous les ailes; les ailes relevées, plus longues que l'érendard, attachées au calice par de longs appendices; la carene composée de deux pétales rapprochés, larges, renfermant les parties de la génération; dix étamines qui ne sont point réunies par leurs filtes.

Fruit. Légume oblong, large, aigu, uniloculaire; les semences obrondes, attachées à la suture

supérieure.

Feuilles. Pétiolées, simples, très-entieres, en forme de cœur arrondi, grandes, fermes, lisses, d'un beau vert.

Racine. Ligneuse.

Port. Arbre de moyenne grandeur, qui jette beaucoup de branches ; écorce purpurine, noi-tatre; le bois coloré, callant; les fleurs pourpres ou blanches, difposées en grappes axillaires, à Pextrémité des branches, quelques-unes sur les tiges; feuilles alternes.

Lieu. Les Provinces méridionales de France. Propriétés. Le goût du fruit est doux, aigrelet; il est rafraíchissant, astringent; les semences sont

ophtalmiques.

Usages. Rarement employé en Médecine.

OBSERVATIONS. Calice à cinq dents, rensée dans sa partie inférieure; corolle papilionacée; dix étamines libres; un étendard court sous les ailes. Légume.

1.º Le Guainier légumineux, Cercis jiliquastrum, à feuilles arrondies, aices, en cœur, la base lisse. Eu Italie, en Languedoc, spontané dans plusieurs cantons

autour de Lyon. Voyez le Tableau 656.

Cet arbre ééleve très-aifement de semences, il aime les terrains un peu secs, on peut en faire des palifiades, des boules, & comme se rameaux sont sexibles, en couvrir des tonnetres. Cest unarbre de moyenne grandeur, & des plus beaux; le tronc des plus sorts a dix pauces de diametre, se seuilles qui sont grandes & fermes, sont un très-bel esse; elles ne sont point sijettes à cirre en-dommagées par les infectes. Cet arbre se charge en stait d'une prodisjeuse quantre de seurs pourpres ou blanches qui paroissen quant les seuilles, & viennent, non-feulement sur les jeunes branches, mais encore sor les plus groffes, & même sur le tronc. Ces seurs confervent leur éclar pendant près de trois semaines; aussi cet arbre stit-il une des principales décorations des bosquets printaniers.



CL. XXII. SECT. IL

#### SECTION II.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur papilionacée, qui ont leurs feuilles ternées, c'est-à-dire, disposées trois à trois sur chaque pétiole.

# 657. LE BOIS PUANT.

Anagyris fætida. C.B.P. Anagyris fætida. L. 10-dria, 1-gynia.

FLEUR. Imitant les papilionacées; Pétendard cordiforme, droit, large, échancré, très-court; les ailes ovales, 'oblongues, planes, plus Iongues que l'étendard; la carene droite, très-alongée, plus longue que les ailes; le calice campanulé, découpé en cinq dentelures; dix étamines qui ne font point réunies.

Fruit. Légume grand, oblong, presque cylindrique, un peu recourbé, obtus; les semences

réniformes.

Feuilles. Pétiolées, ternées, compofées de trois folioles fetilles, prefque égales, entieres, ovales, alongées, aigués; les pétioles plus courts que les folioles.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbriffeau dont la tige est droite, rameuse; les rameaux alternes; l'écorce cendrée, puante lorsqu'on la frotte; les sleurs axillaires, rallemblées en bouquets, plusieurs sur les mêmes pédun-

cules; les feuilles alternes, répandant une odeur fétide lorsqu'on les froisse; on trouve des stipules CL XX.I. aigues, opposées aux feuilles.

Lieu. Les montagnes d'Italie, du Languedoc,

de la Provence.

Propriétés. ¿ On lui attribue une vertu emmé-I nagogue & antihystérique; on regarde les feuilles comme résolutives, & les semences passent pour vomitives.

OBSERVATIONS. Dans l'Anagyre, Anagyris, la fleur papilionacée présente un étendard , & les ailes plus courtes que la carene; dix étamines libres, le fruit est un légunie.

Ce genre ne présente qu'une seule espece, l'Anagyre

puante, Anagyris fatida.

On multiplie cet arbriffeau par semences, ou de marcottes; ses fleurs réunies en forme de bouquess, sons un effet affez agréable, quoique leur couleur ne soit pas bien brillante; il répand une mauvaise odeur lorsqu'on le touche un peu fortement.

# 658. L'AUBOURS, Cytife ou Ebénier des Alpes.

CYTISUS Alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo. I. R. H. CYTISUS laburnum. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée; l'étendard ovale, relevé, recourbé des côtés; les ailes de la longueur de l'étendard, droites & obtules ; la carene renflée & aiguë ; le calice d'une seule piece , court & campanulé; dix étamines, dont neuf font réunies par leurs filets.

Fruit. Légume oblong, obtus, étroit à sa base;

semences aplaties, réniformes.

Tt iv

Feuilles. Ternées, portées par un long pétiole; CL. XXII. les folioles ovales, oblongues.

SECT. IL. Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbre de moyenne grandeur ; la tige droite; l'écorce d'un gris verdatre; le bois très-dur, imitant l'Ebene verte; les fleurs jaunes, disposées en longues grappes pendantes ; les feuilles alternes. Lieu. Les Alpes , les montagnes du Dauphiné

& du Bugey.

Proprietés. Les fleurs & les semences sont fregardées par quelques Auteurs, comme apéritives,

OBSERVATIONS. Dans les Cytifes, Cytife, le calice à deux levres, l'inférieure à trois dents, la supérieure à deux; le légume rétréci vers la base; d'ailleurs ce genre est très-analogue à celui des Genets.

1º. Le Cytise des Alpes, Cytifus Laburnuum, à grappes simples, pendantes; à folioles ovales, oblongues. Sur les montagnes du Bugey, du Dauphiné.

Il y a une variété à feuilles panachées.

On cultive affez généralement cette espece dans nos jardins ; il reprend très-bien de bouture , & s'accommode de toute sorte de terrain.

Son bois sert à faire des manches de couteau; on en fait d'excellens brancards.

2.º Le Cytile noirâtre, Cytifus nigricans, à grappes fimples, droites; à folioles ovales, oblongues. En Lizhuanie, en Provence.

Tige de trois pieds; à la vue fimple, les feuilles & les calices paroissent lisses; fleurs jaunes, en grappes

terminant les rameaux.

3.º Le Cytile à feuilles affiles, Cytifus feffifolius, très-ressemblant au précédent; le calice à trois bractées, en écailles ; les feuilles florales sans pétioles. En Dauphiné, cultivé dans nos jardins.

4.º Le Cytise hérissé, Cytifus hirsutus, à péduncules fimples, latéraux; à calices hérissés; ventrus, oblongs, à trois segmens obtus. Commun sur nos côteaux du

Rhône, près de la Pape,

Les rameaux inclinés; les feuilles hériffées en dessous; les calices très-chargés de poils ; les péduncules très- CL. XXII. courts: les dix étamines réunies.

5.º Le Cytife couché, Cytifus fupinus, à fleurs en ombelle, terminant les rameaux qui sont le plus souvent couchés; à folioles ovales. En Dauphiné, en Allemagne.

La tige & les pétioles duvetés; les folioles à peine velues; les calices tubulés, ventrus, duvetés, à deux

levres; les fleurs jaunes.

6.º Le Cytise argenté, Cysifus argenteus, à fleurs deux à deux, presque assises ; à feuilles soveuses ; à rameaux inclinés; à stipules très-petites. En Dauphiné.

Plante blanche; les rameaux ligneux à la base, herbacés vers le haut; deux ou trois bractées adhérentes à la base du calice; les segmens du calice plus longs que dans les congéneres ; les légumes hériffés ; les fleurs jaunes.

# 659. LE GENÊT COMMUN, ou Genêt à balai.

CYTISO-GENISTA; scoparia vulgaris; flore luteo. I. R. H. SPARTIUM Scoparium. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Caracteres du Genêt d'Espagne, n.º 653. Feuilles. Ternées , & quelquefois folitaires , fur-tout à l'extrémité des tiges; les folioles petites, étroites, ovales; les folitaires plus alongées. Racine. Ligneuse, rameuse.

Port, Arbriffeau qui pousse plusieurs tiges hautes de cinq ou fix pieds, rameufes, grêles, anguleuses, flexibles, sans épines; les fleurs jaunes. blanches dans une variété, disposées une à une le long des tiges, & portées sur de courts péduncules; les feuilles ternées sont alternes, comme les feuilles folitaires.

Lieu. Les terrains secs, arides, sablonneux,

CL. XXII. les bois, les bords des chemins.

Propitités. 3 Les rameaux desséchés au soleil Usiges. 3 & rouis comme le Chanvre, donnent un fil dont on peut saire de la toile: Voyez le Journal économique, Novembre 1750. Dans les campagnes on en fait des balais; il a en Médecine les mêmes vertus que les autres Genêts; il est apériel de la compagne de la compagne

#### SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux à sleur papilionacée, dont les seuilles sont la plupart ailées ou conjuguées.

# 660. LE FAUX-ACACIA, ou Acacia des Jardiniers.

PSEUDO-ACACIA vulgaris. I. R. H.
ROBINIA pfeudo-acacia. L. diadelphia,
10-dria.

FLEUR. Papilionacée; l'étendard atrondi, grand, obus; les ailes ovales, oblongues, avec un appendice très-court, obtus; la carene fous-obticulaire, aplatie, obtuse, de la lougueur des ailes; le calice d'une seule piece, petit, campanulé, à quatre dentelures; dix étamines, dont neuf réunies par leurs filets.

Fruit. Légume grand, aplati, long, relevé de

plusieurs bolles; semences réniformes.

Feuilles. Ailées avec une impaire; les folioles gales, très-entieres, oppolées.

Racine. Rameule, ligneule.

CL. XXII. SECT. III.

Port. Grand arbre dont la tige est droite, armée d'aiguillons souvent doubles; l'écorce roussire; les sleurs blanches, pédunculées & disposées en grappes pendantes; les seuilles alternes.

Lieu. La Virginie; naturalisé en France. On voit encore au jardin du Roi le Faux-Acacia, apporté par M. Robin, qui a donné son nom à

cet arbre.

Propriétés. Les fleurs ont une odeur douce, aromatique; elles font émollientes, antispasmodiques.

Usages. On en tire une eau distillée, dont la dose est depuis Ziv jusqu'à Z vj, dans les potions

& juleps.

On peut s'en servir comme d'une excellente nourriture pour les bestiaux.

OBSERVATIONS. Dans le Robinier, Robinia, le calice est à quatre segmens; le légume alongé, bossi.

1.º Le Robinier Faux-Acacia, Robinia Pseudo-

Acacia, à fleurs en grappes; à pédicille unifore; à feuilles ailées avec une foliole impaire; à flipules épineules.

Cultivé dans nos Provinces & en Lithuanie.

Le Faux-Acacia pouffe de grandes branches en houssines, qui ne sont pas propres à former des portiques réguliers; mais en étayant ces atbres on peut se procurer des sallons très-agréables, vu que quesques pieds en sleur fussifient pour partimer un grand jardin. Nos Faux-Acacia, cette année 1787, n'ont point donné de fleurs, quoique adultes; il faut que les boutons à siteurs aient été endommagés par les gelées d'Avril.

Le bois de ce bel arbre est de couleur jaune, verdâtre, luisante, & comme satinée; quoique assez dur, il prend médiocrement le poli. Les Tourneurs le recherchent. Il

pourrit aifément à l'humidité.

Ses racines & son écorce sont douces & sucrées; on CL.XXII, peut les regarder comme succédanées de la Réglisse. Les SECT. III. feuilles fournissent à tous les bestiaux un excellent fourrage.

2.º Le Robinier de Sibérie, Robinia Caragana, à péduncules fimples; à feuilles ailées, fans foliole impaire; à pétioles non piquans. Originaire de Sibérie, cultivé

dans nos jardins.

Cinq ou fix paires de folioles fur chaque pétiole; le fommet du pétiole & des fipules à peine roide; fix fleurs jaunes ayant chacune un péduncule diffinêt, naissent de chaque bouton.

Cet arbriffeau d'un accroiffement tapide, se propage de femences & de plants enracinés; il forme de belles haies; il produit un bel effet par sa verdure gaie, & par ses fleurs très-nombreuses; ses seulles qui sont abondances plaisen à tous les betitaux, & les nourrissens bien.

# 661. LE BAGUENAUDIER à vessies, ou Faux-Séné.

COLUTEA vesicaria. C. B. P. COLUTEA arborescens. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée; l'étendard, les ailes & la carene varient fouvent dans leur forme; ordinairement les ailes font aplaties, courtes, lancéolées.

Fruit. Légume renflé, femblable à une veffie qui est aplaite & ouverte en dessus, presque totalement vide, rensermant de petites semences noires & rénisormes.

Feuilles. Ailées avec une impaire; les folioles pétiolées, égales, très-entieres, presque cordiformes, quelquesois échancrées au sommet, terminées par un style blanchâtre.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbrilleau de trois ou quatre pieds ; les

rameaux lisses; les sleurs axillaires, jaunes, pédunculées, disposées en grappes làches, pendantes; CL. XXII. feuilles alternes,

Lieu. L'Italie, le Languedoc, la Provence.

Propriétés. Les feuilles ont un goût âcre, nauféeux; elles font purgatives, ainsi que les semences. Usages. L'on emploie les feuilles & les semences en décodion; les Paysans les substituent au Séné.

OBSERVATIONS. Dans le Baguenaudier, Colutea, le calice à cinq segmens; le légume enslé comme une vessie, s'ouvre à la base supérieure.

souvre a la bate inperieure.

1.º Le Baguenaudier en arbre, Colutea arborescens,

2 folioles échancrées. En Languedoc, devenu spontané
dans nos Provinces, dans les vallées du Rhône près de
Lyon.

Il y a une variété à fleurs rouges.

La vertu purgative des feuilles est à peine sensible sur les sujets robustes.

a.º Le Baguenaudier arbrisseau, Colutea frutescens, à folioles ovales, oblongues. Originaire de Sibérie, cultivé dans nos jardins.

Folioles dentelées, blanches en dessous, listes en dessus; fleurs rouges, à ailes très-petites.

# 662. L'ÉMERUS, SÉNÉ BATARD, Securidaca ou Baguenaudier des Jardiniers.

EMERUS Cafalpini major & minor. 1. R. H. CORONILLA emerus. L. diadelph. 10-dria.

Fleur. Papilionacée, dont les onglets font plus longs que le calice; l'étendard cordiforme, réflécht de tous côtés, à peine plus long que les ailes; les ailes ovales, obtufes, réunies par le haur; la carene aplatie, aiguë, relevée, fouvent plus courte

que les ailes; le calice petit, découpé en quatre CL. XXII, parties inégales; dix étamines, dont neuf sont Sect. III. réunies par leurs filets.

Fruit. Légume très-long, étroit, en forme d'alene, contenant des semences cylindriques.

Feuilles. Ailées avec une impaire; les folioles pétiolées, très-entières, en forme de cœur ou d'ovale renverlé, fessiles, opposées les unes aux autres, d'un beau vert.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Port. Arbrilleau de quatre ou cinq pieds de hauteur; les tiges anguleufes, foibles; l'écorce ridée; la racine garnie de drageons enracinés; les fleurs jaunes, marquées de taches rouges, raffemblées aux extrémités des jeunes tiges, que lquefois folitaires; les feuilles alternes. On trouve quelques ftipules à côté des feuilles, ou en opposition avec elles. Le grand & le petit Émerus sont des variétés de la même espece.

Lieu. Les climats tempérés de l'Europe, dans

les haies, dans les bois, à l'ombre.

Propriétés. Les mêmes que le précédent ; les Usages. Paysans le substituent également as Séné. On regarde ses feuilles comme laxatives.

I.\* OBSERVATION. Dans les Coronilles, Coronilles, le calice à deux levres, dont les deux segmens supérieurs sont réunis; l'écendard est à peine plus long que les ailes; le légume à étranglement.

1.º La Coronille pauciflore, Coronilla Emerus; arbrisseu à péduncules portant deux ou trois sleurs; les onglets des pétales trois sois plus longs que le calice; à

tige anguleuse. Commune près de Lyon.

Les bestiaux mangent les seuilles qui sont véritablement purgatives pour quelques sujets, en en faisant insuséer une once.

2.º La Coronille mineure, Coronilla minima, sousarbrisseau couché; à neuf folioles ovales; à stipule

échancrée, opposée à la feuille; à légumes anguleux; à fleurs en ombelle. Lyonnoise, en Suisse.

3.º La Coronille en faucille; Coronilla Securidaca, SECT. III, herbacce; à légumes en faucille; à plusieurs folioles. Originaire d'Espagne, cultivée dans nos Provinces.

Fleurs jaunes.

4.º La Coronille bigarrée, Coronilla varia, herbacée, à légumes droits, nombreux, arrondis, entlés; à plufieuts folioles lisses. Lyonnoise, Lithuanienne.

Les tiges couchées; les péduncules de la longueur des feuilles; les fleurs en ombelles blanches, roses; il y a une variété à fleurs blanches. Cette plante fournit un bon pâturage.

II.4. OBSERVATION. Nous ne pouvons mieux terminer cet effai für les arbres & arbufles, qu'en préfentant les caractères effentiels des Senfüives; quoique monopétales & placées comme telles dans la Claffe XX; cependant leur affinité avec les Papilionacés nous paroit fi marquée qu'on peut les préfenter dans cette Famille.

Les Sensitives, Mimofæ L. comprennent les Acacia, Cassies de Tournesort; on trouve dans ce genre des fleurs hermaphrodites & des fleurs mâles für des pieds différens, ce qui a déterminé Linnxus à les rangeravec ses Polygames monoïques. En général le calice très-petit, à cinq dents ; la corolle monopétale à cinq segmens; cinq ou plusieurs étamines; le fruit est un légume. Ce genre qui offre cinquante-trois especes, est difficile à circonscrire; car dans quelques especes le calice & la corolle sont à quatre, à cinq segmens; dans d'autres la corolle cst polypétale ou nulle ; le nombre des étamines varie de quatre à vingt & plus. Dans quelques especes elles font réunies en deux corps ou diadelphes , la forme du légume n'est pas plus constante; on en trouve de membraneux, d'ailés, d'articulés, de cylindriques, de courbés, dans certaines especes le fruit est en baie.

Six especes de ce genre jouissent du mouvement sportané; contentons-nous de fournir le caractère essentiel des deux especes les plus généralement sultivées.

1.º La Sensitive pudique, Mimosa pudica, épineuse; à feuilles comme digitées & pinnées; à tiges hérissées de poils & d'épines.

Arbriffeau originaire du Bréfil; les fleurs très-petites, les actives plantes font ramaffes en tére; le calice en entonnoir, Sacrilla. I trois fégmens, dont un est plus large; on ne trouve point de corolle; quatre étamines, quatre fois plus longues que le calice; légume court, articulé de hérifié.

longues que le calice; legüme court, articule contente. Toute la plante fe réplie pendant la nui; s' non la li rouche de jour, elle replie également fes folioles & abat fest ameaux. Ce phénomene bien prononcé femble rapprocher cette espece & quelques autres, du regne animal. 
2.º La Sentitive Caffie, Mimofa Fameifana, à épines

cher cette espece & quelques autres, du regne animal.

2.º La Sensitive Castle, Mimosa Farnessan, à épines
flipulaires distinctes; à feuilles doublement pinnées; les
pinnules partielles, à huit solioles de chaque côté; à sleurs
en tête sans péduncules généraux.

Arbrisseau originaire d'Amérique; ses sleurs jaunes, très-odorantes, renserment chacune pluseurs étamines, plus de dix. Elle a été introduite dans les jardins d'Europe en 1611.

La figure d'Aldini, citée par Lipné, préfente des cites de fleurs à péduncules trèx-cours & à péduncules trèx-cours & à péduncules trèx-cours de à péduncules niers & ouverts, & une partie des feuilles replices, telles que nous les obsérvons après le coucher du foleil. On compre jusques à cent fleurs fur chaque rête, & environ trente à quarante étamines dans jchaque fleur.

Fin du Troisieme & dernier Volume.

TABLE









# DES OBSERVATIONS.

N. Le Chiffre romain II, indique le Tome fecond ; le Chiffre III, indique le Tome troisieme.

| bigarré,<br>Napel,       | ibid       |
|--------------------------|------------|
| paniculé,                | ibid       |
| Tue-loup,                | ibid       |
|                          |            |
| ACROSTIQUE Septer        | ntrionale  |
|                          | III. 371   |
| ADONIS apennin,          | II. 419    |
| d'automne ,              | ibid       |
| printanier,              | ibid       |
| AGARIC androfacée        | . III. 410 |
| bouclier .               | AIS        |
| du Bouleau .             | 410        |
| cabalin,                 | 418        |
| cabalin ,<br>champêtre , | ibid.      |
| chanterelle.             | 417        |
| de Chêne,                | 419        |
| cloche,                  | ibid       |
| clou,<br>délicieux,      | ibid.      |
| délicieux,               | 417        |
| denté,                   | ibid.      |
| éteignoir,               | 419        |
| entier,                  | 417        |
| fragile ,                | 419        |
| des fumiers,             | ibid.      |
| George,                  | 418        |
| gluant,                  | ibid.      |
| laiteux .                | ibid.      |
| de l'Aune,               | 420        |
| Tome III.                |            |

| mamelonné, nac         | 418    |
|------------------------|--------|
| aux mouches,           | 417    |
| ombellifere .          | 419    |
| orangé,                | 418    |
| partagé,               | 417    |
| poivré ,               | 418    |
| violet,                | ibid.  |
| AGROSTEME fleur de Jup | iter 🕹 |
|                        | 533    |
| AGROSTIS argenté, III. | 300    |
| chevelu,               | 310    |
| éventé.                | 300    |
| genouillé,             | 310    |
| mineur.                | ibid.  |
| rofeau .               | 309    |
| rouge,                 | 310    |
| traçant,               | ibid.  |
| Air anguleux, II.      | 578    |
| Ciboule                | 579    |
| filtuleux ,            | 578    |
| à fleurs blanches ;    | ibid.  |
| jaune,                 | 577    |
| Moli,                  | ibid.  |
| paniculé,              | ibid.  |
| de Palestine,          | ibid.  |
| pétiolé,               | ibid.  |
| plantaginé ,           | 577    |
| Rocambole .            | ibid.  |
| tête ronde .           | wia.   |

#### TABLE FRANÇOISE 674 578 ACHILLIERE Eupatoire; verdâtre . pag. ibid. III. 228 des vignes, Mille-feuille. AJONG d'Europe, III. 660 naine. ibid. AIRELLE Canneberge, III. 552 noble, ibid. fangeuse. ibid. noire, ibid. Myrtille . 551 fternutatoire. 223 poncluée. 552 ARISTOLOCHE Pistoloche, II. ПІ. 393 ALGUES . 161 ALLELUIA ( petit ) à fleurs blan-ARMOISE Ablinthe Génépi, IIL ches, bleues ou pourpres, 144 İl. 23 glaciale. ALOës en arbre de Judée . 142 maritime , 143 à bec de canne. pontique, à dent de brochet , ibid. vulgaire, ibid. perroquet, ib d. Aurone, ibid. a pouce écrafé. champêtre, ALYSSON bouclier. des Chinois. des champs . Estragon, AMANDIER commun, III. 617 ARNIOUE desmontagnes, IIL 194 AMANDIER Pecher, III. 616 fcorpioide , AMARANTHE bette . IIL 45 II. 319 ARRÊTE-BŒUF, épineuse . 318 ibid. ARROCHE, arbriffeau. hypocondriaque, cultivée . à trois couleurs . étalée . ibid. ibid. verte, haftée, ibid. ANCOLIE des Alpes III. 74 Pourpier, ibid. ibid. vifqueufe . ARTICHAUT Cardon. III. 104 vulgaire, cultivé . ibid. II. 83 ANDROSACE majeure . Asperde piquante . feptentrionale . ibid. ASPÉRULE des champs , II. 66 ANEMONE des bois. herbe à l'efquinancie, ibid. des couronnes. odorante, des jardins. 404 ASPHODELE rameux. II. 546 iaune. 405 printaniere, ASTER acre . Sylvie . des Alpes, de Chine . ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

III. 468

ANTHOCERE découpé, III.

ARBRE - DE - VIE occidental ,

ARBOUSTER des Alpes , III. 520

liffe .

pon&ué.

Bufferole .

commun,

ibid,

ibid.

54

ibid

des marais.

des Alpes

blanchatre .

champêtre,

Esparcette,

à hameçons,

Œil-de-Christ,

ASTRAGALE Adragante, III. 55

| DES                  | OBSE         | RVÄTIONS.                 | 675      |
|----------------------|--------------|---------------------------|----------|
| des montagnes        | . DEF. CA    | des Pyrénées,             | pag. 382 |
| de Montpellier       | ibid.        | des prés,                 | 383      |
| Alopécurier .        |              | romain,                   | 382      |
| Réglissier,          | ibid.        | faliffant ,               | ibid.    |
| Sefamier,            |              | trifte,                   | ibid.    |
|                      | 54           | Vinaigrier,               | ibid.    |
| fillonné,            | 53           |                           |          |
| foyeux,              | 54           | Azone,                    | ibid.    |
| velu ,               | .53          | BENOITE aquatique         | II. 425  |
| à vessies,           | ibid.        | des montagnes,            | 426      |
| AUBÉPINE Alifier,    | III. 651     | BERCE à feuilles étroites | 11       |
| Aférolier .          | 652          |                           |          |
| des haies.           | ibid.        | BETTE blanche,            | III. 237 |
| Sorbier.             | ibid.        | vulgaire,                 | ibid.    |
| AVOINE cultivée,     | III. 320     | BIDENT à feuilles de C    | hanvre . |
|                      | ibid.        |                           | III. 150 |
| élevée ,             | ibid.        | très-petit,               | 155      |
| follette,            |              |                           |          |
| fragile,             | ibid.        |                           | III. 416 |
| jaunatre,            | ibid.        | des caves,                | 415      |
| des prés,            | ibid.        | doré,                     | ibid.    |
| nue,                 | ibid.        | fleur d'eau,              | ibid.    |
|                      |              | jaune .                   | 416      |
| B.                   |              | laiteux                   | ib.d.    |
| ь.                   |              | noir,                     | 415      |
|                      |              | phosphore.                | ibid.    |
| BAGUENAUDIER er      |              | des pierres               | ibid.    |
| DAGUENAUDIER ei      | arpre,       | fanguin,                  | 416      |
|                      | III. 669     | feptique,                 | 415      |
| arbriffeau,          | ibid.        | velours.,                 | ibid.    |
| BALSAMINE cultivée,  | III. 58      | vert .                    | 416      |
| jaune ,              | ibid.        |                           |          |
| BASILIC des Moines,  | II. 252      | BISTORTE vivipare,        | M. 27K   |
| petit,               | ibid.        | BLASIE naine.             | III. 397 |
|                      |              |                           | III. 27% |
| BARBE-DE-CHEVRE,     | II. 375      | Liferon,                  | ibid.    |
| BARBON velu.         | III. 325     | Sarafin .                 | ibid.    |
| paniculé,            | ibid.        |                           |          |
|                      |              | de Tartarie,              | 272      |
| BARDANE ( grande )   | III. 113     |                           | II. 420  |
| perfonnée,           | ibid.        | azuré,                    | ibida    |
| BEC-DE-GRUE bouclies | r. II. 182   | cotonneux,                | 42 E     |
| colombin.            | 384          | écailleux,                | ibid.    |
| difféqué,            | ibid.        | grenu,                    | ibid.    |
| des forêts.          |              | jaune,                    | ibid.    |
| livide .             | 383<br>ibid. | Liege,                    | 420      |
| Iuifant,             | ibid.        | odorant,                  | ibid.    |
| mollet.              | ibid.        | Ongle-de-cheval           | ibid.    |
|                      | 384          | Pied-de-bouf .            | 42 5     |
| mulqué,              | ibid.        | vifqueux,                 | lbid.    |
| nain,                |              | vivace.                   | ibid.    |
| noueux,              | 383          | _                         |          |
| très-odorant,        | 382 [        | BONNET-D'ELECTEUR,        | 11, 55   |
|                      |              | -y v ij                   |          |

|                                |            | RANÇOISE                        |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|
| BOUCAGE majeure,               | 11. 457    | moller, pag. 318                |
| mineure,                       | 456        | pinné, 319                      |
| naine,                         | 457        | rude, 318                       |
| BOUILLON cotonneux             | . II. 137  | Seigle, ibid.                   |
| à feuilles de Cl               |            | ftérile, ihid.                  |
| lychnite ,                     | ibid.      | des toits, ibid.                |
| de Miconio                     | ibid.      | BRUNELLE à grande fleur, II.201 |
| noir,                          | ibid.      | BRUYERE en arbre, III. 536      |
| BOULEAU Aune,                  | III. 475   | à balai . ibid.                 |
| cotonnet                       |            | cendrée, 537                    |
| nain .                         | 474        | purpurine, ibid.                |
|                                |            | guaternée, 536                  |
| BOULETTE (grande)              | , III, 152 | vert pourpre, ibid.             |
| . (petite)                     | ibid.      |                                 |
| BRI Aiguille.                  | III. 386   | BUGRANE des Anciens, III. 45    |
| argenté.                       | 387        | des champs, ibid.               |
| à balai                        | 385        | réfléchie, ibid.                |
| couffinet.                     | 387        | gluante, 46                     |
| d'été .                        | ibid.      | rampante, 45                    |
| doré .                         | ibid.      | très-petite, ibid.              |
| élégant,                       | 386        | vifqueufe, 46                   |
| entortillé .                   | ibid.      | BUGLOSSE à feuilles étroites,   |
| éteignoir,                     | 384        | IL 105                          |
| en gazon,                      | 387        | ondulée , 106                   |
| glauque,                       | 386        |                                 |
| hypnoïde,                      | 385<br>387 | Bupleure étalé, II. 473         |
| incarnat.                      | 388        | faucille, 472                   |
| des marais.                    | 386        | à feuilles Iongues, ibid.       |
| des murs,                      | 385        | nain , 473                      |
| ondulé,                        | ibid.      | roide, 472                      |
| pomiforme,                     | 384        |                                 |
| ruftique,                      | 385        | C.                              |
| fimple,                        | 388        | · · ·                           |
| ftrić,                         | 284        |                                 |
| fubulé ,                       | 385<br>386 | CABARET d'Europe, III. 234      |
| tortueux .                     | 336        | CACALIE des Alpes, III. 123     |
| transparent,                   | 385        |                                 |
| tronqué,                       | 386        | CAILLE-LAIT Aparine, II. 69     |
| velu .                         | 384        | des marais, ibid.               |
| verdoyant,                     | 386        | CALLEBASSE à feuilles coton-    |
| verticillé .                   | 387        | neufes. II. 54                  |
|                                |            | CALLE des marais, II. 157       |
| BRISE Amourette,               | HI. 315    |                                 |
| majeure,                       | 314        | CAMELÉE à trois coques ,        |
| moyenne,                       | ibid.      | III. 571                        |
| petite,                        | 315        |                                 |
| BROCOLIS,                      | II. 282    | paniculée, 263                  |
|                                | Ш. 318     | perfoliée, ibid.                |
| EROME des champs,<br>diftique, |            | petite des Alpes, ibid.         |
|                                | 319        | vivace, 263                     |
| gigantefque,                   | 310        |                                 |

| DES ORSE                                                                                                       | RVATIONS. 677                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAMOMILLE des champs, III. 220 noble, 219 Gilde-bœuf, 220 Pirethre, ibid. puante, ibid. CAMPANULE conglomerée, | ,,                                                                                                                  |
| à feuilles de Pêcher, ibid. à grandes fleurs, 58 petite, 57 pyramidale, ibid. touffue, ibid.                   | CASSE fiftuleuse, III. 599<br>Séné-, 598<br>CAUCALIER àpre, II. 514<br>à larges seuilles, ibid.<br>noditlore, ibid. |
| CAMPHRÉE aiguë, III. 255<br>lisse, ibid.<br>de Montpellier, ibid.                                              | CENTAURÉE altiere de Sala-<br>manque, III. 119<br>argentée, 117<br>Behen, ibid.                                     |
| CAPILLAIRE cheveux · de · Vé-<br>nus , III. 375<br>CAPUCINE , (grande) III. 76<br>(petite) ibid.               | blanche, 118<br>Bluet, 117<br>Chardon bénit, 119                                                                    |
| (petite) ibid.  CARDAMINE amere, II. 289 fans pétales, 288 velue, ibid.                                        | chicoracée, 118 conifere, ibid. crupine, 116                                                                        |
| CARDERE cultivée, III. 159 des Foulons , ibid. laciniée , ibid. velue , ibid.                                  | Fausse - Chausse - Trape ,<br>119<br>(grande) 116<br>jacée , 118<br>laineuse . 119                                  |
| CARET aigu III. 329 alongé , 328 blanchâtre , ibid. Capillaire , 329                                           | des montagnes, 117 noire, 116 paniculée, 117 pectinée, 216                                                          |
| digité, 328<br>dioique, 327<br>écarté, 328<br>Faux-Souchet, ibid.<br>gazon, ibid.                              | de Phrygie , ibid. rude , 118 Scabieuse , 117 du solffice , 119                                                     |
| globuleux, ibid.<br>hériffé, 328<br>jaune, 328<br>des lievres, 327                                             | des champs, ibid. cotonneux, 334 pentandre, 333                                                                     |
| des montagnes, 328 pâle, 329 en panicule, 328 Panifet, 329                                                     | vifqueux, ibid. vulgaire, ibid. CERFEUIL aromatique, II. 489 bulbeux, ibid.                                         |
| pucier , 327<br>des renards , 328<br>des fables , 327<br>yéficulaire , 329                                     | doré, ibid. hériffé, 438 penché, 489 fauvage, 488 V v iii                                                           |
|                                                                                                                | Y v iii                                                                                                             |

# 678 TABLE FRANÇOISE

| 0,0 , - 1- 1             |                      |                                 |             |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| CHARDON Acanthe, II      | I.pag. 101           | Leucantheme,                    | pag. 113    |
| bulbeux ,                | ibid.                | des montagnes                   | ibid.       |
| cotonneux.               | ibid.                | noir.                           | ibid.       |
| frilé,                   | ibid.                |                                 |             |
|                          | ibid.                | Cicutaire aquatique             | , IL 461    |
| lancéolé ,               |                      | CIERGE du Pérou                 | II. 326     |
| des marais,              | ibid.                |                                 |             |
| . Marie ,                | 102                  | CINOSURE bleue,                 | III. 316    |
| penché,                  | 101                  | en crête,                       | 315         |
|                          | 777                  | hériffée .                      | 316         |
| CHARME bois dur,         | III. 449             | 0 1 1                           |             |
| vulgaire.,               | 448                  | Circée des Alpes,               | II. 442     |
| CHATAIGNER cultive       | . 111. 457           | CISTE blanc.                    | II. 342     |
| fauvage,                 | ibid.                | de Crête                        | 361         |
|                          |                      | d'Oelande,                      | 343         |
| CHÊNE Cochenillier,      | III. 453             | à feuilles de Bru               |             |
| hériffé.                 | ibid.                | a reuntes de Bru                | yere, ibia. |
| Hêtre,                   | ibid.                | de Sau                          | ge, ibid.   |
|                          | ibid.                | filiforme,                      | ibid.       |
| lanugineux,              |                      | gouttes de fang                 | . ibid.     |
| Liege ,                  | ibid.                | hériffé,                        | 343         |
| verd,                    | 452                  | velu.                           | 342         |
| vulgaire,                | 453                  |                                 |             |
| CHENILLE hériffée.       | III. 32              | CITRONIER Orange,               | III. 604    |
|                          | ibid.                | vulgaire,                       | ibid.       |
| fillonnée,               |                      | CLANDESTINE à fleur             |             |
| velue,                   | ibid.                | CLANDESTINE a neur              |             |
| vermiculaire,            | ibid.                |                                 | II. 185     |
| CREVRE - FEUILLE d       | <sup>P</sup> A cadia | à fleurs pendan                 | tes, ibid.  |
| CHEVRE - PEUILLE O       | III. 555             | CLATHRE dénudé,                 | TIT 422     |
|                          |                      | grillé,                         | ibid        |
| des Alpes,               | 554                  |                                 |             |
| bleu,                    | ibid.                | nu,                             | 423         |
| des bois,                | ibid.                | CLAVAIRE coralloïde             | . III. 424  |
| des buiffons,            | ibid.                | cornue,                         | ibid.       |
| noir .                   | ibid.                | digitée ,                       | ibid.       |
| CHICORÉE Endive.         | III. 18g             | écailleuse,                     | ibid.       |
|                          | 188                  |                                 |             |
| fauvage,                 |                      | noire,                          | ibid.       |
| CHOIN blanc,             | III. 301             | en pilon ,                      | ibid.       |
| marifque,                | 300                  | CLEMATITE droite.               | II. 422     |
| noiratre,                | 301                  | Flammule ,                      | ibid.       |
|                          |                      |                                 |             |
| CHONDRILLE jonciere      |                      | CNIQUE glutineux,               | III. 102    |
| CHOU champêtre, *        | II. 304              | des jardins,                    | ibid.       |
| fleur .                  | 281                  |                                 | 171         |
| frifé.                   | ibid.                | CONFERVE bulleuse,              | III. 414    |
| pommé,                   | ibid.                | Capillaire,                     | ibid.       |
|                          |                      | gélatineuse,                    | ibid.       |
| rouge                    | , ibid.              | en réfeau,                      | ibid.       |
| Rave,                    | ibid.                | des rives .                     | ibid.       |
| de Savoie,               | ibid.                | des ruiffeaux.                  | ibid.       |
| à tige hérissée          |                      |                                 |             |
| CHRYSANTHEME des         |                      | CONISE des rochers,             |             |
|                          | 110                  | fordide,                        | ibid.       |
|                          |                      |                                 |             |
|                          | III. 213             | vulgaire.                       | ibid.       |
| des blés,<br>en corymbe, | ibid.                | vulgaire,<br>Consoude Tubéreule |             |

| DES OBSERVATIONS. 679               |                                   |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| CORIANDRE didyme , II. p. 494       | couché, pag. 665                  |  |
| CORNE DE CERF à tige pen-           | à feuilles affiles , 664          |  |
| chée, IL 273                        | hérissé, ibid.<br>noiráire, ibid. |  |
| CORNILLET à cinq gouttes de         | notratie, tota.                   |  |
| fang II. 536                        | . D                               |  |
| François, ibid.                     | ъ.                                |  |
| Willet, ibid.                       | DACTYLE pelotonné, III. 315       |  |
| CORNOUILLIER male, III. 647         | DAPHNÉ odorant, III. 510          |  |
| fanguin, ibid.                      | DAUPHIN des bles, III.71          |  |
| CORONILLE bigarrée , III. 671       | élevé, 72                         |  |
| mineure, 670                        | étranger, ibid.                   |  |
| pauciflore, ibid.                   | Staphifaigre, ibid.               |  |
| en faucille, 671                    | DENTAIRE bulbeufe, II. 291        |  |
| COTONNIERE des champs,              | de chien , 567                    |  |
| III. 128                            | à neuf feuillets, 292             |  |
| commune, ibid.<br>étoilée ibid.     | DIGITALE jaune, IL 163            |  |
| filiforme, ibid.                    | petite, ibid_                     |  |
| de montagne, ibid.                  | DORADILLE Ceterach, III. 374      |  |
| pygmée, ibid.                       | des murs , ibid.                  |  |
| CRÉPIDE biennale . III. 171         | Scolopendre, 375                  |  |
| de Diofcoride, 172                  | DORINE à feuilles alternes        |  |
| élégante, ibid.                     | II. 132                           |  |
| puante, 171<br>destoits, ibid.      | DORONIC Paquerette, III. 206      |  |
| verte, ibid.                        | plantaginé, ibid.                 |  |
| CRESSON amphibie, II. 294           | fcorpion, ibid.                   |  |
| aquatique, 295                      | Double-scie pélicine, III. 55     |  |
| couché, 271                         | DRAVE des murailles, II. 263      |  |
| (petit) a hampes, ibid.             | printaniere, ibid.                |  |
| ibiride, ibid.                      |                                   |  |
| marécageux, 295<br>terrestre, ibid. | E.                                |  |
| CRÊTE-DE-COQ, II. 181               | E                                 |  |
| CUCUBALE à baies , II. 532          | EGILOPE alongé, III. 326          |  |
| dioique, ibid.                      | ovale, ibid.                      |  |
| CUPIDONE bleue, III. 186            | ELIME d'Europe, III. 323          |  |
| jaune, ibid.                        | des fables , ibid.                |  |
| CYNOGLOSSE à feuilles de Lin,       | ELLÉBORINE à grandes fleurs,      |  |
| H. 117                              | à feuilles larges , ibid.         |  |
| à feuilles de Violier, ibid.        | des marais , ibid.                |  |
| CYPRÈS toujours vert, III. 471      | rouge, ibid.                      |  |
| CYTISE des Alpes, III. 664          | EPERVIERE des Alpes, III. 167     |  |
| argenté, 665                        | blanche, ibid,                    |  |
|                                     | V v iv                            |  |
|                                     | 44 4 44                           |  |

# 680 TABLE FRANÇOISE

| 680 TAI                        | BLE F        | RANÇÕISE                             |                |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|
| å bouquet,                     | pag. 168     | FIGUIER commun,                      | III. 486       |
| douteufe ,<br>à feuilles de Po | 167          | FIGUE d'Inde ,                       | II. 326        |
| des marais .                   | 160          | FILARIA à larges                     | feuilles .     |
| mordue,                        | 168          |                                      | III. 512       |
| des murailles ,                |              | moyen,                               | ibid.          |
| en ombelle,                    | 160          | FLÉAU des Alpes,                     | III. 307       |
| orangée,                       | 168          | noueux,                              | ibid.          |
| oreille,                       | ibid.        | des prés .                           | ibid.          |
| Pilofelle,                     | 167          | des fables                           | 308            |
| de Savoie ,                    | 169          | 1                                    |                |
| velue,                         | ibid.        | FLOUVE odorante,                     | Ш. 300         |
| EPILOBE à épis,                | II. 446      | FLUTEAU en bouclier                  |                |
| des marais,                    | 447          | étoilé,                              | 418            |
| mollet                         | 446          | Renoncule,                           | ibid.          |
| de montagne,                   | 447<br>ibid. |                                      | •              |
| à quatre pans,<br>tétragone.   | ibid.        | FOIN aquatique,                      | III. 31 E      |
| velu .                         | 446          | blanchâtre,                          | ibid.          |
|                                |              | gazon,                               | ibid.          |
| EPINE - VINETTE de             | Crete ,      | des montagnes ,<br>œilleté ,         |                |
|                                | III. 578     | précoce.                             | 312<br>ibid.   |
| ERABLE commun ,                | III. 585     | tortueux,                            | 311            |
| de Montpellier,                |              |                                      |                |
| de montagne, S                 |              | FONTINALE écailleuse                 |                |
| Platanier,                     | * 584        | empennée,<br>incombustible,          | ibid.<br>ibid. |
| ERs .                          | III. 7       | FRAISIER Stérile,                    | H. 428         |
| Ervilier .                     | 8            |                                      |                |
| velu,                          | ibid.        | FRÊNE Ornier (petit),<br>très-élevé, | ibid.          |
| EUFRAISE jaune ,               | II. 178      |                                      |                |
| tardive .                      | 177          | FRITILLAIRE Méléagr                  | e, II. 569     |
| -                              |              | de Perfe,                            | ibid.          |
| F.                             | - 1          | FROMENT composé,                     | III. 324       |
| T                              | - 1          | délicat,<br>enflé                    | 325            |
| FER-A-CHEVAL en tês            | e.III. 20    | Epeautre,                            | 324<br>ibid.   |
|                                | es, ibid.    | d'été ,                              | ibid.          |
| à une filique ,                | ibid.        | d'hiver,                             | ibid.          |
| FERULE commune,                | II. 511      | joncier,                             | ibid.          |
| FETUQUE bromoide ,             | III. 316°    | Pologne,                             | ibid.          |
| durette,                       | ibid.        | rampant.                             | ibid.          |
| élevée .                       | 317          | uniloculaire,                        | ibid.          |
| flottante.                     | ibid.        | FUMETERRE des bout                   | ianes -        |
| des haies,                     | ibid.        | Dout                                 | III. 62        |
| inclinée.                      | ibid.        | bulbeufe .                           | ibid.          |
| des moutons,                   | 316          | à épis,                              | ibid           |
| Queue-de-rat,                  | 317          | grimpante,                           | ibid           |
| couge,                         | 316          | vivace,                              | ibid           |
|                                | ,            |                                      |                |

| DES OBSE                                                                                                          | RVATIONS. 681                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fusain dartreux, III. 590<br>Européen, ibid.<br>à larges feuilles, ibid.                                          | GRASSETTE vulgaire, II. 175<br>GRÉMIL des champs, II. 112<br>GRENADIER (grand) III. 630                            |
| G.                                                                                                                | GRIPE des champs, II. 118                                                                                          |
| Garou des Alpes, III. 509 Bois-gentil, 508 Lauréole, 510 en panicule, bibid. foyeux, 509 thimelé, bibid.          | GROSEILLIER rouge, III. 641<br>des Alpes, ibid.<br>noir, ibid.<br>incliné, 642<br>blanc, ibid.<br>des haies, ibid. |
| GENÊT d'Allemagne, III. 658 Anglois, ibid. fleche, des Teinturiers, ibid. velu, ibid.                             | GUAINIER légumineux, III. 66x GUI de Chêne, III. 555  H.                                                           |
| GENEVRIER commun, III. 480 Faux-Cedre, ibid. feuilles de Cyprès, ibid.                                            | HARICOT commun, III. 50                                                                                            |
| GENTIANE d'automne, II. 13 des marais, ibid. des Pyrénées, 14 pourprée, 13 fans tige, 14 GESSE anguleufe, III. 20 | HELLESORE d'hiver, II. 388 noir, ibid.  HELYELLE mitre, III. 423 ibid.  HÉMEROCELLE jaune, II. 346 fafanée. ibid.  |
| Climene , ibid, cultivée , 19 grande , 21 hériffée , 20 hétérophille , 21                                         | HÉRISSON, II. 325<br>HERNIAIRE liffe, III. 257<br>velue, 258                                                       |
| des marais, ibid, Niffole, 19 odorante, 20 des prés, ibid,                                                        | Houque laineuse, III. 326 molle : ibid. odorante, ibid. Houx vulgaire, III. 528                                    |
| fans feuilles, 19 fauvage, 20 tubéreufe, ibid. GIROFLIER blanc, II. 285                                           | HYACINTHE botride, II. 547 à feuilles de Jonc, ibid. Orientale, à toupet, ibid.                                    |
| Choux, ibid.<br>vélard, ibid.                                                                                     | HYDNE cotonneux, III. 42E cure-oreille, ibid.                                                                      |
| GLOBULAIRE commune, III. 161<br>cordiforme, ibid.                                                                 | imbriqué, ibid.<br>finué, ibid.                                                                                    |
| Turbith, ibid.                                                                                                    | HYOSERE fétide, III. 173                                                                                           |
| GOURDE à feuilles cotonneuses,<br>Il. 54                                                                          | hédipnoïde , ibid,<br>naine , ibid,<br>rayonnée , ibid,                                                            |

| 682 TAB                        | LE FR        | ANÇOISE                 |         |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|---------|
| HYPNE adlantin,                | III. 388     | Jone argenté, II. pa    | g. 340  |
| alongé,                        | 390          | articulé .              | 339     |
| aplati .                       | 388          | bulbeux,                | ibid.   |
| arboré.                        | 391          | des champs,             | 340     |
| brioïde .                      | 388          | des crapauds,           | 339     |
| comprimé,                      | 391          | en épis ,               | 340     |
| crépu ,                        | 389          | épars ,                 | 339     |
| crète .                        | 390          | fleuri (petit),         | 377     |
| erochu,                        | 391          | filiforme,              | 339     |
| à courroie,                    | ibid.        | recourbé,               | ibid.   |
| Cyprès,                        | 390          | velu,                   | 340     |
| denticulé,                     | 388          | JOUBARBE annuelle, I    | 1. 373  |
| à feuilles d'If,               | ibid.        | globuleufe,             | 368     |
| Fougere,                       | 390          | des montagnes           | ibid.   |
| Fourgon,                       | 389          | réfléchie,              | 373     |
| grêle ,                        | 393          | des rochers.            | ibid.   |
| luifant,                       | 389          | à fix angles ,          | ibid.   |
| des marais ,                   | 391          | velue,                  | 374     |
| des murs,                      | 390          |                         | L 553   |
| ondulé,                        | 389          | graminée                | ibid    |
| pointu,                        | 392          | naine,                  | ibid.   |
| prolifere,                     | 390          | de Sibérie,             | ibid.   |
| pur,                           | . 392        |                         |         |
| Queue d'écurer                 |              |                         | 1. 376  |
| de renar                       |              | JUNGERMANNE aplatie, Il | I. 395  |
| de rat,                        | 393          | asplénoide,             | 394     |
| des rives,                     | 392          | blanchâtre,             | 395     |
|                                | 391          | ciliée ,                | ibid.   |
| fapinet,                       | 390          | double-dent,            | ibid.   |
| farmenteux,                    | ibid.        | épaiffe,                | 396     |
| foyeux,                        |              | à feuilles plates,      | 395     |
| trainant,                      | 392          | foliacée,               | ibid.   |
| triangulaire,                  | 393          | fourchue,               | 396     |
| velouté .                      | 392          | lancéolée ,             | 394     |
| vermiculé .                    | ibid.        | ondulée,                | 395     |
|                                |              | farmenteule,            | 394     |
| J.                             |              |                         | I. 322  |
| _                              |              | menue,                  | ibid.   |
| Jasmin jaune,                  | III 518      | vivace,                 | ibid.   |
| officinal.                     | ibid.        | Jusquiame blanche,      | II. 74  |
|                                |              | ,                       |         |
| INULE Aulnée,                  | III. 192     | 1 77                    |         |
| Britannique,<br>diffentérique, | ibid.        | K.                      |         |
| Germanique,                    |              | 17                      |         |
| hériffée,                      | 194          | KNAUT, I                | II. 157 |
| des montagnes                  | 193          | Orientale,              | ibid.   |
| Œil-de-Chrift,                 | , 194<br>193 | KNAVEL annuel. II       | I. 262  |
| puliculaire,                   | ibid.        | des montagnes,          | ibid.   |
| fauliere,                      | ibid.        | vivace,                 | ibid    |
|                                |              | ,                       |         |

| DES OBSEI                      | 683                       |            |
|--------------------------------|---------------------------|------------|
|                                | cilié,                    | pag. 401   |
| ' L.                           | du Charme,                | 399        |
| -                              | cornu,<br>digité,         | 408        |
| AGURIER cylindrique,III.321    | doré,                     | 407        |
| ovale, ibid.                   | duveté.                   | ibid.      |
| LAITRON des Alpes, III. 178    | écarlate .                | 407        |
| des champs , ibid.             | écarté,                   | 410        |
| des jardins , ibid.            | écrit,                    | 398        |
| des marais , ibid.             | enflé.                    | 40E        |
| plumier, ibid.                 | entrelacé,                | 402        |
| P                              | étoilé .                  | 401        |
| LAITUE cultivée, III. 175      | fardé ,                   | 406        |
| à feuilles de Saule, 176       | farineux.                 | 403        |
| Scariole, 175                  | fauve,                    | 400        |
|                                | fil-de-fer,               | 410        |
| ,                              | fleuri,                   | ibid.      |
| LAMIE à feuilles sans pétiole, | fongiforme,               | 399        |
| Il. 203                        | frangé,                   | 407        |
| à fleurs rouges, ibid.         | du Frêne,                 | 404        |
| LAMPRETTE des Alpes, IL 330    | froncé,                   | ibid.      |
| croix-de-Malthe, ibid.         | furfuracé,                | 403        |
| déchirée, ibid.                | géographique              |            |
| vifqueufe, ibid.               | glauque,                  | 404        |
| LAMPSANE tommune, III. 180     | à globules,               | 408        |
| étoilée, ibid.                 | à gobelet,                | 403        |
| Rhagadiole, ibid.              | grêle ,                   | 407        |
| de Zanthe . ibid.              | hérissé,                  | 406        |
| LARME-DE-JOB, III. 297         | des Hêtres,<br>d'Islande, | 399<br>402 |
|                                | laineux,                  | 410        |
| LASER (grand), II. 516         | des landes,               | 399        |
|                                | des murs                  | 40E        |
|                                | noir,                     | 410        |
| LAVANDE à feuilles découpées,  | olivâtre,                 | 401        |
| II. <u>203</u>                 | Parelle .                 | 400        |
| LENTILLE tétrasperme, IIL 7    | pascal,                   | 409        |
| LICHEN alêne, III. 408         | perlé ,                   | 405        |
| à ampoule, 403                 | pixide,                   | 407        |
| aphte, 405                     | a pochette,               | 405        |
| aquatique, 404                 | Polyrrhife,               | 407        |
| barbu , 409                    | d'un pouce,               | 408        |
| blanc, 402                     | du Prunellier             | 404        |
| blanc & noir, 399              | Pulmonaire,               | 402        |
| brûlé, 406                     | à pustule,                | 406        |
|                                | des rennes,               | 408        |
| calcaire, ibid.                | renverié,                 | 405        |
| canin, 405                     | Rocelle,                  | 409        |
| cendré, 399                    | des roches ;              | 400        |
| centrifuge, 400                | fafrané,                  | 496        |

| faguinnie P945 346 faguinnie P94    |                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| fanguinaire, psg. 3.38 trarrarus, psg. 3.38 trarrarus, psg. 4.27 au vent, 3.20 trei-découpé, 4.27 au venié, 4.27 au venié, 4.27 au venié, 4.27 LIRARI rampant, III. 370 LILAC à feuilles de Troène, de Perfe, ill. 3.21 vulgaire, ill. 4.21 LIMALORETYE Alpine, III. 3.25 paniculée, ibid. Amaritime, ibid. mutifiore, ibid. mutifiore, ibid. mutifiore, ibid. mutifiore, ibid. mutifiore, ibid. a mutifiore, ibid. a hampe taneule, ibid. a horrison, ibid. a hampe taneule, ibid. a horrison, ibid. boritie bridaire, ibid. a hampe taneule, ibid. a horrison, ibid. boritie bridaire, ibid. a hampe taneule, ibid. a horrison, ibid. boritie bridaire, ibid. a hampe taneule, ibid. a horrison, ibid. boritie bridaire, ibid. a hampe taneule, ibid. a horrison, ibid. boritie, ibid. a hampe taneule, ibid. a horrison, ibid. boritie, ibid. a hampe taneule, ibid. a horrison, ibid. boritie, ibid. a hampe taneule, ibid. boritie, ibid. a hampe taneule, ibid. boritie, ibid. boritie    | 684 TABLE FR                  | ANÇOISE                     |
| tere-découpé, au vent , 329 LIEARE rampant, III. 327 de Perfe, ibid. Julgaire, ibid. LINAICRETTE Alpine, III. 323 à gaine, ibid. Amartime, ibid. martime, ibid. martime, ibid. martime, ibid. MARICLAIRE Gattonte, III. 326 de Chalcédoine, ibid. MARICLAIRE Gattonte, III. 326 de Chalcédoine, ibid. Mariclaire, ibid. Mariclaire des forêts, II. 124 Cofficient, 309 polymorphe, ibid. Mariclaire fouliste, ibid. Mariclaire fouliste, ibid. Mariclaire, ibid. Maric    | fanguinaire, pag. 398         |                             |
| au vent vent vent vent vent vent vent vent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 378                         |
| veiné, 465 LIRRE rampant, III. 270 de Perfe, ibid. y vulgaire, ibid. y vulgaire, ibid. paniculée, ibid. Amartine, ibid. martine, ibid. martine, ibid. de Narbonne, ibid. de S. Bruno, ib    |                               |                             |
| LIRAR impant, III. 570 LIRAC à feuilts de Troine, de Perfe, wild, and the Lirac feuilts de Troine, and the Lirac feuilts, and the Lirac f    |                               |                             |
| de Perfe, ibid. LINAICRETTE Alpine, III. 333 à gaine, paniculée, ibid. LIN campanulée, ibid. LIN campanulée, ibid. El respons, ibid. MARCH ANT E conique, ibid. MARCH ANTICAIRE (Camonille triebens, ibid. MARCH MARCH E conique, ibid. MARCH MARCH ANTIC Conique, ibid. MARCH ANTIC Camonille, ibid. MARCH MARCH ANTIC Conique, ibid. MARCH ANTIC ANTIC ANTIC Conique, ibid. MARCH ANTIC Conique, ibid. MARCH ANTIC Conique, ibid. MARCH ANTIC Conique, ibid. MARCH ANTIC Conique, ibid. MARCH ANTIC ANTIC CONIQUE, ibid. MARCH ANTIC Coni    |                               | Thyriflore, ibid.           |
| de Perfe, wild vulgaire, ibid. vulgaire, ibid. paniculce, ibid. Line Campanie, ibid. maritime, ibid. maritime, ibid. de Narbonne, ibid. de Narbonne, ibid. de Narbonne, ibid. de Narbonne, ibid. Lim State aquatique, ill. 185 de Chaleccone, ibid. Moragon, ibid. Moragon, ibid. Moragon, ibid. Moragon, ibid. Lonzitue brilante, Ill. 91 de Shruno, ibid. Moragon, ibid. Lonzitue brilante, Ill. 91 de faullede de Paquerette, ibid. Lonzitue brilante, Ill. 91 de faullede de Paquerette, ibid. Lonzitue brilante, Ill. 91 de faullede praguerette, ibid. Lonzitue brilante, Ill. 91 de faullede, ibid. Moragon, ibid. de Nartue Brilante, Ill. 92 de faullede Paquerette, ibid. Lonzitue brilante, Ill. 93 de faullede, ibid. de faullede, ibid. de faullede, ibid. fauyage, ibid. fauyage, ibid. louvere cultivée, Ill. 94 de fauclite, ibid. louverette, ibid. Louropher connectie, ibid. Louropher connectie, ibid. louvere cultivée, ill. 94 de fauclite, ibid. louvere, ibid. louvere cultivée, ill. 94 de fauclite, ibid. louvere, ibid.     |                               | TAI                         |
| vulgaire, ibd. LIMAIGRETTE Alpine, IIII, 303 i againe, ibid. paniculée, ibid. paniculée, ibid. martine, ibid. mutifiore, ibid. LIMAIRE Equatique, III, 154 deliculé, deliculé, deliculé, deliculé, del chalectoine, ibid. Albortier aquatique, III, 154 deliculé, del chalectoine, ibid. Albortier parameufe, ibid. Albortier briate, ibid. Morrigon, ibid. Albortier briate, ibid. Morrigon, ibid. LOBELIE bridaire, ibid. Morrigon, ibid. LOBILE bridaire, ibid. Morrigon, ibid. LOBILE bridaire, ibid. Morrigon, ibid. LOBILE bridaire, ibid. martine, ibid. mar    | de Perfe                      | MARGE ANTE COSTON           |
| LINAICRETTE Alpine, III. 303 is gaine, painculée, ibid. LIN campanulé, III. 314 maritime, ibid. maritime, ibid. de Narbonne, ibid. de S. Bruno, ibid. Mavyr mulquée, III. 324 de caliculé. Mavyr mulquée, III. 326 de champs a isid. de S. Bruno, ibid. Mavyr mulquée, III. 326 de champs a isid. Méxia Nartie (spand) illi. 376 de fres ibid. LOTIFR en corne, ibid. LOTIFR en corne, ibid. LOTIFR en corne, ibid. digité, ibid. Doricné, 35 hériffe de Paquerter. digité, ibid. LOTIFR en corne, ibid. digité, ibid. diquée, ibid. diquée, ibid. fuyuse, ibid.     |                               | Ill. 207                    |
| paniculée, j. jui. Lin campanide, ll. t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LINAIGRETTE Alpine . III. 303 | Croifette, 396              |
| LIN campanulé, II. 141 François, bidd, mutifilore, ibid. MATRICAIR (Camonille, 18). de Varbonne, ibid. MATRICAIR (Camonille, 18). de Varbonne, ibid. MATRICAIR (Camonille, 18). de de Chale (doine, 18). de de change (petit) hampe, ibid. a hampe tameule, ibid. a hampe tameule, ibid. a hampe tameule, ibid. a hampe tameule, ibid. a hort petit bridaire, ibid. a hort petit bridaire, ibid. a hort petit bridaire, ibid. Mort petit bridaire, ibid. Mort petit bridaire, ibid. a hampe tameule, ibid. a hort petit bridaire, ibid. a hort petit bridaire, ibid. a fixelle de Paquerette, ibid. a hort petit bridaire, ibid. a fixelle a bridaire, ibid. a hort petit brid    |                               |                             |
| François, ibid. maritime, ibid. maritime, ibid. maritime, ibid. maritime, ibid. de Narbonne, ibid. de Shruno, ibid. Mortagon, ibid. Mortagon, ibid. Mortagon, ibid. Lozitze brilante, II. 95 à feuille de Paquerette, ibid. de Shruno, ibid. de Narbonne, ibid. de N    |                               | MARSILE flottante, III. 375 |
| martime, ibid. multiflore, ibid. de Narbonne, ibid. de Narbonne, ibid. très-fin, ibid. Limoselle aquatique, II. 185 Lis bulbifere, III. 185 Lis bulbif    | François ihid                 |                             |
| de Narbonne, ibid. très-fina, ibid. LIMOSELLE aquatique, II. 185 Lis bulbifere, III. 185 de Chalcédoine, ibid. (petit) à hampe, ibid. a hampe rameufe, ibid. Moratgon, ibid. de S. Bruno, ibid. LUERLE bridiante, III. 95 de fulle de Paquerette. ibid. LOTIER en corne, III. 35 digité, ibid. maritime, ibid. a filique, ibid. a filique, ibid. a filique, ibid. filique, ibi    | maritime, ibid.               |                             |
| trè-fin i ibid.  Linoselle aquatique, ill. 153 Lis bulbifere, ell. 154 celleulé, ell. 154 celleulé, ill. 554 de Chalecdoine, fibid. (petit) à hampe, ibid. à hampe rameule, ibid. à hampe traneule, ibid. de S. britone, ibid. de S. britone, ibid. Lobélle brilante, Il. 55 berine, ibid. Doricnie, ibid. Doricnie, ibid. martine, ibid. martine, ibid. martine, ibid. celleule, ibid. LUPIN blance, Ill. 35 berine, ibid. luyune, ib    |                               |                             |
| LIMOSELE equatique, II. 15 Lis bulbiferer II. 154 de Chalcédoine, did. (petit) à hampe, libid. a hampe rameule, ibid. Mortagon, ibid. de S. Bruno, ibid. de S. Bruno, ibid. Lonžite bridante, II. 55 digité, 11 Doncine, ibid. Lotifer en corne, III. 35 digité, 11 Doncine, 15 Doncine, 15 Doncine, 15 Doncine, 15 Lotifer en corne, III. 35 digité, 15 Lotifer en corne, 15 digité, 15 Lotifer en corne, 15 digité, 15 Lotifer en corne, 15 digité, 15 d    |                               |                             |
| Lis bulbifere, til 154 caliculé, doine, fibld. (petit) à hampe, ibid. a hampe zameute, ibid. a hampe zameute, ibid. a hampe zameute, ibid. de S. Bruno, ibid. Logetiue brilante, II ogt a few les després, ibid. Logetiue brilante, II ogt a few les després, ibid. Logetiue brilante, II ogt a few les després, ibid. LOGETIER en corne, ibid. LOTIER en corne, ibid. Doricaie, ibid. Doricaie, ibid. LOUEN blane, ibid. LUEIN blane, ibid. LU    |                               |                             |
| caliculé de l'actère de Chalcédoine i bid. (petit) à hampe i bid. (petit) de S. bruno i    |                               | des champs                  |
| (petit) à hampe , ibid. a hampe transule, ibid. Alorate rameule, ibid. Mortagon, ibid. de S. Bruno , ibid. de S. Bruno , ibid. Lourite bridante , II. 95 à feuille de Paquerette , ibid. Lourite en corne , III. 35 digité, 15 de la commandation , III. 35 digité, 15 de la commandation , III. 35 digité, 15 de la commandation , ibid. maritime , ibid. luyarne cultivée, III. 49 à faucille , ibid. luyarne cultivée, III. 38 à faucille de character (ibid. luyarne de la commandation (ibid. luyarne cultivée, III. 315 à faucille de la commandation (ibid. luyarne (ibid.    | caliculé, 565                 | à crête , 182               |
| a hampe rameuie, ibid. Morragon, ibid. Lostite bridage, ibid. Doricie, ibid. marrime, ibid. ibid. ibid. marrime, ibid. complete ibid. partime, ibid. complete ibid. Lostite, ibid. lost    | de Chalcédoine, ibid.         |                             |
| Mortagon, ibid. de S. Bruno, ibid. Lopátic brilante, II. 95 A fauilleade de Paquerteir. ibid. Lotific en corne, ibid. Doricnie, ibid. Doricnie, ibid. A fauillea, ibid. Gauyage, ibid. Lurin blanc, ill. 15 Gauyage, ibid. Luringe, ibid. Luring    | à hampe rameuse, ibid.        |                             |
| ce e. S. Druno, 186d. LOESTEE bridger. II. 25  \$\$\frac{1}{8}\$ facililes de Paquerete, iside digité, 256 digité, 25 | Mortagon, ibid.               |                             |
| A feuilles de Paquerette.  Mât. Qu'e Nieue.  LOTIJE en côme, 111. 33 bid.  LOTIJE en côme, 111. 35 bid.  Doricaid, 15 bid.  Mât. Cutire. 11. 32 bid.  Mât. Catire. 11. 32 bid.  Mât. Catire. 11. 32 bid.  Mât. Cutire. 11. 32 bid.  Marcutara tembugu. [11. 37]  Mat. Lusra tembugu. [11. 37]  M    |                               | MÉLIE Azédarach. III. sko   |
| LOTIFR en corne, diskd. penchée, išid. penchée, disté. penchée, liste de penchée, li    | A feuilles de Permerette      |                             |
| MELISE Catine, II. 25  Oberitie, 15  Description of the control of    | ibid.                         | citiée, ibid.               |
| Detricit, bernife, be    | LOTIER en corne . III. 35     |                             |
| hériffé, ibid. maritime, ibid. a filique, ibid. très-étroit, ibid. LUPIN blanc, jiune, ibid. fuquage, ibid. LUSERNE cultivée, ibid. lupuline, ibid. lucropon des Alpes, III. 378 apini, ibid. lucropon des Alpes, ibid. difficultier, ibid. lucropon des Alpes, ibid. difficultier, ibid. lucropon des Alpes, ibid    | aigite, 11                    | MELISSE Cataire, II. 325    |
| maritime, ibid. 4 filique, ibid. 4 filique, ibid. Lurin blane, ill. 15 june, ibid. Lurin blane, ill. 15 june, ibid. Luringe, i    |                               |                             |
| trie-étroit, ibid.  LURI blanc, III. 15 junne, ibid. Guyage, ibid. Guyage, ibid. LUSERRE cultivée, III. 29 à faucille, ibid. polymorphe, ibid. polymorphe, ibid. LUCOFORE des Alpes, III. 378 spini, ibid. plant i    | maritime, ibid.               | annuelle, ibid.             |
| LUSIN blanc, june,    |                               |                             |
| jaune, ibid. guivee, ibid. favuge, ibid. favuge, ibid. favuge, ibid. favuge, ibid. favuge, ibid. logid, ibid. polymorphe, ibid. polymorphe, ibid. more desired, ibid. favuge, ibid. favu    |                               |                             |
| Guvage, ibid.  LUSEANE cultirée, ill., 30 Micacore, ill. 130 Jupulline, ibid. 100 Micacore, ill. 130 Accordé, ibid. 100 Micacore, ibid. 100 Micaco    | jaune, " ibid.                | MENTHE des champs, II. 218  |
| LUSEARE cultivée III. 49  à faucille, ibid.  lupuline, ibid.  LUCOFORE des Alpes III. 378  aphili, ibid.  (beau), 1564  (beau), 1564  (beau), 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fauvage, ibid.                | fauvage, ibid.              |
| lupuline, ibid. droit, ibid. bid. MILLE-PERTUIS, arbiffeau .  LYCOPODE des Alpes, III. 378 aplati, ibid. (beau), ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | MICROPE, III. 129           |
| polymorphe, ibid. MILLE-PERTUIS, arbriffeau, Lycorope des Alpes, III. 378 aplati, ibid. (beau), ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à faucille , ibid.            |                             |
| Lycopode des Alpes, III. 378 aplati, ibid. (beau), ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | polymorphe, ibid.             |                             |
| aplati, ibid. (beau), ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LYCOPODE des Alpes , III. 378 |                             |
| epais, ibid. Bruyere, 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aplati, ibid.                 | (beau), ibid.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tpais, ibid.                  | Bruyere, 355                |

|        | DES                    | OBSE           | RVATIONS.           | 684         |
|--------|------------------------|----------------|---------------------|-------------|
|        | ouché,                 | D20 004        | MURIER blane.       | III. 482    |
| à      | feuillesde Nu          | pag. 354       | noir,               | ibid.       |
| _      | 1011110300110          | ibid.          |                     |             |
| d      | les montagnes          |                | Myosoris,           | II. 118     |
|        | elu .                  | ibid.          | MYRTE commun,       | III. 643    |
| MILLET |                        | Ш. 309         | N.                  |             |
|        | endier,<br>t de Vénus, | ibid.<br>U. 58 |                     | _           |
|        | ndrogyne,              |                | NARCISSE Jonquill   | e , II. 557 |
|        | hevelu.                | III. 381       | des Poëtes,         | ibid.       |
|        | rêpé.                  | 383            | fauvage,            | ibid.       |
|        | écoupé,                | 384            |                     |             |
| ä      | es fontaines           | 382            | NARD ferré,         | III. 304    |
|        | es marais,             | ibid.          | NÉFLIER d'Allemagne | . III. 648  |
|        | toilé .                | 383            | Amelanchier,        | 649         |
| à      | feuilles de            | Sernolet       | Buiffon-ardent      | . ibid.     |
| -      | remines de .           | ibid.          | faux ,              | ibid.       |
| 2      | lobulifere,            | 384            | de Geiner,          | ibid.       |
| ĥ      | ygrometre,             | 382            | NÉRION Laurier-rofe | . III. ear  |
|        | ungermane.             | 384            |                     |             |
| P      | olytriqué,             | 383            | NERPRUN alaterne,   | ш, 505      |
| , p    | urpurin.               | 382            | des Alpes,          | 504         |
| ř      | ouillé.                | 383            | Bourdaine,          | 505         |
| fe     | tacé .                 | 382            | Graîne d'Avigr      |             |
|        | GE mouffeuf            |                | Jujubier,           | 506         |
|        |                        |                | nain,<br>officinal, | 504         |
| MOISIS | s ur e crustacée       |                | Porte-chapeau       | 503         |
|        | uve,                   | ibid.          | liure,              | , on Fa-    |
|        | arfuracée,             | ibid.          | des rochers.        |             |
|        | lauque,                | ibid.          |                     | 504         |
|        | rifatre,               | ibid.          | NIELLE cultivée,    | II. 359     |
|        | preuse,                | ibid.          | de Damascene        | , ibid.     |
|        | ichen,<br>meule        | ibid.          | NOTER à baies,      | III. 445    |
|        |                        | 428            | blane.              | ibid.       |
| 16     | eptique,               | ibid.          | cendré,             | ibid.       |
| 3      | tête ronde,<br>elue,   | 427<br>ibid.   | noir ,              | bid.        |
|        |                        |                | NYMPHEA jaune       | II. 364     |
|        | E comeftible,          |                |                     | 344         |
| fé     | itide ,                | ibid.          | 0.                  |             |
|        | n délicat,             | II. 125        | DILLET barbu,       | II, 527     |
| MOUTA  | RDE des cham           | ps, II.299     | des Chartreux       | §28         |
| MUFLIE | R auriculé,            | II. 171        | couché.             | ibid.       |
| à      | feuilles de Lie        | rre . ibid.    | des fleuristes      | ibid.       |
| à      | feuilles de Pa         | uerette .      | frangé ',           | ibid.       |
| -      |                        | ibid.          | (petit)             | ibid.       |
| . 4    | e Pelissier,           | 172            | prolifere .         | ibid.       |
| (:     | petit )                | ibid.          | des fables          | 529         |
| Ť      | bicond .               | 171            | fuperbe.            | ibid.       |
|        | rić .                  | 172            | velu.               | 528         |
| •      |                        | -/- 1          | Telm,               | 240         |

# 686 TABLE FRANÇOISE

| 000 TABLE FI                                    | KANÇUISE                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| ŒNANTHÉ Pimprenelle, II. 480<br>fafranée, ibid. | P.                              |
| OPHIOGLOSSE Langue-de-fer-                      | г.                              |
| pent vulgaire, III. 369                         | D                               |
| OPHRIS en cœur, III. 89                         | Panic dastyle, III. 307         |
| double feuille, ibid.                           |                                 |
| homme, ibid.                                    | italique, ibid.                 |
| infecte. ibid.                                  | Millet , 307                    |
| araignée, 90                                    | Pied-de-coq, 306                |
| mouche, 89                                      | fanguin, ibid.                  |
| nid d'oifeau . 88                               | wert, ibid.                     |
| à racine de corail , ibid.                      | verticillé, ibid.               |
| en fpirale, 89                                  | PANICAULT des Alpes, II. 523    |
| à une bulbe . ibid.                             | Améthifte, ibid.                |
|                                                 | (petit) ibid.                   |
| ORCHIS avorté, III. 83                          | plane, 522                      |
| blanc, 82<br>bouffon ibid.                      | PARIÉTAIRE judaïque, III. 265   |
|                                                 | officinale, ibid.               |
| conopie, 83                                     |                                 |
| à feuilles tachetées , ibid.                    | PARONIQUE argentée , III. 259   |
| à feuilles larges, ibid.                        | capitée, ibid.                  |
| male, 82                                        | ligneuse, ibid.                 |
| militaire, Ibid.                                | verticillée, ibid.              |
| odorant, 83                                     | PASSERAGE (grande) , IL 271     |
|                                                 | PASSIFLORE Chauve - fouris,     |
|                                                 | II. 327                         |
|                                                 | feuilles de Laurier, ibid.      |
| ORGE diftique, III. 323                         | ponctuée, ibid.                 |
| des murs , 324                                  | très-petite, ibid.              |
| Seigle, ibid.                                   | mer prints ;                    |
| vulgaire, 323                                   | PAQUERETTE annuelle, III. 211   |
| Zéocrite, ibid.                                 | vivace, ibid.                   |
| OROBANCHE branchue, IL 184                      | PATIENCE des Alpes, III. 243    |
| liffe . ibid.                                   | aquatique, ibid.                |
| majeure, ibid.                                  | cultivée, 242                   |
| OROBE des bois . III. 16                        | à écussons, 243                 |
| filiforme, ibid.                                | frifée, 242                     |
|                                                 | mineure, ibid.                  |
|                                                 | Ofeille, 243                    |
|                                                 | Oseille (petite), 244           |
| ORPIN glauque, II. 373                          | rouge, 24%                      |
| paniculé, ibid.                                 | fauvage, 243                    |
| ORTIE brûlante, III. 340                        | finuée, ibid.                   |
| dioique, ibid.                                  | tubéreuse, ibid.                |
|                                                 | vulgaire, ibid.                 |
| de Dodard, 339<br>pilulifere, ibid.             | PATTE-D'OIE ambroifie, Ill. 253 |
| OSMONDE des bois, III. 371                      | blanche, ibid.                  |
| Iunaire, 370                                    | Bon-Henri, 252                  |
| royale, ibid.                                   | Botride, 253                    |
| E.A. )                                          |                                 |

| DES OBSE                     | RVATIONS. 087                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| des murailles, pag. 253      | douce, pag. 272                                          |
| des villes, ibid.            | Orientale, ibid.                                         |
| fétide, ibid.                | PERVENCHEdeMadagafcar, II.78                             |
| glaugue, ibid.               |                                                          |
| graineuse, ibid.             | PÉZIZE en ciboire , III. 423                             |
| hybride, ibid.               | corne d'abondance, ibid.                                 |
| rougeâtre , 252              | coquille, 414                                            |
| tardive, 253                 | cupule, 423                                              |
| verte, ibid.                 | écusson, ibid.                                           |
| PATURIN des Alpes , III. 313 | à lentilles , ibid.                                      |
| annuel, ibid.                | ° oreille, 424                                           |
| aquatique, ibid.             | PHALARIS des Canaries, IlL305                            |
| des bois, 314                | phléoide, ibid.                                          |
| bulbeux, ibid.               | rofeau, ibid.                                            |
| commun, 313                  | PHAQUE des Alpes, III. 56                                |
| comprimé, ibid.              |                                                          |
| à crête , 314                | PHASQUE en alêne, III. 379                               |
| duvet, 313                   | fans tige, ibid.                                         |
| à feuilles étroites, ibid.   | PHELLANDRIE aquatique ,                                  |
| des prés, ibid.              | II. 46 E                                                 |
| PAVOT cornu, II. 310         | PHILADELPHE odorant , III. 592                           |
| à fleur rouge , ibid.        | PHLOMIDE lychnite, IL 190                                |
| d'Orient, 323                | Oueue de lion , ibid.                                    |
| douteux, ibid.               | ventiere , ibid.                                         |
| hibride, ibid.               |                                                          |
| iaune . ibid.                | PICRIDE éperviere, III. 173                              |
| à maffue . ibid.             |                                                          |
| PÉDICULAIRES bec, II. 181    | Pied-D'ALOUETTE, III.7E                                  |
| des bois, 180                | PIED-D'OISEAU à légumes com-                             |
| des marais, ibid.            | primés . III. 28                                         |
| à sceptre de Charles         | (petit) ibid.                                            |
| ibid.                        | fcorpion , ibid.                                         |
|                              | PIED-DE-LION alpin, III. 261                             |
| PEIGNE-DE-VÉNUS, II. 487     | vulgaire, 260                                            |
| PEUPLIER Baumier, III. 500   | PIED-DE-VEAU courbe, II. 157                             |
| noir, 499                    |                                                          |
| Tremble : ibid.              | Pigamon brillant, II. 326<br>à feuilles d'Ancolie, ibid. |
|                              |                                                          |
| Perce-neige, II. 567         | à feuilles étroites, ibid.                               |
| PERLIERE des Alpes, III. 126 |                                                          |
| des hois , ibid.             | PILULAIRE globulifere, III. 376                          |
| citrine , 125                | PIMPRENELLE petite, IL.152                               |
| dioique, 126                 | PIN CEDRE, III. 465                                      |
| glomérulée, ibid.            | Cimbre, ibid.                                            |
| des marais, ibid.            | cultivé, 462                                             |
| des fables, ibid.            | Mélefe, 465                                              |
| PERSICAIRE âcre, III. 272    | Sapin, 466                                               |
| amphibie, 271                | fauvage, 463                                             |
|                              | 402                                                      |

## 638 TABLE FRANÇÒISE

| OOO INDLE                   |             | y O I J E                                 |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| PIROLE, arbriffeau, II.     | 355         | POTENTILLE argentée ; IL 433              |
| ondulée,                    | ibid.       | blanche, ibid.                            |
|                             | ibid.       | dorée, 434                                |
| à une fleur .               | ibid.       | droite, 433                               |
|                             | · 2 .       | printaniere, 434                          |
| PISSENLIT d'automne, III.   | ibid.       | des roches 433                            |
|                             | ibid.       | rouge, 434                                |
|                             | bid.        |                                           |
|                             |             | POTAMOGETON comprimé,                     |
| PISTACHIER lentifque, III.  | 440         | II. 314                                   |
|                             | bid.        | denfe; ibida<br>dentelé ibida             |
| Térébinthe . i              | bid.        |                                           |
| Trefle , i                  | bid.        | graminé, ibid.                            |
| vrai, i                     | bid.        | linaire, ibid.                            |
|                             | . 85        | luifant, ibid.                            |
|                             | bid.        | ondulé, ibid.                             |
|                             | bid.        | pestiné, ibid.                            |
|                             |             | perfolié, ibid.                           |
|                             | bid.        | Potinon a vertues, II. 55                 |
| maritime, A                 | bid.        | PRÉLE des bois, III. 368                  |
| monoïque,                   | 86          | des champs , ibid.                        |
| moyen,                      | 85          | d'hiver, ibid.                            |
| Pied-de-lievre . il         | bid.        | limonneuse, ibid.                         |
| PLATANE d'Occident, III.    | 480         | majeure, ibid:                            |
|                             |             | des marais, ibid.                         |
| POIRIER Pommier, III.       | 625<br>bid. | PRENANTHE des murailles, 173              |
| Congression,                |             | Ofier, 172                                |
|                             | 18          | purpurin, ibida                           |
|                             | bid.        | PRIMEYERE à feuilles entieres,            |
| Ochre, i                    | bid.        | II. 83                                    |
| POLYCHMENE des champ        | l           | à feuilles linaires, ibid.                |
| III.                        | 264         |                                           |
|                             |             | à fleurs pâles , 82<br>fans tiges , ibid. |
| POLYPODE à aiguillons, III. |             |                                           |
|                             | 372         | PRUNIER Abricotier, III. 610              |
|                             | bid.        | Cerifier, thid:                           |
|                             | bid.        | domestique, 611                           |
| drioptere,                  | 374<br>372  | épineux, 612                              |
| des fontaines ;             | 372         | a grappe. 609                             |
| fragile,                    | 373         | Laurier-Cerife, ibida                     |
|                             | bid.        | odorant, ibida                            |
|                             | bids        | des oifeaux , 611                         |
|                             | bid.        | fauvage, 612                              |
| royal, i                    | bid.        | PTÉRIDE , Fougere femelle ,               |
| POLYTRIC axillaire, Ill,    | -81 i       | III. 371                                  |
| commun.                     | bid.        |                                           |
|                             | - 1         | PULMONAIRE à feuilles étroites,           |
| PORCELLE radiqueuse, III.   |             | II. 110                                   |
| tachetée, i                 | bid.        | Pulsatille (grande), II. 404              |
|                             | - 1         | Oueue                                     |

tuberculeuse.

Х×

III. 466

SAFIN vulgaire,

du Nord,

Tome III.

### 600 TABLE FRANÇOISE SAPONAIRE Blé-de-vache , | SCABIEUSE des Alpes , III. 155 II. 535 des bois, 116 des champs . rampante, 155 graminée, 156 SARRETE des Alpes, III. 110 grande Colombaire, ibid. des champs, ibid. jaunâtre . ibid. des Teinturiers. ibid. noire, ibid. SATIRION blanchatre. III. 87 petite, ibid. bouquin. 86 pourpre, ibid. noir, verdatre, 87 fuccife . 155 ibid. veuve. 156 II. 196 SAUGE clandestine . SCANDIX hériffé. II. 487 glutineuse . ibid. noueux . ibid. ibid. lanugineule, SCEAU-DE-SALOMON à feuilles ibid. fauvage. en anneaux. II. 7 SAULE Amandier . III. 492 arbufte, SCIRPE aiguille. III. 302 493 des bois. ibid. blanc . 495 des étangs , ibid. caffant . . 492 des gazons, ibid. cendré, 495 des marais. ibid. émouffé, 493 maritime. 303 glauque, 494 piquant, hélice . 302 493 herbacé, ibid. SCOLIME d'Espagne. III. 190 Ianugineux, 494 tachée, 189 à longues fauilles . 495 ibid. SCORSONERE d'Espagne, marceau. III. 182 Myrte, 493 laciniée, ibid. nicheur, 494 ibid. ( petite ) ibid. à oreilles, fubulée , ibid. Obier, 491 pentandrique . il id. SCROPHULAIRE canine . II. 169 pleureur, 492 SELIN à seuilles de Chervi, pourpré . ibid. II. 506 rampant, 494 ibid. fauvage, à réfeau . 493 Romarin. SENEÇON blanc, III. 202 494 ibid. Doric, 204 des fables. Doronic, ibid. triandrique. 49 I élégant, 202 SAXIFRAGE aizoïde, II. 347 feuilles d'Aurone 203 feuilles de Roquette

androface, 346 ibid. bleue . cotylédon. ibid. des forêts. cunéiforme. 347 Jacobée . d'automne, ibid. des marais, étoilée . ibid. fale , . Faux-Cifte . ibid. Sarafin .

Faux-Ciffe, 101d. Sarafin, 204

a feuilles opposées, ibid. visqueux, 202

rude, 346

SERPENTEAU rampant, II. 326

202

203

ibid.

ibid.

| DES OBSE                                                                 | RVATIONS. 691                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Séséri annuel, II. 477<br>des montagnes, ibid.                           | STIPE Capillaire, III. 320                                                                            |
| SHERARDE des champs ,                                                    |                                                                                                       |
| SIBBALDIE couchée , Il. 435                                              | SUCRE ufuel, III. 304                                                                                 |
| SISON Ammi, II. 469 des Blés, ibid. inondé, ibid. verticillé, ibid.      | SUMAC des Corroyeurs, III. 559 Fustet, ibid. SUREAU à grappe, III. 545 noir, ibid.                    |
| SOLEIL annuel, III. 209 multiflore, ibid. Taupinambour, ibid.            | noir, ibid. Yeble, ibid.                                                                              |
| SORBIER des Oiseleurs,III. 627                                           |                                                                                                       |
| domestique, 628 SOUCHET brun, III. 301 comestible, ibid. jaunâtre, ibid. | TAMARISCAllemand, III. 595<br>des François, ibid.<br>TANAISIE Menthe - Coq.                           |
| long, 'ibid.                                                             | vulgaire, ibid.                                                                                       |
| des champs, ibid. nu, ibid. pluvieux, ibid.                              | TARGIONE hypophylle ,<br>III. 396<br>Thesie Alpine , III. 262                                         |
| pluvieux, ibid.<br>Sparcie joncier, III. 655                             | à feuilles de Lin , ibid.                                                                             |
| purgatif ou griot, ibid. Genet à balai, 656 fpiriflore, ibid.            | THLASPI de montagne, II. 269<br>perfolié, ibid.                                                       |
| SPARGOUTE des champs .                                                   | THUYA d'Orient, III. 469                                                                              |
| noueuse, ibid.<br>à cinq étamines, ibid.                                 | TILLEUL d'Amérique, III. 56E<br>TITHYMALE des bois, II. 2E<br>doux, ibid.<br>à feuilles aiguës, ibid. |
| SPIRÉE à feuilles crénelées .                                            | à feuilles de Lin , ibid.<br>à feuilles rondes , ibid.<br>Réveille-matin , ibid.                      |
| II. 376                                                                  | Toque des Alpes, Il 199                                                                               |
| SPLANE ampoulé, III. 380 rouge, 381                                      | à fer-de-fleche, ibid.<br>(petite) ibid.                                                              |
| STAPHILLIER ailé, III. 586                                               | Tourrette, II. 289                                                                                    |
| STATICE apre, II. 544<br>monopétale, ibid.<br>STÉRELINE, III. 123        | TREFLE des Alpes, III. 40 Alpin, 41 des champs, ibid.                                                 |
| douteufe, ibid.                                                          | étoilé, 41                                                                                            |
| STELLAIRE; II. 330                                                       | à feuilles étroites. Ibid.                                                                            |
| des bois , ibid.                                                         | filiforme, 42<br>Fraisier, ibida                                                                      |

\_

| ТАВІ       | E                      | FF                          | RANÇOISE           |
|------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| glomérulé, | pag.                   | 41 I                        | flottant ,         |
| hybride,   |                        | 39                          | grenu,             |
|            | glomérulé,<br>hybride, | glomérulé, pag.<br>hybride, | glomérulé, pag. 41 |

| 092         |                 |            | the GOISE           |            |
|-------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
|             | glomérulé,      | pag. 41    | flottant,           | pag. 41 F  |
| -X-         | hybride ,       | 39         | grenu,              | 412        |
|             | houblonné,      | 42         | noueux,             | ibid.      |
|             | jaune,          | ibid.      | nourriffant,        | 413        |
|             | incarnat,       | 41         | palmé,              | 412        |
|             | lapacé,         | 40         | plumeux,            | 413        |
|             | Mélilot bleu ,  | .39        | filiqueux,          | 412        |
|             | desbouti        | ques,ibid. | véficuleux,         | ibid.      |
|             | d'Italie,       |            | VESCE des buiffons, | III. 23    |
|             | des montagnes   |            | cultivée.           | ibid.      |
|             | ocreux,         | 41         | Feve,               | 24         |
|             | paille,         | 42         | des forêts,         | 23         |
|             | des prés,       | 40         | Geffe,              | ibid.      |
|             | rampant,        | ibid.      | des haies.          | 24         |
|             | rougeatre,      | ibid.      | jaune .             | ibid.      |
|             | rude,           | 41         | multiflore .        | 23         |
|             | femeur,         | . 40       | VESSE de loup Ca    |            |
|             | firié ,         | 41         | TESSE WE TOUP C.    | III. 426   |
| TRE         | MILLE du G      | enévrier,  | . commune .         | 425        |
| ,           |                 | Ill. 4tt   | étoilée,            | ibid.      |
|             | Lichen , :      | ibid.      | fauve,              | 427        |
| ,           | Noffoc,         | ibid.      | grillée .           | 426        |
| 4           | pourpre,        | ibid.      | du Cerf,            | 425        |
|             | verruqueufe;    | ibid.      | Truffe,             | ibid.      |
| _           |                 |            | orangée,            | ibid.      |
| TRIG        | ONELLE cornicul |            | pédunculée,         | 426        |
|             | Fenu-grec,      | 48         | pififorme,          | ibid.      |
|             | de Montpellier  |            | pourpre,            | ibid.      |
| Trof        | NE vulgaire,    | III. 514   | radiće,             | ibid.      |
| TROS        | CART maritime,  | II. 377    | variolique,         | · ibid.    |
|             |                 |            | VERGE-D'OR du Cana  | do III con |
| , I U 3 3 1 | blanc,          | ibid.      | commune,            | ibid.      |
|             | froid ,         | ibid.      | naine.              | 200        |
|             | hybride .       | ibid.      |                     |            |
|             | pétafite.       | ibid.      | VERGERETTE acre,    | III. 200   |
|             | vulgaire,       | ibid.      | des Alpes,          | 201        |
|             | vuigane,        | abia.      | du Canada,          | 200        |
|             | 37              |            | odorante,           | ibid.      |
|             | ٧.              |            | uniflore            | 201        |
| <b>17</b>   | _ `             | /          | vifqueufe,.         | 200        |
| V AI        | LLANT Grateros  | 1, IL 65   | VÉRONIQUE des       | champs,    |
| VALE        | RIANE celtique  | . II. 101  |                     | II, 13K    |
|             | rouge,          | ibid.      | digitée .           | ibid.      |
|             | trifide,        | ibid.      | à écusions ;        | 130        |
| Vier        | c Aurone,       | III. 48 2  | Germandrée,         | 128        |
| TARE        | capillacé,      | 413        | feuilles de Lier    | re, 131    |
|             | denté,          | 413        | feuilles de Serp    | olet, 130  |
|             | digité,         | ibid.      | liffe,              | 132        |
|             | £I.             | 16.4.      | ruftique            | ibida      |
|             | -               | 4          |                     |            |

| DES (                                                  | DBSE                | RVATIONS.                                          | 693          |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| VIGNE cultivée ,<br>VIOLETTE éperonnée ,<br>hérifiée , | III. 573<br>III. 61 | plume de Paon;<br>très-large;<br>UTRICULAIRE commu | ibid.        |
| jaune,<br>des marais,                                  | 61                  |                                                    | . 176        |
| des montagnes,<br>odorante,                            | ibid.               | des montagnes ,                                    |              |
| Pensée,                                                | 61<br>60            | VULPIN bulbeux, III.                               | 308<br>ibid. |
| VIORNE cotonneuse,<br>Laurier-Tin,                     | ibid.               | genouillé,<br>des prés,                            | ibid.        |
| Obier,<br>Vitet verticillé,                            | 550<br>III. 538     | Uvulaire amplexica                                 | ule          |
| ULVE chicoracée,?<br>granuleufe,                       | III. 413<br>414     | X.                                                 |              |
| intestinale,<br>Laitue,<br>ombilicale,                 | ibid.               |                                                    | uel ;        |

Fin de la Table Françoise des Observations



# TABLE LATINE

## DES OBSERVATIONS.

N.º Le Chiffre romain II. indique le Tome second , le Chiffre III. indique le Tome troisieme.

| A                                                                                                                                                                 | 4.                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acen campestre, III. pag. 585<br>Monspessulanum, ibid.<br>Platanoides, 584<br>Pseudo-Platanus, ibid.                                                              | campanulatus 41<br>campellris 41<br>cantharellus 41<br>cinnamomeus 415                                                                   |
| ACHILLEA Ageracum, III. 223 atteta, Millefolium, 1844. nobilis, 1844. nobilis, 1844. Nobilis, 1844. nobilis, 1844. nobilis, 1844. Napellus, 1844. Napellus, 1844. | claves , 41 clypeatus , 41 deliciofus , 41 dentatus , ibid equefiris , 41 extinctorius , 41 firmetarius , ibid Georgii , 41 integer , 41 |
| variegatum, ibid. ACROSTICUM feptentrionale, III. 371 ADIANTHUM Capillus Veneris, III. 375 ADONIS Apennina, III. 415                                              | lactifluus, 415 mammofus, bid. mu(carius, 417 piperatus, 418 quercinus, 415 quinque-paritius, 417 umbelliferus, 415                      |
| autumnalis, ibid. vernalis, ibid.  ÆGILOPS ovata, III. 326 triuncialis, ibid.  ÆSCULUS Pavia, III. 564                                                            | violaceus, 418 viscidus, ibid  AGAVE Americana, II. 560 AGROSTEMA flos Jovis, II. 533 AGROSTIS arundinacea, III. 300                     |
| AGARICUS alneus, III. 420 androfaceus, 419 betulinus, 420                                                                                                         | Calamagrostis, ibid.<br>canina, 310<br>capillaris, ibid.                                                                                 |

|       | DES            | OBSEF               | EVATIONS. 695                 |
|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|
|       | minima .       | pag. 310            | Blitum , peg. 319             |
|       | rubra.         | ibid.               | spinosus, 318                 |
|       | Spicaventi,    | 309                 | tricolor, 319                 |
|       | ftolonifera.   | 110                 | viridis, ibid.                |
| LIRA  | cæspitosa,     | ш. 311              | Ammi glaucifolium , II. 450   |
|       | canescens,     | ibid.               | AMTGDALUS communis .          |
|       | caryophyllea,  | 312                 | III. 617                      |
|       | flexuosa,      | 311                 | nana . 618                    |
|       | montana,       | ibid.               | Perfica 616                   |
|       | præcox,        | 312                 | ANACALLIS tenella , Il. 125   |
| A TUG | A Genevenfis , | II. 260             |                               |
| .,,,, | pyramidalis,   | ibid.               | ANAGYRIS fœtida, Ill. 663     |
| ALCH  | EMILLA Alpina  | . III. 261          | Anastatica Syriaca, II. 268   |
|       | vulgaris,      | 260                 | ANCHUSA angustifolia, IL 10 p |
| ALLEY | M Ampelopraf   | um, II. 574         | undulata, 106                 |
|       | angulofum,     | 578                 | ANDROPOGON Ischamum.          |
|       | ascalonicum.   | · ibid.             | III. <u>325</u> .             |
|       | flavum .       | ibid.               | gryllus, ibid.                |
|       | fiffulofum .   | ibid.               | ANEMONE coronaria . II. 405   |
|       | Moly,          | ibid.               | hortensis 404                 |
|       | oleraceum,     | ibid.               | nemorofa, 405                 |
|       | pallens,       | itid.               | Pulfatilla patens , 404       |
|       | paniculatum,   | ibid.               | ranunculoides 405             |
|       | Schoenoprafus  | n, 579              | vernalis, 404                 |
|       | Scorodoprafu   |                     |                               |
|       | fphærocephal   | on, ibid.           | ANTHEMIS arvenfis, III. 220   |
|       | victorialis.   | ibid.               |                               |
|       | vineale,       | 578                 | nobilis, 219                  |
|       | urfinum,       | ibid.               |                               |
|       | MA Damasoniu   | m. II. 418          | tinctoria, ibid.              |
| ML13  | natans,        | 419                 | ANTHERICUM calyculatum ,      |
|       | parnaffisolia, | ibid.               | IL 565                        |
|       | ranunculoïde   |                     | Liliago, ibid.                |
|       |                |                     | Liliastrum , ibid.            |
| ALN   | us Alpina mino |                     | ramofum, ibid.                |
| ALO   | E disticha,    | Ц. 560              | ANTHIRRINUM arvente,          |
|       | perfoliata,    | ibid.               | II, 172                       |
|       | retufa,        | ibid.               | bellidifolium, 171            |
|       | variegata,     | ibid.               | Cymbalaria , ibid.            |
| 4.0   | PECURUS agree  | lis. III. 208       |                               |
| ALU   | bulbofus,      | ibid.               | minus, 172                    |
|       | geniculatus,   |                     |                               |
|       | pratentis,     | ibid.               | pelifferianum, 172            |
|       |                |                     | repens ibid.                  |
|       | INE segetalis, | II. 329             | fupinum, ibid.                |
| ALY   | ssum calycinus | n, III. <u>27</u> 9 |                               |
|       | campeftre,     | ibid                | muleifidus ibid.              |
|       | ARANTHUS hyp   | a a andriscus       |                               |
| Ans   |                | II. 318             | punctatus, ibid.              |

| 695 T                | ABLE      | LATINE              |              |
|----------------------|-----------|---------------------|--------------|
| ANTHOXANTUM OC       |           | ASPERULA arvenfis   | II. 66       |
|                      | III. 300  | Cinanchica ,        | pag. 66      |
| ANTRYLLIS barba Jo   |           | odorata,            | 65           |
| montina.             | ibid.     |                     |              |
| tetraphylla,         | ibid.     | Asphodelus ramofus  | , 11,546     |
|                      |           | ASPLENIUM fcolopes  | ndrium ,     |
| AQUILEGIA Alpina,    |           |                     | 111. 274     |
| viícola,             | ibid.     | adianthum nigri     | um, 375      |
| vulgaris,            | 73        | Ceterach .          | 374          |
| ARABIS thaliana,     | II. 280   | Ruta muraria.       | ibid         |
| turrita.             | ibíd.     | Trichomanes,        | ibid         |
|                      |           | ASTER Alpinus,      | III. 197     |
| ARBUTUS Unedo,       | III. 520  | acris,              |              |
| Alpina,              | ibid.     | Amellus ,           | ibid         |
| ARCTIUM lappa,       | III. 113  | Chinenfis           | ibid.        |
| perfonata.           | ibid.     | tripolium,          | ibid.        |
| ARENARIA media.      |           |                     | ibid,        |
|                      | II. 331   | ASTRAGALUS alopect  | uroïdes .    |
| rubra,               | ibid.     |                     | III. 53      |
| faxatilis ,          | ibid.     | Alpinus,            | 54           |
| ferpilifolia,        | ibid.     | campestris,         | 55           |
| tenuifolia,          | ibid.     | Cicer,              | . 53         |
| trinervia,           | ibid.     | glycyphillos,       | ibid.        |
| ARISTOLOCHIA Pift    | olochia . | hamofus,            | 54           |
|                      | IL 161    | incanus,            | 55           |
| ******               |           | Monspeliensis.      | 54           |
| ARNICA montana,      | III. 194  | montanus ,          | 54           |
| scorpioides,         | 195       | Onobrychis,         | 53           |
| ARTHEMISIA Abrotant  | m,IIL:143 | pilofus,            | ibid.        |
| Abunthium .          | 144       | fulcatus            | ibid.        |
| campestris,          | 143       | tragacantha,        | 55           |
| ARTHEMISTA Chinenfi  |           | uralentis.          | 14           |
| dracunculus,         | ibid.     |                     |              |
| glacialis ,          |           | ASTRANTIA minor,    | II. 485      |
| judaica ,            | 143       | ATHAMANTHA cervaria | , II, 504    |
| maritima .           | 142       | cretenfis,          | ibid.        |
| pontica,             | 143       | Oreofelinum,        | ibid.        |
| rupeftris,           | ibid.     | ATRIPLEX halimus,   | Щ. 247       |
| vulgaris,            | ibid.     | haftata,            |              |
|                      |           | hortenfis .         | 248<br>ibid. |
| ARUM Arifarum,       | IL 157    | patula,             | ibid.        |
| ARUNDO arenaria,     | III. 322  | portulacoïdes ,     | ibid.        |
| apigejos,            | ibid.     |                     |              |
| Calamagroftis,       | ibid.     | AVENA elatior,      | III. 320     |
| donax,               | 321       | fatua ,             | ibid.        |
| phragmites .         | ibid.     | flave(cens ,        | ibid.        |
|                      |           | fragilis,           | ibid.        |
| ASARUM Europæum,     |           | nuda,               | ibid.        |
| Asparagus acutifoliu | 5. IL 440 | pratenfis.          | ibid.        |
|                      | 1         | fatiya ,            | ibid.        |
|                      |           |                     |              |

| DES                             | OBSE     | RVATIONS.                  | 697      |
|---------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| n                               |          | hordeaceus,<br>mollis,     | pag. 318 |
| В.                              |          | pinnatus,                  | 319      |
| D                               |          | fecalinus,                 | 318      |
|                                 | pag. 206 | fquarrofus,                | ibid.    |
| Bellis perennis,                | III. 211 | fterilis,                  | ibid.    |
| annua,                          | ibid.    | tectorum,                  | ibid.    |
| BERBERIS cretica,               | 111. 578 | BRYUM aciculare,           | II. 386  |
| BETA cicla,                     | III. 237 | æstivum,                   | 387      |
| vulgāris,                       | ibid.    | apocarpon,                 | 384      |
| BETULA alba .                   | III. 474 | argenteum,                 | 387      |
| Alnus,                          | 475      | cæipititium,               | ibid.    |
| Alnufincana.                    | ibid     | carneum,                   | 388      |
| nana .                          | 474      | extinctorium,              | 384      |
| BIDENS cerulea.                 | III, 150 | flexuofum,                 | 380      |
| minima,                         | ibid.    | glaucum,<br>heteromallum,  | 385      |
| tripartita .                    | ibid.    | hypnoides,                 | 380      |
|                                 |          | murale,                    | 307      |
| Bisserula pelicinus,            | III. 55  | paludofum.                 | 305      |
| BLASIA pufilla,                 | III. 397 | pellucidum.                | 280      |
| BOLETUS bovinus,                | III. 421 | pomiforme,                 | 384      |
| fomentarius,                    | 420      | pulvinatum,                | 387      |
| granulatus,                     | 421      | rurale,                    | 385      |
| igniarius,                      | 420      | fcoparium,                 | ibid.    |
| luteus,                         | 421      | fimplex,                   | 388      |
| perennis,                       | ibid.    | ftriatum,                  | 384      |
| fuaveolens,                     | 420      | fubulatum,                 | 385      |
| fuberofus,                      | ibid.    | tortuolum,                 | 386      |
| fublquamofus,<br>fubtomentolus. | ibid.    | trichodes,<br>trunculatum, | 3.7      |
| verficolor.                     | 420      | undulatum,                 | 300      |
| viscidus,                       | 421      | verticillatum.             | 305      |
| BRASSICA alba crifpa,           |          | viridulum,                 | 286      |
| campeffris,                     |          | BUNIUM majus,              | II. 466  |
| capitata alba,                  | 304      | minus,                     | ibid.    |
| rubra.                          | ibid.    |                            |          |
| cauliflora,                     | ibid.    | BUPLEURUM falcatum         |          |
| erucastrum.                     | 304      | longifolium,               | ibid.    |
| fimbriata .                     | 282      | odontites,<br>rigidum,     | 473      |
| italica purpurea                | ibid.    | tenuissimum,               | 472      |
| radice napiformi                | , ibid.  |                            | 473      |
| BRIZA Eragroftis,               | III. 315 | Byssus antiquitatis,       | III. 415 |
| maxima,                         | 314      | phofphorea.                | ibid.    |
| media,                          | ibid.    | potryoides,                | 416      |
| minor,                          | 315      | candelaris,                | ibid.    |
| BROMUS arventis.                | Ш. 318   | cryptarum,                 | 415      |
| diffachios,                     | 319      | flos aquæ                  | ibid.    |
| giganteus .                     | 318      | incana ,                   | 416      |
|                                 |          |                            | -        |

| Jolither, psg. 416   Jackes, faxatilis, psg. 136   Cascincens, faxatilis, faying, faxatilis, faxatilis, faying, faxatilis, faxatil   | 698 TABLE                     | LATINE                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| laftea, ibid.  Gratilis, 414.  fespica, ibid.  C.  CACALIA Alpina, III. 123  CACTUS cereus peruvinus, III. 145.  flagelliformis, ibid. florides melocalus, 316. florides melocalus, 316. florides melocalus, 316. florides melocalus, 316. mentina, 316. CALLA palufitis, II. 157 CALLA palufitis, II. 157 CALLA palufitis, III. 157 CALLA palufitis, III. 157 perficiolas, ibid. pluvialis, ibid. pluvialis, ibid. pluvialis, ibid. protection, ibid. CAMPANULA glomerata  medium II. 17 perficiolas, ibid. protection, ibid. protection, ibid. CAMPANORA acutt, III. 324 CARDANINE mare, III. 325 CALLA palufitis, ibid. CANDANIS faitva, III. 342 CARDANIS mare, II. 325 CARDANIS mare, II. 326 CARDANIS mare, II. 326 CARDANIS mare, II. 326 CARDANIS faitva, III. 342 CARDANIS faitva, III. 342 CARDANIS faitva, III. 342 CARDANIS faitva, III. 344 CARDANIS faitva, III. 344 CARDANIS faitva, III. 345 CARDANIS faitva, III. 345 CARDANIS faitva, III. 346 CARDANIS faitva, III. 346 CARDANIS faitva, III. 347 CARDULS acantholes, III. 101 lancolatus, ibid. CARDANIS faitva, III. 346 CARDANIS faitva, III. 347 CARDULS acantholes, III. 101 lancolatus, ibid. CARDANIS faitva, III. 346 CARDANIS faitva, III. 347 CARDANIS faitva, III. 348 CARDANIS  | Jolithus, pag. 416            | cælpitola : par. 220         |
| faxatilis, despilaris, capillaris, digitata, d | lactea . ibid.                |                              |
| feptica , ibid.  C. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | faxatilis . 415               | capillaris, 310              |
| CACALIA Alpina , III. 133 CACTUS ceresus peruvinnus , 136 Geologica , 137 Geologica , 137 Geologica , 138 Geol | feptica , ibid.               | digitata , 328               |
| CACALIA Alpina , III. 123  CACTUS cereus peruvinus , III. 125  flagelliformis , ibid.   flagelliformis , ibid.   floories melocadius , 323  Ficus indica , 326  CALLA pslutfar is , II. 127  CALLA pslutfar is , II. 127  CALLA pslutfar is , III. 127  CALLA pslutfar is , III. 127  conficients , ibid.   floories , ibid.   floories , ibid.   forcedum , II. 27  perficiolia , ibid.   forcedum , ibid.   CAMPINOROMA actust , III. 244  CAMPINOROMA actust , III. 245  CARDAMISE faitva , III. 246  CARDAMISE mara , II. 246  CARDAMISE faitva , III. 247  CARDAMISE faitva , III. 247  CARDAMISE faitva , III. 248  CARDAMISE faitva , III. 249  CARDAMISE faitva , III. 241  CARDAMISE faitva , III. 242  CARDAMISE faitva , III. 244  CARDAMISE faitva , III. 246  CARDAMISE faitva , III. 247  CARDAMISE faitva , III. 247  CARDAMISE faitva , III. 248  CARDAMISE faitva , III. 249                                 | dioica 327                   |
| CACALIA Alpina , III. 123  CACTUS cereus peruvinus , III. 125  flagelliformis , ibid.   flagelliformis , ibid.   floories melocadius , 323  Ficus indica , 326  CALLA pslutfar is , II. 127  CALLA pslutfar is , II. 127  CALLA pslutfar is , III. 127  CALLA pslutfar is , III. 127  conficients , ibid.   floories , ibid.   floories , ibid.   forcedum , II. 27  perficiolia , ibid.   forcedum , ibid.   CAMPINOROMA actust , III. 244  CAMPINOROMA actust , III. 245  CARDAMISE faitva , III. 246  CARDAMISE mara , II. 246  CARDAMISE faitva , III. 247  CARDAMISE faitva , III. 247  CARDAMISE faitva , III. 248  CARDAMISE faitva , III. 249  CARDAMISE faitva , III. 241  CARDAMISE faitva , III. 242  CARDAMISE faitva , III. 244  CARDAMISE faitva , III. 246  CARDAMISE faitva , III. 247  CARDAMISE faitva , III. 247  CARDAMISE faitva , III. 248  CARDAMISE faitva , III. 249   <b>C</b>                      | diftans . 329                |
| CACTUS ceresus pertuvinus, filidinus considera, fil | _                             |                              |
| CACTUS ceresus pertuvinus, filidinus considera, fil | Cassara Aloine III ree        |                              |
| flagelliformis, idd. ficioles melocadus, 331 ficius indica, 312 ficia midica, 314 ficia midifica, 314 ficia midica, 314  |                               | globularis, 329              |
| flagelliformis, skil. ficoides melocalus, 325  CALLA palufitis, II. 157 CALLA palufitis, III. 157 medium III. 17 medium II. 17 medium II. 17 perficiolia, ibid. cyrumidolia, ili. 132 cyrumidolia, ibid. cyrumidolia, |                               | hirta, 330                   |
| ficoides melocadus, 315 Ficus indica, 326 CALLA palufiris, II. 157 CALENDUA Arvenfis, III. 327 nuclicaulis, ibid. officinalis, ibid. officinalis, ibid. pluvialis, ibid. CAMPANULA glomestra, 127 putula, 127 putu | 11. 326                       |                              |
| Ficus indica 316 CALLA palofitris , II. 157 nundicanitris , III. 237 nu | fiagelliformis, ibia.         |                              |
| CALLA palufteis . II. 127 CALEMDULA Arrenfus III. 327 panicea. pan |                               |                              |
| CALENDULA arrends, III. 157 modicals, policalis, middle pluvilles, middle pluvilles, middle pluvilles, middle pluvilles, middle preficiolis, middle preficiolis, middle premiciolis, middle pramidis, middle protundiolis,  |                               |                              |
| And Marie Ma | CALLA palustris , II. 157     |                              |
| nudicaulis , diski.  Officinals , diski.  Officinals , diski.  CAMPANULA glomestar , diski.  pulsular , diski.  CAMPANULA glomestar , diski.  permidis , diski.  pramidis , diski.  rotundifolia , diski.  feepiifolia , diski.  CAMPANURA SALUTA, III. 341.  CAMPINOROSA ACUTA, III. 342.  CAMPINOROSA ACUTA, III. 344.  CAMPINOROSA ACUTA, III. 344.  CAMPINOROSA ACUTA, III. 344.  CAMPINOROSA CUTA, I | CALENDULA arvenfis . III. 227 | paniculata, 328              |
| officinalis , disid. pluvialis , disid. remota , 327 medium , 15 mil. parula; , 17 perficifolia , 17 perficifolia , 16 per , 17 perficifolia , 16 per , 18 p |                               | pleudo-Cyperus, 329          |
| pluvialis , ibid.  CAMPANULA glomertal a veinginis , 333 veinginis , 334 veing |                               | pulicaris, 327               |
| CAMPANULA glomerata medium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                              |
| medium, 11. 57 patula, 11. 57 patula, 12. 57 patula |                               |                              |
| patula, pericifolia, pericifoli | CAMPANULA giomerata,          | vulpina, 328                 |
| patula, pericifolia, pericifoli | - II. <u>17</u>               |                              |
| perficiolia; isid. pyramidalis; isid. gordindiolia, isid. ferpilifolia, 135 ferpilif | medium,                       |                              |
| pyramidalis , ibid. controlloia, ibid. feepilifolia, 193 feeculum, ibid. CAMPROROSMA acuta, III. 244 glabra, ibid. CAMPROROSMA acuta, III. 244 glabra, ibid. CANNAIS Gariava, III. 245 chiefuta, ibid. CARDIOSFERMUM corindmin III. 725 CARDIOSFERMUM corindmin III. 726 CARDIOSFERMUM corindmin III. 727 CARDIOSFERMUM corindmin III. 728 |                               | vulgaris, ibid.              |
| rotundifolia, ibid. feerpiifolia, 18 d. feerpiifolia, 18 d. feerpiifolia, 18 d. feerpiifolia, 18 d. GARTHARORAA acuta, III. 34 d. glabra, ibid. Annantis faitva, III. 342 c. CARDAMINE marra, III. 352 b. hirfuta, 283 b. hirfuta, 283 b. hirfuta, 283 b. hirfuta, 283 b. carpaniens, ibid. CARDOUS acanthoride III. 10 c. crifqua, ibid. erriophorus, 100 d. erriophorus, 100 |                               | CARRINGE Remine III 448      |
| feepilifolis, 58 feeculum, ibid. CAMPHOROSMA actuta, III. 214 glabra, ibid. Monffeilaca, ibid. CANNAIS GAIVA, III. 215 CANNAIS GAIVA, III. 205 hinfuta amara, III. 205 carcinous amarante |                               | Offrea Atta                  |
| Geculum, ibid.  CAMPHORONA actus, III. 34.  Glabera, ibid.  CANNABIS faitva, III. 34.  CARDAMIS faitva, III. 34.  CARDAMIS faitva, III. 34.  CARDAMIS marra, II. 35.  Local marra, II. 36.  CARDAMIS marra, II. 36.  Local marra, II. 36.  CARDAMIS faitva, III. 36.  Local marra, II. 36.  CARDAMIS faitva, III. 36.  Local marra, II. 36.  Local marra, II. 36.  CARDAMIS faitva, III. 36.  CEMPLARE alba, III. 16.  CARDAMIS faitva, III. 16.  CARDAMIS faitva, III. 36.  CEMPLARE alba, III. 17.  September alba, III. 17.  September alba, III. 18.  Carta parka alba, III. 18.  Carta parka alba, III. 18.  Carta parka alba, III. 19.  Carta parka alba, III. 1 |                               |                              |
| CAMPANGROSMA acuts, III. 244 glabra; Monfgeliaca, ibid. CASSIA fithla, III. 329 Senna, 255 CANDANIS fativa, III. 324 CARDANISE amra, II. 326 hictus 255 CARDANISE amra, II. 326 hictus 255 CARDANISE amra, II. 326 Local and the state of the s |                               | CARTHAMUS lanatus, III. 121  |
| Sabra   Sabr   |                               |                              |
| Monfeeliaca, ibid.  CANDANISE fativa, III. 342 CARDANINE amara, II. 380 hirdus, 253 Savadani amara, II. 380 hirdus, 253 CARDANINE amara, II. 380 hirdus, 253 CARDANINE amara, III. 380 CARDIOSFERRUM corindum, III. 212 CARDUS scanthoidell, II. 212 CARDUS scanthoidell, II. 22 CARDUS scanthoidell, III. 20 CENTAURE alba, III. 101 crifiqui, 164 capaludris, 164 capaludris, 164 cuberofus, 104 cuberofus | CAMPHOROSMA acuta, HL 254     |                              |
| CANNABIS fativa, III. 342 CARDAMINE amara, II. 350 hirfuta, 285 hirfuta, 285 cardamine amara, libid. CARDIOSERRAVIM corindum; III. 72 CARDIOSERRAVIM corindum; Carlipus, ibid. eriophorus, 102 lanceolatus, 101 mutans, ibid. palutiris, ibid. palutiris, ibid. palutiris, ibid. ruberofus, 102 Carlicus, 103 Carlicus, 104 Carlicus |                               | CASSIA fiftula, III. 599     |
| CARDAMINE amara, II, 250 hirfuta, 358 impatiens, ibid. CARDIOSFERMUM corindum. III. 79 CARDIOSFERMUM corindum. CARDIOSFERMUM corindum. CARDIOUS cantipoles, III. 710 Lanceolatus, ibid. argentea, 117 Lanceolatus, 101 Lanceolatus, 101 Lanceolatus, ibid. palufiris, ibid. Calcitrapa, ibid. ruberofus, 102 Cantanum, ibid. palufiris, ibid. Calcitrapa, ibid. Ca |                               | Senna, 588                   |
| CARDAMINE amara, II, 250 hirfuta, 328 impatiens, ibid. CARDIOSFERAUM corindum. III. 72 CARDIOSFERAUM corindum. III. 72 CARDIOSFERAUM corindum. III. 72 CARDIOSFERAUM corindum. III. 72 cardifus, ibid. eriophorus, 102 lanceolatus, 101 mutans, ibid. palufiris, ibid. palufiris, ibid. ruberofus, 102 Centavuem, 103 Cardiosfera, ibid. ruberofus, 104 Calcitrapa, ibid. ruberofus, 105 Cardiosfera, ibid. Calcitrapa, ibid. Calcitrapa, 118 CARX settas, III. 33 crupina, 118 CARX settas, III. 33 crupina, 118 CARX settas, III. 33 crupina, 118 cardiosfera, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cannabis fativa, III. 342     | CATANANCE CERUles . III. 186 |
| hirfuta . 258 d. Aucatts latifolia . II. 142 CARDIOSFERMUM coinidum . III. 72 CARDIUS acanthoidell . 72 CARDIUS acanthoidel . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 . 110 .  | CARDAMINE amara. IL 280       |                              |
| impatiens, ibid. CARDIOSERAVIM corindmy III. 72  CARDIUS acanthoïdes, III. 101 crifipus, ibid. crifipus, ibid. crifipus, ibid. palufiris, ibid |                               | Carron a latifolia II        |
| CARDIOSFERMUM corindum III. 72  CARDIUS acanthoïdes, III. 10: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20: 11. 20:  | impatiens, ibid.              |                              |
| CARDUUS acantholdes, III. 10. crifpus, ibid. crifpus, ibid. argentes, 117. lanceolatus, 101. mutans, ibid. paluftris, ibid. paluftris, ibid. ruberofus, 102. Calcitrapoides, ibid. marianus, ibid. calcitrapoides, ibid. calcitrapoides, ibid. conifera, 118. CAREX acuta, III. 330 crupina, 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | CENCHRUS capitatus, III. 325 |
| CARDUUS acanthoïdes, III. 101 crifiqua, 102 eriophorus, 102 lanccolatus, 104 paluffris, 1644 tuberfolus, 105 marianus, 1644 CARX acuta, III. 33 crupina, 118 CARX acuta, III. 33 crupina, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | racemofus, ibid.             |
| crispus, ibid. eriophorus, 103 Behen, 113 Inaccolatus, 101 Inaccolatus, 101 Inaccolatus, 104 Inaccolatus, 10 | C                             | CENTAUREA alba . III. 118    |
| eriophorus, 102 lanceolatus, 101 lanceolatus, 101 lanceolatus, 101 lanceolatus, 101 mutans, ibid. palultris, ibid. tuberofus, 102 calcitrapoides, ibid. tuberofus, 103 Centaureum, 104 conifera, 118 CAREX acuta, III. 330 crupina, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARDUUS acanthoides, Ill. 101 | argentea, 117                |
| lanceolatus, 101 mutans, ibid. paludris, ibid. paludris, ibid. paludris, ibid. calcitrapoides, ibid. calcitrapoides, ibid. cancitrapoides, ibid. conifera, 116 CAREX sectus, III., 330 croupina, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | afpera, 118                  |
| mutans, ibid. paluffris, ibid. tuberofus, 102 marianus, ibid. conifera, 118 CAREX acuta, III. 330 crupina, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | Behen, 117                   |
| mutans, bid. Calcitrapa, ibid. tuberofus, 102 centaureum, 116 confera, 118 CAREX acuta, III. 330 crupina, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | benedicta, 119               |
| tuberofus, 102 Centaureum, 116 conifera, 118 CAREX acuta, III. 330 crupina, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                              |
| marianus, ibid. conifera, 118 CAREX acuta, III. 330 crupina, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | calcitrapoides, ibid.        |
| CAREX acuta, III. 330 crupina, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |
| CAREX acuta, III. 330 crupina, 116 arenaria, 327 Cyanus, 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                              |
| arenaria, 327 Cyanus, 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAREX acuta, III. 330         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arenaria, 327                 | Cyanus, 217                  |

urbicum, viride,

vulvaria.

CHONDRILLA junces, III, 172

CHLORA perfoliata,

ibid.

254

II. 80

Coix lachryma.

COLUTEA, arborescent, III.660

frutescens.

COMARUM paluftre,

III. 297

| 700 T                                                                                                                                    | BLE                                                                                                | LATINE                                                                                                                           |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CONFERVA bullofs, III. capillaris, gelatinofa, littoralis, reticulata, rivolaris, CONISA faxatilis, fordida, fquarrofa, CONVALLARIA vert | pag. 414<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid. | CYPERUS efculentus, flavefcens, fufcus, longus, rotundus, CYTISUS argenteus, hirfutus, Laburnum, nigricans, fefifolius, fupinus. | 111. 30 s<br>ibid.<br>ibid.<br>294<br>111. 665<br>664<br>ibid.<br>ibid.<br>665 |
| COREOPSIS bidens,                                                                                                                        | III. 151                                                                                           |                                                                                                                                  | ,                                                                              |
| CORIANDRIUM teftic                                                                                                                       |                                                                                                    | D.                                                                                                                               |                                                                                |
| CORNUS maícula, fanguinea, CORONILLA Emerus, Securidaca, minima, varia, CORVLLUS avellana,                                               | II. 494<br>III. 647<br>ibid.<br>III. 670<br>671<br>670<br>671<br>III. 447                          | DAPHNE Alpina, cneorum, Cnidium, Laureols, Mefereum, tattonraira, thymelæa, DACTYLIS glomerata,                                  | HI. 509<br>510<br>ibid,<br>ibid,<br>508<br>509<br>ibid,                        |
| CRATEGUS Aria,                                                                                                                           | III. 651                                                                                           | DELPHINIUM ajacis,                                                                                                               | III. 72                                                                        |
| Azarollus, oxiacantha, Torminalis, CREPIS biennis, Diofcoridis,                                                                          | 652<br>ibid.<br>ibid.<br>III. 171<br>172                                                           | Confolida,<br>elatum,<br>peregrinum<br>Staphifagria,<br>DENTARIA enneaphyll                                                      | 72<br>ibid.<br>ibid.                                                           |
| fœtida ,                                                                                                                                 | 171                                                                                                | bulbifera,                                                                                                                       | 291                                                                            |
| pulchra,<br>tectorum,<br>virens,                                                                                                         | 172<br>171<br>ibid.                                                                                | DIANTHUS arenarius,<br>armeria,<br>barbatus,                                                                                     | ibid.<br>527                                                                   |
| CUCUBALUS bacciferu<br>hermaphroditus<br>otites,                                                                                         |                                                                                                    | carthufianorum<br>caryophillus<br>deltoides,                                                                                     | ibid.<br>ibid.                                                                 |
| Cucurbita lagenari<br>Melopepo,<br>verrucola,                                                                                            | 1. II. 54<br>55<br>ibid.                                                                           | diminutus,<br>prolifer,<br>plumarius,<br>fuperbus,                                                                               | ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.                                               |
| Curressus fempe                                                                                                                          | lil. 471                                                                                           | DIGITALIS ambigua;                                                                                                               | 16g                                                                            |
| CYNOGLOSSUM chei                                                                                                                         |                                                                                                    | DIPSACUS fullonum,                                                                                                               | III. 159                                                                       |
| linifolium,                                                                                                                              | ibid                                                                                               | laciniatus ,<br>pilofus ,                                                                                                        | ibid.                                                                          |
| CYNOSURUS cæruleu:                                                                                                                       | s, III. 316                                                                                        | fativus,                                                                                                                         | ibid.                                                                          |
| cristatus,<br>echinatus,                                                                                                                 | 315<br>316                                                                                         | DRABA muralis,                                                                                                                   | II. 263                                                                        |

name of the de

| DES OBSE                                          | RVATIONS: 701                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DRACOCEPHALUM canariense,                         | ERYNGIUM Alpinum , II. 523                |
| ruyschiana, ibid.                                 | amethystinum, ibid.<br>planum, 522        |
| DROSERA longifolia, Il. 335                       | ERYSIMUM cheirantoides .                  |
| DRYAS oftopetala, II. 426                         | II. 30E                                   |
|                                                   | hieracifolium, 302                        |
| E.                                                | ERYTHRONIUM dens canis ,<br>Il. 567       |
| F                                                 |                                           |
| Echinors Ritro, III. 152<br>fphærocephalus, ibid. | EUPHRASIA Iutea, IL 178<br>odontites, 177 |
| ECHIUM Italicum, II. 109                          | EUPHORBIA dulcis, IL 21                   |
| ELATINE alfinaffrum , II. 330                     | efula, ibid.                              |
| Hydropiper, ibid.                                 | exigua, ibid.<br>helioscopia, ibid.       |
| ELYMUS arenarius , III. 323                       | peplus, ibid.                             |
| Europæus, ibid.                                   | filvatica , ibid.                         |
| EPILOBIUM hirfutum , II. 446                      | EVONYMUS Europæus, III. 590               |
| molle, ibid.                                      | latifolius, ibid.                         |
| montanum, 447                                     | verrucofus, ibid.                         |
| palustre, ibid.<br>spicatum, 446                  | E,                                        |
| tetragonum, 447                                   |                                           |
| EQUISETUM arvense, III. 368                       | FERULA communis, IL 511                   |
| fluviatile, 369                                   | FESTUCA bromoides, III. 316               |
| hyemale, ibid.                                    | decumbens, 317                            |
| limofum, ibid.                                    | dumetorum, ibid.                          |
| palustre, 368<br>fylvaticum, ibid.                | duriuscula, 316                           |
|                                                   | elatior, 317                              |
| ERICA arborea, III. 536<br>cinerea, 527           | fluitans, ibid.<br>myuros, ibid.          |
| purpurafcens, ibid.                               | ovina, 316                                |
| feoparia, 536                                     | rubra, ibid.                              |
| tetralix, ibid.                                   | Ficus carica ; III. 486                   |
| viridipurpurea, ibid.                             | FILAGO acaulis , III. 128                 |
| vulgaris, 535                                     | arvenfis ibid.                            |
| Alpinum, 201                                      | Gallica, ibid.                            |
| Canadenfe 200                                     | Germanica, ibid.                          |
| graveolens, ibid.                                 | leontopedium, ibid.                       |
| uniflorum , 201                                   | ,                                         |
| viscosum, . 200                                   | FLAMULA erecta, II. 423                   |
| ERIOPHORUM Alpinum ,                              | FONTINALIS antipyretica,<br>III. 380      |
| polystachion, ibid.                               | pinnata, ibid.                            |
| polystachion, ibid.<br>vaginatum, ibid.           | iquamola, ibid.                           |
| ERYUM ervilia . 8                                 | FRAGARIA fterilis, II. 428                |
| hirfutum, bid.                                    | FRAXINUS excelhor, III. 430               |
| tetraspermum ; 7                                  | Ornus, ibid.                              |

384 HERACLEUM angustifolium , ibid. 383 382 3S3 384

columbinum.

diffectum .

inquinans .

moschatum.

Iucidum .

molle,

fuscum,

HERMEROCALLIS flava . II. 546 lutea, HERNIARIA glabra, III. 257 hirfuta,

11. 509

pulchrum

| 704 TABLE                           | LATINE                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| /                                   |                                            |
| ILEX aquifolium, III. pag. 528      | К.                                         |
| IMPATIENS Balfamina, III. 58        | V.                                         |
| noli me tangere, ibid.              | 17                                         |
| INULA britannica, III. 193          | KNAUTIA Orientalis, III. 157               |
| dyffenterica, ibid.                 |                                            |
| Germanica, 194                      | T                                          |
| Helenium, 192                       | 1                                          |
| hirta, 193                          | I                                          |
| montana, 194                        | LACTUCA perennis, III. 175<br>faligna, 176 |
| Oculus Christi, 192                 | faligna, 176<br>fcariola, 175              |
| pulicaria , 193<br>Salicina , ibid, | fativa . ibid.                             |
|                                     | virofa, 176                                |
| IRIS florentina, II. 553            |                                            |
| graminea, ibid.                     | LAGURUS cylindricus, III. 321              |
| pumila, ibid.                       |                                            |
|                                     | LAMIUM amplexicaule, II. 203               |
| Isoeres lacustris, III. 376         | purpureum, ibid.                           |
| Juglans alba, III. 446              | LAPSANA communis, III. 180                 |
| baccata . ibid.                     | Rhagadiolus, ibid.                         |
| cinerea, ibid.                      | flellata , ibid.                           |
| nigra, ibid.                        | zacintha, ibid.                            |
| JUNEUS articulatus, II. 139         | LASERPITIUM latifolium,                    |
| buffonius , ibid.                   | IL 516                                     |
| bulbofus, ibid.                     | prutenicum . ibid.                         |
| campestris, 340                     | trilobum . ibid.                           |
| effulus. 339                        | LATHREA clandestina, IL 185                |
| filiformis, ibid.                   | fguamaria , ibid.                          |
| inflexus, ibid.                     | .,                                         |
| niveus, 340                         | LATHYRUS angulatus, III. 20                |
| pilofus, ibid.                      | Aphaca , 19<br>Clymenum , 20               |
| fpicatus, ibid.                     | Clymenum, 20<br>heterophyllus, 21          |
| fquarrolus, 339                     | hirfutus . 20                              |
| villofus capitulis pfylii,          | latifolius 28                              |
| 339                                 | Niffolia. 19                               |
| JUNGERMANNIA albicans ,             | odoratus, 20                               |
| III. 395                            | paluftris , 21                             |
| ciliaris, ibid.                     | pratenfis , 20                             |
| complanata, ibid.                   | fativus , 19                               |
|                                     | fylvestris, 20                             |
|                                     | tuberofus, ibid.                           |
|                                     | LAVANDULA multifida, II. 248               |
| platyphylla, 395<br>undulata, ibid. | Stochas, ibid.                             |
|                                     | LEONTODON autumnale, III. 164              |
| Oxicedrus . ibid.                   | hirtum , ibid.                             |
| Oxicedrus, ibid.                    | hifpidum , ibid.                           |
|                                     | taraxacum, ibid.                           |
| Sabina a 479                        | Lepidium                                   |
|                                     | PERIDIUM                                   |

### DES OBSERVATIONS 70¢ F.EPIDIUM Iberis. II. 271 pixidatus, pag. 407 latifolium, ibid. plicatus . 409 nudicaule. ibid. polyphytlus. procumbens . ibid. polyrrhizus , ruderale, ibid. prunastri, 404 LEUCOJUM vernum . II. 567 pubefcens. 410 LICHEN aphtofus. III. 405 pulmonarius . 402 pustulofus . ampulaceus. 403 406 longiferinus, aquaticus. 408 404 resupinatus, atroalbus, 405 Roccella . barbatus . 409 409 faccatus . calcarius . 405 399 fanguinarius . calicaris, 398 403 faxatilis , candelarius , 400 400 fcriptus . caninus. 308 405 ftellaris . carpineus. 40E 399 lubfulcus .. caperatus . 399 404 fubulatus , centrifugus, 408 400 tartareus . chalybeiformis. 400 410 uncialis, ciliaris, 408 401 cinereus, veinofus. 405 399 velleus . cocciferus . 406 407 ventofus . cornutus . 408 399 vulpinus, croceus . 406 410 deuftus . ibid. LIGUSTRUM vulgare, IIL 514 digitatus. 407 LILAC ligustrifolio. III. 533 divaricatus, 410 LILIUM bulbiferum . ericetorum. II. 564 399 Bid. Chalcedonicum . fagineus, 165 Mortagon . farinaceus , ibid\_ 403 fimbriatus. 407 LIMOSELLA aquatica . floridus, 410 LINUM campanulatum, IL 54E fraxineus, 404 fungiformis, Gallicum, ibid. 399 Narbonense . ibid. furfuraceus, 408 maritimum . ibid. geographicus. 398 Radiola . ibid. glaucus . 404 tenuifolium . ibid. globiferus , 408 gracilis, LITHOSPERMUM arvenfe. 407 iflandicus . II. 112 402 jubatus . ibid. LOBELIA Dortmanna, IL 94 lanatus . Laurentia, 95 miniatus, 406 urens. nivalis 402 LOLIUM perenne, III. 322 ibid. olivaceus, 401 temulentum, Parellus . 400 parietinus . tenue . ibid.

401

400

405

401

LONICERA Alpigena,

cærulea,

Diervilla .

X X

554 ibid.

555

paschalis .

perlatus .

physodes, Tome III.

| nigra.               | BLE Sag. 154   |                          | ig. <i>ibid</i> -<br>III. 375 |
|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| reticij menan,       |                | quadrifolia,             | ib:d.                         |
| Lorus angustiffimus, | III. 35        | MATRICARIA Cham          | omilla.                       |
| cornicalatus,        | ibid.          | MATRICARIA               | 11. 216                       |
| Doryenium,           | ibid.          | parthenium,              | ibid.                         |
| hirfutus,            | ibid.          | fuaveolens,              | ibid.                         |
| maritimus,           | ibid.          |                          | III. 49                       |
| filiquolus,          | ibid.          | MEDICAGO falcata,        | ibid.                         |
| LUPINUS luteus,      | III. 15        | lupulina,<br>polymorpha, | ibid.                         |
| varius,              | ibid.          |                          | ibid.                         |
| LYCHNIS Alpina,      | II. 530        | fativa ,                 |                               |
| Chalcedonica,        | ibid.          | MELAMPYRUM arvente.      | 182                           |
| Flos cuculi,         | ibid.          | criftatum,               | ibid.                         |
| viscaria.            | ibid.          | nemorofum,               | ibid.                         |
| LYCOPERDON au        | entium .       | pratenfe,                | ibid.                         |
| LACOLEKION ST        | III. 425       | filvaticum,              |                               |
| bovista,             | ibid.          |                          | III. <u>589</u>               |
| cancellatum,         | 426            | Azedarach,               | ibid.                         |
| Carpobolus,          | ibid.          | MELIANTHUS major,        | II. 77                        |
| cervinum,            | 425            | minor,                   | ibid.                         |
| enidendrum.          | 426            | MELICA carulea,          | III. 312                      |
| epiphyllum,          | 427            | ciliata.                 | ibid                          |
| pedunculatum,        | 426            | nutans .                 | ibid                          |
| pififorme,           | ibid.          |                          | II. 225                       |
| radiatum,            | ibid.          | MELISSA cataria          | ibid.                         |
| Rellatum .           | 425            | grandiflora,             |                               |
| tuber,               | ibid.          | MENIANTHES nymph         | II. 69                        |
| variolofum,          | 426            | 1                        |                               |
| LYCOPODIUM A         | lpinum,        | MENTHA arventis,         | II. 218                       |
|                      | III. 378       | Piperita,                | ibid.                         |
| annotinum,           | ibid.          | filvestris,              | ibid.                         |
| clavatum,            | 377<br>378     | MERCURIALIS ambigua      | , DL 337                      |
| complanatum,         | 378            | annua »                  | ibid.                         |
| inundatum,           | ihid.<br>ibid. | perennis,                | 336                           |
| felago,              |                | tomentola,               | 337                           |
| Lycopsis arvents,    | II. 118        | MESPILUS Amelanchier     | . III.649                     |
| LYSIMACHIA nemorus   | n . IL 124     | Chamæ-Mefpilu            | s, ibid.                      |
| thyrfiflora,         | ibid.          | Cotoneafter,             | ibid.                         |
| LYTHRUM Thymifoli    | o II 240       | Germanica,               | <u>648</u>                    |
| Hylopifolio,         | ibid.          | Pyracanta,               | 649                           |
| Try topicone ;       |                | MICROPUS erectus,        | III. 129                      |
| . M.                 |                | fupinus,                 | ibid.                         |
| M                    |                | MILIUM effulum,          | III. 3 <u>09</u>              |
| MALVA mofchata,      | П. 32          | · lendigerum,            | iþid.                         |
| rotundifolia,        | 33             | MRIUM androgynum,        | III. 381                      |
| MARCHANTIA conica    | , III. 396     | capillare,               | 383                           |
| cruciata,            | _ ibid.        | 4 0                      |                               |
|                      |                |                          |                               |

|                                            | RVATIONS. 707                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| tyrrhatum, pag. 352                        | NERIUM Oleander , III. 541                 |
| fiffum, 383                                | NIGELLA Damascena, II. 359                 |
| fontanum, 382                              | fativa, ibid                               |
| hornum, 383                                | NYMPHAA lutez, IL 364                      |
| hygrometricum, 381                         | ,,                                         |
| Jungermania, 384                           | 0.                                         |
| paluitre, 381                              | 1 - 0.                                     |
| polytrichoides , 383                       | OCYMUM minimum, II. 252                    |
| purpureum, 381                             | Monachorum, ibid.                          |
| ferpillifolium, 383                        |                                            |
| fetaceum, 382                              | ENANTHE crocata, II. 480                   |
| trichomanes , 384                          | Pimpinelloïdes, ibid.<br>tenuifolia, ibid. |
| triquetrum. ibid.                          |                                            |
| MOEHRINGIA muscola, II. 330                | Ononis antiquorum, III. 45                 |
|                                            | arvensis, ibid.                            |
| Monus alba, III. 482                       | minutiffima , ibid.                        |
| nigra, 483                                 | Natrix , 46                                |
| Mucon cespitosus, III. 428                 | pinguis, ibid.                             |
| cruffaceus 427                             | reclinata, 45                              |
| Embolus, ibid.                             | repens, ibid:                              |
| fulvus, ibid.                              | viscosa, 46                                |
| furfuraceus, ibid.                         | ONOSMA echioides, Il. 114                  |
| glaucus, ibid.                             | OPHIOGLOSSUM vulgatum                      |
| leprofus, ibid.                            | III. 369                                   |
| Lichenoides, ibid.                         | OPHRIS antropophora, III. 89               |
| Mucedo, ibid.                              | corallorbyfa , 111, 85                     |
| fepticus, ibid.                            | cordata, 80                                |
| fphærocephallus, 427                       | insectaria arachaites, oca                 |
| MYAGRUM paniculatum, IL 263                | insectifera, 89                            |
| perenne, 262                               | muscaria, ibida                            |
| perfoliatum, 263                           | monorchis, ibid.                           |
| fativum, 262                               | nidus avis . 88                            |
| faxatile, 263                              | ovata, 8g                                  |
| Myosotis, II. 118                          | fpitalis, ibid.                            |
| arvenfis, ibid.                            | ORCHIS abortiva; III. 82                   |
| Lappula, ibid,                             | bifolia, 82                                |
| paluftris, ibid.                           | conopfea, 83                               |
| MYRTUS communis, III. 643                  | coriophora, 82                             |
| MIRIOS COMMUNIS, III. 043                  | latifolia , 85                             |
| N.                                         | maculata, ibid.                            |
| IV.                                        | mafcula, 82                                |
| N                                          | militaris , ibid.                          |
| NARCISSUS bicolor, IL 537                  | morio, ibid.                               |
| Jonquilla, ibid.                           | odoratiffima, 82                           |
| poeticus, ibid.<br>Pleudo-Narcissus, ibid. | pyramidalis, Sz                            |
| Tazetta , ibid.                            | ustulata, ibid.                            |
|                                            | ORNITHOPUS compressus,                     |
| NARDUS firida, III. 304                    | III. 28                                    |
|                                            | Хуij                                       |
|                                            |                                            |

| TABLE                                   | LATINE                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 708 TABLE perpufillus, pag. 28          | cornuoupioïdes, pag. 423                      |
| fcorpioides, ibid.                      | cupularis, ibid.                              |
|                                         | lentifera . ibid.                             |
|                                         | feutellata, ibid.                             |
| major, ibid.<br>ramola, ibid.           | PHAGA Alpina, III. 56                         |
| OROBUS angustifolius, III. 16           | PHALARIS arundinacea, III.305                 |
| niger, ibid.                            | canarienfis, ibid.                            |
| filvaticus, ibid.                       | phleoides, ibid.                              |
| tuberofus, ibid.                        | PHALLUS esculentus, III. 422                  |
| OSMUNDA lunaria, Ml. 370                | impudicus, ibid.                              |
| regalis, ibid.                          | PHASCUM acaulon, III. 379                     |
| fpicant, 37r                            | fubuletum. ibid.                              |
| Oxalis acetofella, Il. 23               | PHASEOLUS coccineus, III. 50                  |
| CARCIO                                  | nanus, 51                                     |
| TO 1                                    | vulgaris, 50                                  |
| Р.                                      |                                               |
| Panicum Crusgalli, III. 306             | PHELLANDRIUM aquaticum ;                      |
| dactylon, 307                           | PHILADELPHUS coronarius ,                     |
| glaucum, 306                            | III. 592                                      |
| italicum, ibid.                         | inodorus, ibid.                               |
| milliaceum, 307                         | PHILLYREA angustifolia, III.512               |
| fanguinale, 906                         | latifolia , ibid.                             |
| verticillatum, ibid.                    | media, ibid.                                  |
|                                         | PHLEUM Alpinum , III. 307                     |
| PAPAVER Argemone, II. 323               | arenarium . 308                               |
| cambricum, ibid.                        | nodoium, 307                                  |
| dubium, ibid.                           | pratenfe, ibid.                               |
| hybridum , ibid.                        |                                               |
| *************************************** | PHLOMIS Leonurus, II, 211<br>Herba venti, 190 |
| PARIETARIA judaica, III. 265            | Lychnitis, ibid.                              |
| officinalis, ibid.                      | PHYTEUMA Spicata, II. 58                      |
| PASSIFLORA laurifolia, II. 327          |                                               |
| minima, ibid.                           | PICHRIS echioides, III. 173                   |
| punctata . ibid.                        | metaore,                                      |
| vespertilio, ibid.                      | PILULARIA globulifera, III. 376               |
| PASTINACA Opoponax,<br>II. 508          | PIMPINELLA magna, II. 456<br>faxifraga, ibid. |
| PEDICULARIS paluftris, II. 180          | PINGUICULA vulgaris, IL 175                   |
| roftrata , 181                          | PINUS Abies, III. 466                         |
| fceptrum Carolinum, 180                 | Cedrus, 465                                   |
|                                         | Cembra, ibid.                                 |
| PEPLIS Portula, II. 334                 | Larix . ibid.                                 |
| PEZIZA acetabulum, III. 423             | picea, 466                                    |
| auricula , 424                          | pinea, 464                                    |
| cochleata . 423                         | filveftris. 463                               |

| DES C                 | BSER        | VATIONS.             | 709              |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| PIROLA minor ,        | II. 355 1   | Dryopteris p         | ag. 374          |
| fecunda.              | ibid.       | Filix mas,           | 373              |
| umbellata.            | ibid.       | femina .             | ibid.            |
| uniflora,             | ibid.       | fontanum.            | 372              |
| PISTACIA lentifcus,   | III. 440    | fragile,             | 373              |
| Narbonenfis .         | ibid.       | Lonchitis .          | 372              |
| Terebinthus,          | ibid.       | regium,              | 373              |
|                       | ibid.       | rhæticum .           | ibid.            |
| vera,                 |             | vulgare,             | 374              |
| Pisum arvense,        | III. 18     | POLYTRICHUM CON      |                  |
| ochrus,               | ibid.       | FOLITATE NOM CO.     | III. 381         |
| fativum,              | ibid.       | urnigerum,           | ibid.            |
| PLANTAGO albigans,    | 11.85       |                      |                  |
| graminifolia,         | ibid.       | Porutus alba,        | III. 499         |
| Lagopus ,             | ibid.       | balfamifera,         | 500              |
| media.                | ibid.       | nigra,               | 499              |
| uniflora.             | 86          | Tremula,             | ibid.            |
| PLATANUS occidentalis | , III, 489  | Ротамобетом с        |                  |
| orientalis .          | 488         | _                    | II. 314          |
| Dec. 41.1             |             | compressum,          | ibid.            |
| POA Alpina,           | III. 313    | denfum,              | ibid.            |
| angustifolia,         | ibid.       | gramineum,           | ibid.            |
| annua,                | ibid.       | lucens,              | ibid.            |
| aquatica ,            |             | pectinatum,          | ibid.            |
| bulbofa .             | 314         | perfoliatum,         | ibid.            |
| eriftata,             | ibid.       | pufillum,            | ibid.            |
| compressa,            | 313         | ferratum,            | ibid.            |
| nemeralis,            | 314         | POTENTILLA alba,     | II. 433          |
| pratentis,            | 313         | argentea .           | ibid.            |
| rigida,               | ibid.       | aurea.               | 434              |
| trivialis,            | ibid.       | recta.               | 433              |
| POLYCARPON tetra      | phyllum,    | rupestris ;          | ibid.            |
|                       | ÍI. 329     | verna                | 434              |
| POLYCNEMUM arvente    |             | POTERIUM fanguiforba |                  |
| Polygonumamphibiu     | m. III. 271 | PRENANTHUS muralis,  |                  |
| aviculare,            | 272         | purpurea.            | ibid.            |
| Bistorta ,            | 271         | viminea.             | ibid             |
| Convolvulus,          | 273         |                      |                  |
| dumetorum,            | ibid.       | PRIMULA grandiflora, | 11. 82           |
| Fagopyrum,            | ibid.       | integrifolia, .      | 83               |
| POLYCONUM Hy          |             | vetaliana,           | ibid.            |
| ·                     | 111. 272    | veris pallido flor   | e elatior,<br>82 |
| orientale,            | ibid.       | n 12                 |                  |
| Perficaria,           | ibid.       | PRUNELLA grandiflora |                  |
| tartaricum,           | ibid,       | PRUNUS Armeniaca,    |                  |
| viviparum,            | 271         | avium,               | 611              |
| POLYPODIUM act        | aleatum ,   | Cerafus,             | 610              |
|                       | III. 373    | domestica,           | 611              |
| criftatum ,           | 372         | infiticia,           | 612              |

Yy iij

| 710    | - TA           | BLE          | LATINE              |          |
|--------|----------------|--------------|---------------------|----------|
| - I.   | auro Cerufus,  | pag. 609     | RHAMNUS alaternus,  | III. 107 |
| N.     | Ashaleb,       | ibid.        | Alpinus,            | 104      |
|        | adus,          | ibid.        | catarticus,         | 503      |
| f      | pinofa,        | 612          | Frangula,           | 505      |
| Drense | aquikna,       | III. 371     | infectorius,        | 504      |
|        |                |              | Paliurus .          | 506      |
| PULM   | ONARIA ang     |              | pumilus,            | 104      |
|        |                | II. 110      | faxatilis,          | ibid.    |
| PUNICA | gana .         | III. 630     | Zizyphus,           | 506      |
|        | communis.      | III. 624     | RHEUM palmatum,     | II. 25   |
|        | ydonia,        | 625          |                     |          |
| N      | lalus .        | ibid.        | RHINANTHUS Criftage |          |
| •      | ,              |              | RHODODENDRONferr    | ugineum, |
|        |                |              | 1                   | III. 539 |
|        | Q.             |              | Ruus coriaria,      | IIL 559  |
| $\sim$ | _              |              | Cotinus,            | ibid.    |
| UER    | cus Ægilops,   | III. 453     | RIBES Alpinum,      | III. 641 |
|        | Cerris,        | ibid.        | groffularia .       | 642      |
|        | occifera,      | 452          | nigrum,             | 641      |
|        | feulus .       | 453          | reclinata .         | 642      |
|        | ex,            | 452          | rubrum,             | 641      |
|        | obur,          | 453          | uva crifpa,         | 642      |
| Si     | uber,          | ibid.        | RICCIA criftallina  |          |
|        |                |              |                     | III. 397 |
|        | R.             |              | fluitans ,          | ibid.    |
| -      | 4.44           |              | glauca,             | ibid.    |
| К.,    | NCULUS acris,  | II. 411      | minima,             | ibid.    |
|        | quatilis,      | ibid.        | RICCINUS communis,  | III. 299 |
|        | ventis,        | ibid.        | ROBINIA Caragana,   | III. 668 |
|        | fiaticus ,     | ibid.        | Pfeudo-Acacia.      |          |
|        | aricomus ,     | AIO          |                     |          |
| -      | affabicus .    | ibid.        | Rosa alba,          | III. 636 |
|        | aerophyllos,   |              | Alpina,             | ibid.    |
| 4      | mula,          | 411          | arvents,            | 635      |
|        | ramineus.      | ibid.        | canina,             | 636      |
|        | nuginofus,     |              | centifolia ,        | ibid.    |
| 1 16   | ngua ,         | 411          | cinnamomea,         | 635      |
| N      | lonfpeliacus . | 409          | Eglanteria,         | 634      |
|        | odifiorus,     | 411          | Gallica,            | 636      |
| 201    | latanifolius,  | 409          | Pimpinellifolia,    | 635      |
|        | pens,          | 410          | pumilla,            | 636      |
|        | ptans,         | 411          | rubiginofa ,        | 634      |
|        | hora,          | 409<br>ibid. | fempervirens,       | 635      |
|        |                |              | fpinoliffima,       | ibid.    |
| RAPHA  | NUS Raphan     |              | villofa,            | ibid.    |
| _      |                | II. 306      | Runus arcticus.     | III. 582 |
| RESEDA |                | 111.65       | cæfius ,            | 581      |
| lu     | teola,         | ibid.        | Chamæmorus,         | 582      |
|        | dorata,        | ibid.        | fruticofus,         | 580      |
|        | yteuma,        | ibid.        | Idæus ,             | šbid.    |

| DES                 | OBSÉE       | VATIONS.            | 71 6       |
|---------------------|-------------|---------------------|------------|
|                     | pag. 581    | SALVIA Æthiopis,    | III. 197   |
| Caxatilis ,         |             | clandeffina ,       | ibid.      |
| RUMEX acetofa,      | III. 243    | glutinofa,          | ibid.      |
| acetofella ,        | 244         | filvestris,         | ibid.      |
| acutus .            | 243         |                     |            |
| Alpinus,            | ibid.       | SAMBUCUS Ebulus,    | BL 545     |
| aquaticus,          | ibid.       | nigra,              | ibid.      |
| crifpus,            | 242         | racemofa.           | ibid.      |
| maritimus,          | ibid.       | C                   | C          |
| obtufifolius,       | 243         | SANTOLINA Chama     | - Cype-    |
|                     | 242         |                     | III. 146   |
| Patientia,          |             | Rofmarini folia     | , ibid.    |
| pulcher,            | 243         | SAPONARIA ocymoide: | S. II. ra6 |
| tuberofus,          | ibid.       | vaccaria.           |            |
| fanguineus,         | 242         |                     | 535        |
| fcutatus,           | 243         | SATYRIUM albidum,   | III. 87    |
|                     |             | hircinum .          | 86         |
| S.                  |             | nigrum,             | 87         |
| ۵.                  |             | viride,             | ibid.      |
| SACCHARUM O         | fficinale . | SANIFRAGA Sizoides. | II. 347    |
| JACCHARUM O         |             | androfacea.         |            |
|                     | III. 304    |                     | 346        |
| SAGINA erecta,      | II. 329     | aipera,             | 347        |
| procumbens,         | ibid.       | autumnalis,         | ibid.      |
|                     |             | bryoides,           | 346        |
| SALICARIA hysopifol | ia, II. 349 | cælia,              | ib:d.      |
| SALIX alba,         | III. 495    | cotyledon,          | ibid.      |
| amygdalina,         | 492         | hirculus,           | 3 47       |
| arbufcula,          | 493         | oppolitifolia,      | ibid.      |
| arenaria,           | 494         | ftellaris,          | ibid.      |
|                     | ibid.       | tridactylites .     | ibid.      |
| aurita ,            |             |                     | ***        |
| Babylonica,         | 492         | SCABIOSA Alpina,    | III. 155   |
| caprea,             | 495         | · arventis,         | ibid.      |
| cinerea,            |             | atro-purpurea       |            |
| fragilis,           | 492         | columbaria,         | ibid.      |
| glauca,             | 494         | - graminea,         | shide      |
| Helix ,             | 493         | gramuntia,          | ibid.      |
| herbacea .          | ibid.       | ochroleuca.         | ibid.      |
| incubacea.          | 494         | fuccifa.            | 155        |
| lanata,             | ibid.       |                     |            |
| mytilloides,        | 493         | SCANDIX anthrifcus, | II. 487    |
| pentandria,         | 491         | nodola,             | ibid.      |
| purpurea,           | 492         | Petten,             | ibid.,     |
|                     | 494         | SCHEUCHZERIA        | paluftris. |
| repens,             | 493         | JCHECCHEEKIA        | II. 377    |
| reticulata ,        | ibid.       |                     |            |
| retufa,             |             | SCHOENUS albus,     | III. 30E   |
| Rosmarini fol       |             | marifcus,           | 300        |
| triandria,          | 491         | nigricans,          | 301        |
| viminalis,          | 495         |                     |            |
| vitellina,          | 491         | SCIRPUS acicularis, | III. 302   |
| SALSOLA Kali,       | II. 337     | cespitosus,         | ibid.      |
|                     | . 336       | Iacustris,          | ibid.      |
| Tragus,             | . 550       | Y v iv              |            |

| 715      | · T                                     | ABLE                     | LATINE                             |                   |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| m        | aritimus ,<br>ucronatus ,<br>aluftris . | pag. 303<br>302<br>ibid. | filvaticus;<br>vifcofus,           | pag. 202<br>ibid. |
| fil      | vaticus,                                | ibid.                    | SERAPIAS grandiflora<br>latifolia, | , III. 85         |
| pe       | erenis,                                 | ibid.                    | longifolia,<br>rubra,              | ibid.<br>ibid.    |
|          | dycarpos,                               | 263                      | SERRATULA Alpina,                  | III. 110          |
| m:       | vs Hifpanicus<br>aculatus,              | 189                      | arvenfis a<br>tinctoria a          | ibid.             |
|          | RUS-murica<br>bvillofa                  | ta, III. 32              | SESELI annuum,                     | II. 477           |
|          | lcata,                                  | ibid.                    | montanum,                          | ibid.             |
|          | rmiculata,                              | ibid.                    | SHERARDIA arventis                 |                   |
| Scors    | ONERA 201                               |                          | SIBALDIA procumben                 | s, II. 435        |
| 14:      | fpanica .                               | III. 182                 | SILENE armeria                     | II. 536           |
|          | milis.                                  | ibid.                    | Gallica,<br>nutans,                | ibid.             |
| lac      | iniata,                                 | ibid.                    | quinque vulne                      | ra, ibid.         |
| SCROPHU  | LARIA canin                             | a, II. 169               | SINAPIS arvenus .                  | II. 299           |
| SCUTELL  | ARIA Alpina                             | , II. 199                | SISON Ammi,                        | 11. 469           |
|          | ftifolia ,                              | ibid.                    | inundatum .                        | ibid              |
|          | nor,                                    | ibid.                    | fegetum,                           | ibid,             |
| SECALE O |                                         | III. 323                 | verticillatum,                     | ibid.             |
| SEDUM a  |                                         | II. 373                  | SISTMBRIUM am                      | phibium,          |
| def      | yphyllum,                               | ibid.<br>ibid.           | arenofum,                          | II. 194<br>296    |
| ref      | lexum,                                  | ibid.                    | aquaticum.                         | 295               |
| rup      | eftre,                                  | ibid.                    | Irio,                              | 297               |
| fex      | angulare ,                              | ibid.                    | monense ,                          | 296               |
|          | lofum,                                  | , 374                    | palustre,                          | 295               |
| SELINUM  | carvifolia,                             | II. 506                  | fupinum,<br>tenuifolium,           | 296               |
|          | eftre,                                  | ibid.                    | terreftre ,                        | ibid.<br>295      |
| SEMPERY  | ivum arachi                             |                          | SOLIDAGO Canadenfis                |                   |
| -1-      | biferum.                                | II. 368<br>ibid.         | minuta.                            | 200               |
|          | ntanum,                                 | ibid.                    | Virga aurea,                       | 199               |
|          | abrotanifolius                          |                          | SONCHUS Alpinus.                   | III. 178          |
| Do       | ria ,                                   | 204                      | atventis,                          | ibid.             |
| Do       | ronicum,                                | ibid.                    | oleraceus,                         | ibid.             |
|          | gans,                                   | 202                      | palustris,                         | ibid.             |
| eru      | cæfolius.                               | 203                      | Plumieri ,                         | ibid.             |
| Jac      | obæa ,                                  | ibid.                    | Soreus aucuparia,                  | III. 627          |
| inca     | anus,                                   | ibid.                    | domestica .                        | 618               |
|          | adofus,                                 | ibid.                    | •                                  |                   |
| fara     | cenicus,                                | 204                      | SPARTIUM junceum,                  |                   |
| #qua     | alidus ,                                | 203                      | purgans,                           | ibid.             |
|          |                                         | •                        |                                    |                   |

name (and

| DES OBSET                                         | RVATIONS: 713                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| feoparium, pag. 656<br>feorpius, pag. 656         | Marun, 257                                                     |
| Spengula arvenfis, II. 332                        | montanum, 258<br>Scorodonia, ibid.                             |
| pentandra, ibid.                                  | THALICTRUM equilegifolium,                                     |
| SPHAGNUM arboreum ,Ill. 379 palustre,             | angustifolium, ibid.<br>lucidum, ibid.                         |
| SPINACIA oleracea , III. 334                      | minus, · ibid.                                                 |
| Spiræa aruncus, II. 375 crenata, ibid.            | TRESIUM Alpinum, III. 263<br>linophyllum, ibid.                |
| SPLACHNUM ampulaceum, III. 380                    | THLASPI montanum, II. 269<br>perfoliatum, ibid.                |
| rubrum, 381 STACHYS annua, II. 222                | THUYA Occidentalis, III. 468 Orientalis, 469                   |
| palustris, 207                                    | TILIA Americana, 561                                           |
| STAPHYLLEA pinnata , III. 586<br>trifolia , ibid. | TORDYLIUM anthrifcus, II. 514<br>nodolum, ibid.                |
| STATICE echioides, II. 544 monopetala, ibid.      | TORMENTILLA repens, II. 431<br>TRAGOPOGON Dalechampii,         |
| STEHELINA dubia, III. 123                         | pratenfe ibid.                                                 |
| STELLARIA dichotoma, II. 330                      | porrifolium i ibid.                                            |
| graminea, 331<br>holoftea, ibid.<br>nemorum, 330  | TRAGOSELINUM pumilum ,                                         |
|                                                   | TREMELLA juniperina, III. 411                                  |
| juncea, ibid.                                     | lichenoides, ibid.                                             |
| pinnata, ibid.                                    | purpurea, ibid.                                                |
| STYRAX officinale; III. 522                       | verrucola, ibid.                                               |
| SYMPHITUM tuberofum ,<br>II. 114                  | TRIFOLIUM agrarium, III. 42                                    |
|                                                   | Alpinum, 40                                                    |
| STRINGA laciniata, III. 533<br>Perfica, ibid.     | angustifelium 7 41                                             |
| vulgaris, ibid.                                   | arvenfe, ibid.                                                 |
|                                                   | filiforme . 42<br>fragiferum . 1bid.                           |
| Т.                                                | glomeratum ; 41                                                |
| _                                                 | hybridum , 39                                                  |
| TAMARIX Gallica; III. 595<br>Germanica, ibid.     | incarnatum , 41<br>Iappaceum , 40                              |
| TANACETUM balfamita, III. 149 vulgare, ibid.      | Melilotus cærule#; 39<br>italien , ibid.<br>officinalis, ibid. |
| TARGIONIA hypophylla ,                            | montanum, 43                                                   |

| 714 TABLE                                                               | LATINE                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| pratence, pag. 40 procumbens, 42 repens, 40 rubens, ibid.               | Linza, pag. 413 pavonia, ibid. umbilicalis, ibid. URTICA dioïca, III. 340            |
| feabrum, 41 fpadiceum, 42 fpumofum, ibid. ftellatum, 41 ftriatum, ibid. | Dodarti , 339<br>pilulifera , ibid,<br>urens , 340<br>UTRICULARIA Vulgaris , II. 176 |
| fubterraneum, 40                                                        | Uva urfi, III. 520                                                                   |
| TRIGLOCHIN maritimum, II. 377                                           | UVULARIA amplexicaulis,<br>II. 567                                                   |
| TRIGONELLA corniculata,                                                 | v.                                                                                   |
| Fænum-Græcum, 48 Monspeliaca, ibid. TRITICUM æstivum. III. 124          | V ACCINIUM Myrtillus                                                                 |
| TRITICUM æstivum, III. 324<br>compositum, ibid.<br>hibernum, ibid.      | Occicoceos, 552<br>uliginofum, ibid,                                                 |
| junceum, ibid.<br>Polonicum, ibid.                                      | Vitis id za, ibid. VALANTIA aparine, II. 65                                          |
| Spelta, ibid.                                                           | VALERIANA celtica, H, 102                                                            |
| tenellum, 325<br>turgidum, 324<br>unicoccum, ibid.                      | tripteris, ibid.<br>VERBASCUM acturus, II. 137                                       |
| TROPEOLUM majus, III. 76 minus, ibid.                                   | lychnitis, ibid.<br>Miconi, ibid.<br>nigrum, ibid.                                   |
| TURRITIS glabra, II. 289<br>hirfuta, ibid.                              | phlomoides, ibid.<br>VERONICA acinifolia, II. 131                                    |
| Tussilago alba, III. 122 Alpina, ibid. farfara, ibid.                   | agreftis , ibid.<br>zrvenfis , ibid.<br>Chamædris , 128                              |
| frìgida , ibid.<br>Bybrida , ibid.                                      | hederæfolia, 131<br>lævis, ibid.                                                     |
| Perpfites , ibid.                                                       | peregrina, ibid.<br>romana, ibid.                                                    |
| U.                                                                      | fcutellata , 130<br>ferpilifolia , ibid.<br>triphyllos , 131                         |
| ULEX Europæus, III.660                                                  | verna, ibid.                                                                         |
| ULMUS campeftris, III. 531                                              | VIBURNUM lantana, III. 549                                                           |
| ULVA Confervæ, III. 414<br>granulata, ibid.                             | Opulus, 550<br>Tinus, 549                                                            |
| intestinalis , 413<br>Lastuca , ibid.<br>Latissima , ibid.              | VICIA cracca, III. 23<br>. dumetorum, ibid.<br>faba; 24                              |

## OBSERVATIONS: lathyroides . pag. 23 paluftris , pag. 60 tricolor . lutea, 24 fativa , 23 Viscum album, III. 555 fepium, 24 VITEX Agnus cuftus, III. 538 fylvatica, 23 VITIS vinifera, IIL 573 11. 78 VINCA rofea, III. 61 VIOLA biflora, ibid. calcarata, canina . 60 ibid. hirfuta . ibid. montana, odorata,

Fin de la Table Latine des Observations,



## RAPPORT de Messieurs les Commissaires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon.

M. As de la Tourette, Vitet & moi, ayant été chargés par l'Académie d'examiner la troifieme Edition d'un Ouvrage inituilé, Diemofizations Allemaiars de Bounique, revue, corrigée & confidérablement augmentée par M. Gilibert notre Confere; il nous a parti que les changemens & les additions dont on lui est redevable, donnent un nouveau prix à cet Ouvrage, composé depuis vinger ans, par deux de nos Conferes; il devint d'àb-lors.

ufuel, & le fuccès en a conftaté l'utilité.

Le goût de la Botanique plus univerfellement répandu; les procrès de la Doclirine du Chrevature Inné, le voue des Amaccurs qui , ne bornant plus leur ambition à la fimple connoillance des plantes médicinales , veulent également connoitre celles qui peuvent intéreffer leur curiofité, & celles qui fe préfentent le plus fréquemment , fembloir ne laiffer à défirer que les additions & les développemens dont M. GILIBERT a enricht i cette troiffeme édition , en ny inférant néanmoins que le texte pur , & (ans aucun changement de l'Intro-duction à la Botanique , qui formoit le premier Volume des Editions précédentes , & qui fut anciennement composé par l'un de Nous.

Mais le nouvel Editeur penfant avec tous les vrais Navaralifies que les caractères effentiels génériques & fpécifiques de Linné, accompagnés des fynonymes & de la citation des figures, font la feule baie folide des connoilfances des Botanifles, a fair entrer dans le premier Volume des nouvelles Démonfitations, un Abrègé latin du fyltème de Linné, on le trouvent: 1.º les caractères effentiels des genres; 2.º les caractères effentiels des efpeces; 3.º un ou deux fynonymes des Botanifles les plus celberes; 4.º l'indication des meilleures figures de chaque efpece; 5.º la fataion de la plante; 6.º la citation des Flores les plus célebres; 7.º l'époque de la floraison des especes les plus communes. Cet Abrégé du système du CHEVALIER LINKÉ, rédigé avec foin, est devenu la base du travail qu'offrent le second & le troiseme Volume.

Cette partie de l'Ouvrage de M. GILBERT, peutêtre conidérée fous trois points de vue: 1.º quant aux changemens qu'il a faits dans les anciennes descriptions; 2.º quant à sea additions Botaniques, fous le titre d'Observations; 3,º relativement à fon travail fur les ufages & les proprétés des

Plantes.

Le premier objet exigeoit la vérification de toutes les defcriptions d'après nature, & d'après les nouveaux caracheres affignés par LINNÉ dans les demieres Editions de fes Ouvrages; ce travail a fervi à rendre les descriptions vraiment carachérditiques, & le nouvel Editeur en ajoure plufieurs nouvelles.

Les Obfervations placées en petit caractere, à la fuite des descriptions, & qui aparatiennent en entier à M. GLILBERT, renfirment en général les modeles de toutes les manieres de traiter les Planates; il y fair entrer les caractères effentiels, génériques & fipécifiques de plus de deux mille efpeces, traduits avec exalitiende d'après le terre de Lininé; ; tanté; , à la fuite des caractères fipécifiques, il place des defreptions plus ou moins détaillées, à proportion de la difficiellé que préfente le diagnotique des especes; d'autres fois il y joint des Obfervations qui lui font propres, foir fur des varietés, foir fur des varactères peu oblervés avant lui. Dans cette partie qui tient à la critique de la feience, on ne voit jamais fe démenir l'impartialiée du nouvel Editeur qui, fechateur ardent de la Dottrine de Lininé, n'a cherché nulle part à affoibil les obligations que nous avons au célèbre TOUNREPORT.

Le développement des ufages & des propriétés des Plantes , apparient auffi à M. Grußers. Indépendamment des réfultats déjà connus & bien avérés, fes expériences, même fur des efpeces qui n'avoient pas été prouvées, donneut un très-grand prix, & fouvent le mérite de la nouveauté à cette partie effentielle de l'Ouvrage. L'Auteur envitagée comme Médécin, s'y montre par-tout également éloigné d'un fecpricisme outré, & de cette créduité fuperfitiente, plus voitine encore de l'erreur. Préque toujours fes affertions cliniques font étayées ou fur l'analogie Botanique, ou fur l'analyfe chimique, ou fur des indigations naturelles; telles que fodeu ; la fayeur & cs. Nous estimons en consequence que l'Académie pour permettre que cet Ouvrage paroisse sous son Privilez, a çue le nouve Édieur y prenne la qualité d'Académicien; nous pensons que la prompte publication de l'Ouvrage ne peur que contribuer aux progrès de la Science, & faitsfaire à l'empressement avec lequel le Public paroit attendre cete nouvelle Edition.

DE VILLERS, VITET, LA TOURRETTE.

Extrait des Registres de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon.

Du 11 Septembre 1787.

M.RS DE LA TOURRETTE, DE VILLERS & VITET avant été nommés Commissaires pour examiner la troisieme Edition d'un Ouvrage anciennement en deux Volumes 8.0. avec figures, ayant pour Titre : Démonstrations élémentaires de Botanique, revue, corrigée & confidérablement augmentée, en trois Volumes in-8°. avec figures, par M. GILIBERT, l'un des Membres de cette Académie . M. DE VILLERS a fait lecture du rapport signé des trois Commissaires, qui ne laisse aucun doute sur le mérite & l'utilité du travail de M. GILIBERT ; en conféquence , la chose mise en délibération, la Compagnie a jugé, comme MM. les Commissaires, que le nouvel Editeur devoit être autorisé à prendre le titre d'Académicien, que l'Ouvrage pouvoit paroître sous le privilege de l'Academie, & que la prompte publication intéressoit également les Amateurs de la Botanique & les Etudians en Médecine,

Je foussigné, Secrétaire perpétuel ce l'Académie des Sciences, Belles - Lettres & Arts de Lyon, certifie que la copie du Rapport, & l'extrait ci-dessis, sont consormes aux Originaux. A Lyon, ce 15 Septembre 1987.

LA TOURRETTE

## PRIVILEGE DU ROI.

DUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prévôt de Paris , Baillis , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien amée l'Académie Royale des Sciences, Beiles-Lettres & Arts de Lyon nous a fait exposer que, toujours dévouée à des travaux & occupations Littéraires utiles à l'Etat, elle avoit besoin de nos Lettres de Privilege pour. faire imprimer ses Ouvrages, ceux des Académiciens qui la composent, & ceux qu'elle auroit approuvés parmi les Pieces qui lui ont été ou pourront être adreffées pour le concours du prix qu'elle diffribue. A CES CAUSES , voulant favorablement traiter notre Académie , nous lui avons permis & permettons par ces présentes, de faire imprimer , conjointement ou séparement , par tel Imprimeur qu'elle voudra choifir, & ce pendant vingt années confécutives , à compter du jour des présentes , & de faire vendre & débiter par tout notre Royaume tous les Ouvrages de Sciences, Belles-Lettres & Arts qu'elle auroit fait ou pourroit faire, ceux des Académiciens qui la composent, autant qu'ils traitent d'obiets que notre Académie se propose de cultiver . & encore ceux qu'elle auroit approuvés ou pourroit approuver parmi les Pieces envoyées au concours pour le prix qu'elle diffribue; le tout en tel volume, format, marge, caracteres, & autant de fois que bon lui semblera, sans toutefois qu'à l'occasson des Ouvrages ci-dessus spécisiés il puisse en être imprimé d'autres, & à condition que les Ouvrages des Académiciens de notredite Académie porteront, après le titre, le nom de leur Auteur, & ne pourront être imprimés, ainsi que les Pieces qui auront concouru pour les prix, qu'après avoir été préalablement examinés par trois Commissaires, au moins, choins par notredite Académie dans le nombre de ses Membres, & approuvés par notredite Académie, d'après le compte que lesdits Commissaires en rendront dans une assemblée ordinaire, de quoi le Secrétaire de notredite Académie délivrera un certificat figné du Directeur & de lui , lequel sera imprimé en tête pu à la fin de l'Ouvrage , à la fuite du présent Privilege. FAISONS défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéisfance : comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer , vendre ou faire vendre & débiter lesdits Ouvrages , en tout ou en partie , & d'en faire aucune traduction ou extrait fous quelque prétexte que ce puisse être , fans la permission expresse & par écrit desdits Exposans ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confiscation desdits exemplaires

contrefaits , de fix mille livres d'amende , qui ne pourront êrra modérés , pour cette premiere fois ; & de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive , & de tous dépens . dommages & intérêts , conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces préfenres feront enregistrées tout au long fur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Libtaires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie; qu'avant de les expofer en vente les manufcrits ou imprimés qui auront férvi de copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera remis enfuite deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE MEAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMENIL. Le tout à peine de nulliré des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lesdits Exposans & leurs ayant cause, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages , foit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis , de faire, pour l'exécution d'icelles , tous Actes requis & nécessaires , sans demander autre permiffion , & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Fontainebleau ce trentieme jour d'Octobre, l'an de race mil fept cent quatre-vingt-fix, & de notre Regne le treizieme. Par le Roi en fon Confeil.

Signe, LE BEGUE.

Respite for the Regime XXIII de la Chambre Royale 6 Syndicide des Libraires & Imprimeurs de Paris, N.º 943, 761. 83, conforminent aux difontions deoncles dans le profess Privilege; 6 à charge de remets à ladite Chambre les neuf Exemplaires profess par l'Arté du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, le 3 Novembre 1786.

Signé, KNAPEN, Syndic,



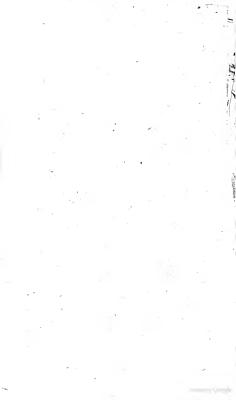



Champignons

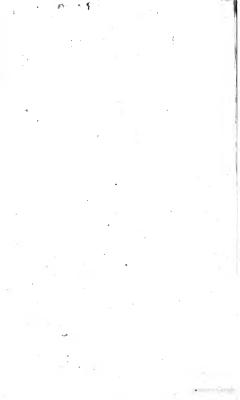





